





ļ

# GRAMMAIRE COMPARÉE

DES

LANGUES INDO-EUROPÉENNES

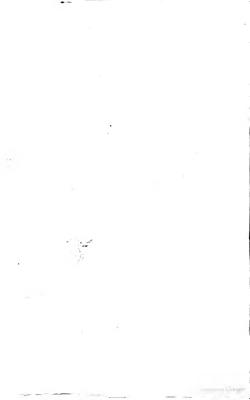

# GRAMMAIRE COMPARÉE

## LANGUES INDO-EUROPÉENNES

COMPRENANT

LE SANSCRIT, LE ZEND, L'ARMÉNIEN LE GREC, LE LATIN, LE LITHUANIEN, L'ANCIEN SLAVE LE GOTHIQUE ET L'ALLEMAND

## PAR M. FRANÇOIS BOPP

SUR LA DEUXIÈME ÉDITION ET PRÉCÉDÉE D'INTRODUCTIONS

PAR M. MICHEL BRÉAL

OFESSEUR DE GRAMMAIRE COMPARÉE AU COLLÉGE DE FRANCE

TOME II







PARIS

M DCCC LXVIII

### INTRODUCTION.

l'espère que je ne paraîtrai pas abuser de mon droit de traducteur, en faisant encore précéder ce volume de quelques observations préliminaires. Je voudrais passer successivement en revue les différentes parties de la Grammaire comparée de M. Bopp, pour essayer d'éclairer la marche de l'auteur et pour montrer comment ses recherches se tiennent et s'enchaînent. Un tel examen ne sera sans doute pas inutile; au milieu de cette profusion de faits de toute nature, il est bon de marquer les grandes divisions et de prendre quelques vues d'ensemble. Ce n'est pas que le livre de M. Bopp manque d'ordre; mais l'auteur, qui se laisse conduire par son sujet, sous-entend volontiers les transitions. Je ne veux pas dire non plus que les considérations générales fassent défaut dans la Grammaire comparée; mais elles se cacheut en des recoins où il faut savoir les découvrir.

### DE LA PHONÉTIQUE.

Le premier chapitre décrit le système phonique et graphique des langues indo-européennes : c'est ce qu'en Allemagne on appelle la lautlehre, et ce que nous pouvons nommer en français la phonétique ou phonologie. De touter d'observations déconcerte le plus le lecteur resté étranger aux recherches de philologie comparative : il doit se demander pourquoi la linguistique moderue accorde une si large place à l'Étude des voçelles et des consonnes, quand deux ou trois pages suffisent à la plupart de nos grammaires pour faire connaître les sons et les lettres de l'alphabet soit grec, soit latin, soit français. Mais ou n'anra pas de peine à se rendre compte de cette différence de méthode, si l'on prend garde que la philologie comparative ne se propose pas le même objet que nos grammaires classiques.

Nos livres de classe prennent le grec, le latin ou le français, non pas dans leur développement historique, mais à un moment donné de leur existence. C'est, par exemple, le latin que la société polie écrivait à Rome au temps de César ou d'Auguste, que le plus grand nombre des grammaires latines se proposent de nous apprendre. Il n'eutre pas dans leur plan de se demander ce qu'étaient à l'origine, ni ce que sont devenus par la suite, ni même ce qu'ont pu d'etre vers le même temps dans la bouche du peuple, les sons de la langue romaine. Le champ de l'étude grammaticale étant ainsi délimité, le lecteur peut se contenter de quelques indications sonnaires sor la valeur et la prononciation attribuées par un certain nombre d'hommes, pendant un court espace de temps, aux différentes lettres de l'alphabet.

Mais supposez que le grammairien, oubliant pour un instant les bornes étroites qu'il s'est posées, s'avise seulement de comparer le latin de Virgile à celui d'Ennius, on

la langue de Cicéron à celle des Gracques : il sera aussitôt amené par la force même des choses à nous donner quelques règles de phonétique. Il nous dira, par exemple, qu'au temps d'Ennius et de Plaute, on prononçait et l'on écrivait manufestus, manubus, aurufex, sacrufico, maxumus, decumus, mancupium, alumentum, lubet, inclutus, et que l'u qui figure dans ces mots s'est plus tard aminci en i; qu'on avait de même des génitifs comme Castorus, Cererus, Venerus, nominus, partus, honorus, et qu'un plus ancien génitif en os, semblable au génitif grec, s'est conservé dans senatuos, magistratuos, domuos; qu'au temps de Pyrrhus et des guerres puniques on écrivait au nominatif tribunos, filios, primos, Plautios1; que l's à la fin de ces nominatifs, de même qu'à la fin des adverbes magis, potis, et des secondes personnes du passif comme delectaris, videbaris, loquereris, ne faisait pas position et qu'il pouvait être omis 2; qu'ainsi se sont formés mage, pote, et les secondes personnes delectare, videbare, loquerere. Il dira encore qu'entre deux voyelles, au lieu d'un r, l'ancienne langue latine nous présente souvent un s; qu'au lieu de Lares, Valerius, arborem, robore, pignora, fæderum, plurima, meliorem, majoribus, erit, on trouve Lases, Valesius, arbosem, robose, pignosa, fædesum, plusima, meliosem, majosibus, esit; ainsi s'explique l's qui est resté dans arbos, robustus, pignus, fædus, plus, melius, majus, esse; par le même changement, on peut se rendre compte

Vita illa dignu' locoque.

Essues.

Comparez Cicéron, Orator, 48; Quintilien, IX, 4, 38.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Corssen, Prononciation, vocalisme et accentuation de la langue latine, I, p. 143 et suiv. 260 et suiv.

du rapport qui existe entre les nominatifs æs, flos, jus, genus et les génitifs æris, floris, juris, generis; entre les participes ustus, gestus, mæstus, questus et les infinitifs urere, gerere, mærere, queri; entre hesternus et heri; entre quæsumus et quærimus. Le grammairien sera aussi conduit à montrer que les diphthongues de l'ancienne langue latine, qui, au temps d'Auguste, se sont toutes résolues en voyelles longues, à l'exception de la seule diphthongue au, existaient encore du temps des Scipions; qu'on écrivait loucere, doucere, deivus, deicere, feidere, foidus, moinia, praida, aidiles, au lieu de lucere, ducere, divus, dicere, fidere, fodus, mænia, præda, ædiles. Ainsi s'expliquera la différence de quantité qui existe entre dicere et causidicus, entre ducere et ducem, entre fidere et fides, entre lucere et lucerna; car la voyelle est brève là où elle est restée pure, tandis qu'elle est longue quand elle est le débris d'une ancienne diphthongue 1. Ces remarques et beaucoup d'autres de même nature s'imposeront au grammairien, aussitôt que, perdant de vue son objet immédiat, qui est le maniement pratique de la langue, il voudra comparer le latin à lui-même et en esquisser les transformations. Naturellement et presque à son insu, la phonétique s'introduira dans son livre à la suite de l'histoire.

Mais les règles de phonétique deviendront encore bien plus nécessaires si la langue, au lieu de nous être parvenue sous une forme unique, ainsi qu'il est arrivé pour le latin, est représentée par différents dialectes. Nos auteurs de grammaires grecques s'en sont bien aperque;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sur l'origine de cette diplithongue, qui provient d'un renforcement de la voyelle radicale, voyez \$ 96.1, et suiv.

#### INTRODUCTION.

mais comme ils ne voulaient pas s'écarter du plan tout didactique qu'ils s'étaient tracé, ils ont dù, pour leurs paradigmes, faire choix d'un certain dialecte qu'ils présentent comme modèle. Vers la fin de leur ouvrage, après avoir montré la flexion du nom et du verbe, et après avoir donné les règles de la syntaxe, ils accumulent dans un chapitre à part, comme dans un musée des antiques, toutes les formes qui s'éloignent du dialecte arbitrairement proposé comme type : c'est là que, entre beaucoup d'autres choses, ils nous apprennent, sans plus ample explication, qu'au lieu de ζησί, ζέρουσι, les Doriens disent ζατί, ζέροντι; qu'au lieu de ωλεύσομαι, le dialecte attique fait ωλευσούμαι; qu'au lieu de κτείνω, Φθείρω, χείρων, les Éoliens disent κτέννω, ζθέρρω, χέρρων. Quel rapport existe entre ces variétés d'une seule et même forme primitive? comment la même langue estelle arrivée à se scinder en plusieurs dialectes? Ce sont là des questions que nos grammaires grecques ne cherchent point à résondre et ne songent pas même à poser. Isolées des formes offertes en exemples, les formes dialectales ne servent point à les expliquer et ne sont point expliquées par elles.

Tout autre sera la méthode de qui voudra écrire une histoire de la langue grecque : la sera obligé d'examiner les sons dont elle disposait dans sa période la plus ancienne, et de montrer ce que chaéun est devenu chez les diverses populations de race hellénique. Il devra faire voir, par exemple, que le 7, suivi d'un 1. s'est changé en \u03c4 chez les louiens, mais que le dorien a souvent gardé l'aucienne consoume; qu'ainsi nous avons 2\u03c4xf en regard

de la forme ionienne φησί, φάτις en regard de φάσις, ωλούτιοs en regard de ωλούσιος, et Φέροντι, τιθέντι, εἴχατι en regard de φέρουσι, τιθεῖσι, εἴχοσι. L'historien de la langue nous dira eucore que deux consonnes primitives, le j et le r, disparues de l'alphabet classique, out cependant laissé de nombreuses traces de leur présence dans les divers dialectes de la langue grecque : qu'en éolien, par exemple, le j s'assimile volontiers à une liquide précédente, en sorte qu'on a κτέννω (pour κτένjω1). Οθέρρω (pour Οθέρρω), χέρρων (pour χέρρων), au lieu que le dialecte attique vocalise ordinairement le j en  $\iota$  et le fait passer par-dessus la liquide précédente; de là les formes κτείνω, ζθείρω, χείρων. Au futur attique ωλευσούμαι (pour πλευσίομαι), l'i s'est changé en ε et contracté avec la voyelle suivante, tandis qu'il a disparu dans la forme ordinaire ωλεύσομαι<sup>2</sup>. Ce qui, dans les grammaires de nos écoles, s'appelle vaguement un échange ou une permutation, devient de la sorte un événement bien défini qui vient se ranger à sa place dans l'histoire de la langue : une chronologie an moins relative introduit l'ordre et l'enchaînement parmi des faits qui nous étaient présentés comme autant d'accidents sans cause connue et sans lien visible.

Que le grammairien franchisse les bornes d'une courte période de temps ou qu'il étende sa vue au delà d'un certain dialecte, il est aussitôt amené à l'étude des lois phoniques. A plus forte raison ce genre de recherche sera-t-il nécessaire dans une science qui embrasse l'ensemble des

<sup>&#</sup>x27; Sur l'origine de ce j, voyez 5 109 ', a.

L'i s'est conservé dans les futurs attiques comme mpzéiouss

idiomes indo-européens et qui se propose d'en retracer l'histoire, Avant tout autre examen, le philologue relèvera les faits qui ont changé les sons et modifié le clavier des idiomes mis en parallèle. Comment rapprocherait-il le grec elxov «j'avais» du sanscrit avaham «ie transportais », s'il n'avait d'abord ramené le verbe grec à sa forme plus ancienne ¿Feyov, et s'il n'avait montré que les deux mots se correspondent lettre pour lettre 1? Comment verrait-il dans le gothique faihu «bétail, richesse» le représentant du latin pecu, s'il n'avait d'abord exposé la loi qui a rendu non-seulement possible, mais nécessaire, la substitution, en gothique, de deux aspirées aux ténues primitives<sup>2</sup> ? La phonétique nous permet de rapprocher ce qui en apparence est dissemblable, de même qu'elle nous oblige quelquefois à séparer ce qui, à première vue, paraît identique. Guidée par elle, l'étymologie n'est plus obligée de se confier à des analogies trompeuses de son ou de signification : elle détermine le plus souvent à l'avance la forme que telle ou telle racine, telle ou telle flexion grammaticale, si elle s'est conservée en sanscrit, en grec, en latin, en gothique, a dù adopter dans ces idiomes.

On demandera, sans doute, par quelle voie la grammaire comparative est arrivée à établir ces règles. Comme toutes les sciences expérimentales, la phonétique a été

Sur l'e et l'o, qui remplecent habitatellement en gree un a primitif, voyez 5 3. Il na final devient v (5 18). Le  $\chi$  est le substitut du gé sancerit (5 13), dont il n'est resté dans arakans que la seconde partie à (6 23). — Remarquez la différence de signification des deux verbes : le sens primitif "transporters 'est conservé en gree dans le substantif d' $\chi_{DN}$ .

\* Voyez \$ 87. 1. Sur la diphthongue ai, dans faihu, voyez \$ 82.

constituée par une série graduelle d'observations. Les identités évidentes furent constatées d'abord : il n'était pas difficile de reconnaître dans le sauscrit manas « esprit " le pendant du grec uévos, ni dans asti «il est » le représentant du grec ¿oîl et du latin est, ni dans dadâmi «je donne», dadhâmi «je place», ceux de δίδωμι, τίθημι. Le comparatif sanscrit en taras, tard, taram répondait évidemment au comparatif grec en τερος, τερα, τεpov. En général, les flexions et les suffixes, qui, par leur nature, ne prêtent pas à l'équivoque, et qui sont plus faciles à reconnaître, parce qu'ils se répètent pour des centaines de mots, servirent à poser les premières lois phoniques. Celles-ci, une fois trouvées, en firent apercevoir d'autres plus cachées, quoique non moins certaines, qui à leur tour mirent le philologue sur la voie de découvertes nouvelles. A mesure que les observations devinrent plus nombreuses et plus exactes, on aperçut plus clairement les règles particulières qui modifient ou qui limitent les lois générales. On arriva de la sorte à décrire en détail les habitudes phoniques des divers idiomes indo-européens, et, par un résultat assez inattendu, quoique natnrel, la grammaire comparée, en mettant chaque dialecte à sa place dans l'ensemble de la famille, fit mieux ressortir les traits qui le distinguent de ses frères.

L'expérience seule pouvait démontrer s'il était possible de retrouver les lois qui ont fait prendre des aspects si différents aux rejetons épars de la souche primitive. Supposons qu'au lien de la langue des Védas, de l'Avesta, des Donze Tables, d'Homère, d'Ulfilas et de Cyrille, nous finssions réduits à rapprocher l'indoustani, le persau, le français, le grec moderne, l'allemand et le russe : il est probable qu'entre ces idiomes on aurait aperçu un air de famille; mais, vraisemblablement, la grammaire comparative des langues indo-européennes ne serait jamais devenue une science. Même avec le secours de ces antiques documents, le succès de ces recherches n'était pas certain a priori. Il aurait pu se faire, en effet, que les idiomes indo-européens se fussent séparés à une époque où leur système phonique aurait été encore assez flottant pour qu'il fût à jamais impossible de ramener à des lois de permutation régulières les modifications survenues dans la période de leur développement indépendant. Il n'en est rien : une étude attentive à prouvé que les différences qui séparent toutes ces langues peuvent généralement se résumer en un certain nombre de règles constantes et sûres. La phonétique, pour vérifier l'exactitude de ses principes, dispose du même moven de contrôle que les autres sciences expérimentales : l'application à un nombre toujours croissant de cas des lois qu'elle est d'abord parvenue à établir.

Mais on ne s'est pas contenté de dresser pour les sous des différentes langues des tables d'équivalence. Paisant un nouveau pas dans la voie de l'observation, la grammaire comparée s'est attachée à distinguer dans chaque alphabet les lettres primitives, antérieures à la séparation des idiomes, et les lettres secondaires, dérivées à une époque relativement récente des lettres primitives. Dans l'alphabet sanscrit, par exemple, on a reconnu que des classes entières de consonnes sont sorties de consonnes plus anciennes. Ainsi le x gree a jusqu'à trois représente

tants habituels en sanscrit : le k, le c' et le c. Mais parmi ces trois articulations, le k senl est primitif; le c' et le c en sont des modifications représentant un changement de prononciation analogue à celui qui a eu lieu en français pour le c latin, dans les mots comme chaud (calidus) et cendre (cinerem). Si nous voulons donc rapprocher la racine grecque λυκ «briller» (par exemple dans ἀμζιλύκη « crépuscule », dans λευκός « blauc ») de la racine sanscrite ruc' a briller a. ou le nom de nombre séxa a dix a du sanscrit daçan (même seus), il faudra, en quelque sorte, rajeunir les deux formes indiennes et leur substituer ruk2, dakan. Le grec et le latin donnent lieu à des observations analogues. Ainsi le grec ζυνόν répond au sanscrit yugam et au latin jugum; mais le & n'est pas une lettre primitive : c'est une altération du j, analogue à celle que le j subit dans le dialecte vénitien. De même encore, le latin bis représente le sanscrit dvis et le grec dis; mais si nous voulons nous rendre un compte exact de cette correspondance, il faut rétablir en grec le v qui s'est perdu (δFis), et restituer au mot latin le d qui ne pouvait guère manquer de tomber après que le r se fut durci en b (dbis)3. Cette histoire des sons a une grande importance : elle a permis de constater qu'il existe des échelles phoniques que les langues peuvent bien descendre, mais qu'elles ne remontent jamais. Elle donne au philologue

La permutation de r et de l'est des plus fréquentes. Voyez \$ 20.
 L'ancien k s'est maintenu, par exemple, dans les substantifs réka «lumière», rubma «or».

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Comparez duellum, qui est devenu bellum; duonus, qui est devenu bonus. Le même fait a eu lieu égolement en zend, où bis (pour dris, dbis) vent dire «deux fois». Voyez \$ 309.

les moyens de rétablir par la pensée la série des formes intermédiaires et d'expliquer par quelle succession de faits des lettres de valeur souvent très-dissemblable se trouvent placées, comme dans âis et bis, en regard les unes des autres.

Tantôt c'est le sanscrit ou le zend, tantôt c'est le grec, le latin, le gothique ou le lithuanien qui a conservé la forme primitive. Le plus souvent, aucun de ces idiomes ne l'a gardée intacte, mais chacun l'a modifiée suivant ses lois phoniques particulières. Le devoir du philologue est alors de rechercher si, en corrigeant les changements survenus de part et d'autre, comme fait l'éditeur qui compare les manuscrits d'un texte altéré, il n'est point possible de retrouver la forme mère. Ce travail de restitution n'est pas aussi conjectural qu'il peut le sembler à première vue, car le langagé, étant l'œuvre instinctive des peuples, laisse au hasard une part moins grande que les distractions des copistes. Nou-seulement la grammaire comparative peut faire remonter aux mots de chaque langue un ou plusieurs degrés de l'échelle phonique, mais dans un grand nombre de cas elle arrive jusqu'à une forme qui se trouve située comme au point de jonction des formes réellement conservées par les différents membres de la famille. Quand nous rapprochons, par exemple, le sanscrit vahanti « ils transportent », le zend vazenti, le dorien έχοντι, le latin vehunt, le gothique vigand, l'ancien slave vezunti, tous ces mots nous ramènent à un primitif vaghanti qui ne s'est conservé nulle part, mais qui est comme le type nécessaire de ces exemplaires diversement modifiés d'une seule et même forme primitive. Un nominatif patar-s

11012 est désigué comme l'ancêtre commun des nominatis απατήρ, pater, pital que nous présentent le grec, le latin et le sanscrit. Le latin peeu, le gothique faible et le sanscrit payen nous conduisent à un primitif paku « bétail ». On est convenu d'appeler indo-ruropéranes ou aryennes' les formes ainsi restituées par induction <sup>2</sup>.

Pour exposer les lois phoniques des différents idiomes de la famille, le philologue a donc le choix entre deux méthodes. Après avoir décrit Talphabet de la langue indo-européenne, aussi exactement que le permet l'état actuel de la science, il peut montrer ce que chaque lettre est devenue dans la bouche des divers peuples aryens. C'est la méthode déductive, qui se recommande par sa brièveté, par sa clarté et par l'ordre qu'elle permet de donner à l'exposition. M. Schleicher, dans son Compendium, a employé cette méthode, qui convient surtout pour l'enseignement. Ou bien le linguiste, faisant assister le lecteur à ses recherches, lui moutrera par quelle série de rap-

Les Indous et les Iraniens sont les seuls peuples qui se soient donné le nom d'Aryas. C'est par extension qu'on a appliqué ce nom à la famille tout entière, ainsi qu'à l'idiome dont les langues indo-européennes sont sorties.

Pour montrer que la langue indo-européenen n'est pas une pure con-epptien idéde, nas g'ou peut, jusqu'u un certain point, la reconstruire. N. Schlicher s'est récenueint compta à écrire un apologue dans cette langue antibisticque. Il a pris soit de ne mettre dans ce no mercue, d'all-leurs très-court, que des mots et des flexions grammaticales dont le témeiguage des différentes langues de la famille attaet l'antiquifé et permet de conjecture la forme. Il u saus dire que ce texte, qui s'appoies un no conjecturer la forme. Il u saus dire que ce texte, qui s'appoies un no conjecture la forme. Il u saus dire que ce texte, qui s'appoies un no consistances actuelles, devra saus doute aux éditeurs faiturs plus d'une amélioration, (Voir les Mémoires de philologie comparée publiés par Künst et Schlicher, tome V. page 20.6. — Comparez aussi Fick, Vocabulaire de la langue indo-germanique. Cortifiques, 1868.)

prochements il arrive à constater la correspondance des sons de même origine et pour quelle raison il les rattache à tel ou tel son primitif. C'est la méthode d'induction, qui nous associe au travail de l'auteur et nous permet de le contrôler. M. Bopp, qui ouvrait la voie à la science, et qui avait besoin de former son public à ce genre de recherches, s'est décidé pour cette seconde méthode, plus lente, mais plus sire. L'un et l'autre procédé seront sans doute employés à l'avenir tour à tour, suivant qu'il s'agira d'enseigner une loi bien constatée ou d'exposer des faits encore peu connus ou contestables.

Nous avons parlé jusqu'à présent des changements phoniques qui modifient l'aspect extérieur des idiomes, sans nous demander quelle en peut être la cause. Il n'est pas douteux qu'il ne faille surtout la chercher dans la structure de l'appareil vocal. Si chez certains peuples d'une même race des lettres permutent ou se confondent entre elles, si certaines articulations se renforcent ou s'amollissent, si des séries entières de sons se deplacent suivant une loi de progression régulière, il ant voir dans ces faits autant de modifications organiques qui, en dernier ressort, sont du domaine de la physiologie. Il semble donc qu'une phonétique bien faite doive être accompagnée et commentée par une description des organes de la parole. Mais, sans vouloir diminuer en rien l'importance des recherches physiologiques dont le langage a été l'objet?, up peut remarquer

<sup>&#</sup>x27; C'est ce qui explique la régularité des lois phoniques.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Notamment dans ces dernières années, il a été publié sur ce sujet de remarquables travaux par MM. du Bois-Reymond. Brücke, Helmboltz et

qu'en général le philologue les dirige plutôt qu'il n'est dirigé par elles. L'anatomie nous dira sans doute comment il a pu se faire que le s sanscrit soit devenu un h en zend; mais il est permis de croire que la parenté de ces deux lettres aurait longtemps échappé au physiologiste, s'il ne l'avait apprise du grammairien. Si l'on songe d'ailleurs qu'il est souvent difficile, pour les langues mortes, de constater la vraie prononciation des lettres, si l'on prend garde que les changements phoniques sont le produit d'altérations graduelles, souvent déterminées par des causes fort complexes, si l'on réfléchit enfin qu'il y a des possibilités physiologiques qui ne sont jamais devenues des réalités, on trouvera naturel que ces deux ordres d'observation restent pour un temps séparés. En ne prenant d'autre maître que l'histoire des idiomes, le philologue préparera à la physiologie des matériaux d'autant plus sûrs qu'ils auront été amassés sans aucune vue systématique. Il ne faut pas oublier d'ailleurs que tout en subissant les influences physiques qui modifient sa prononciation, l'homme intervient activement dans le développement de son langage : tantôt en corrigeant, tantôt en aidant l'action des lois phoniques, il les empêche de nuire et parfois les fait servir à l'expression de sa pensée.

De toutes les parties de la grammaire comparative, la phonétique est celle qui, dans les vingt dernières années, a été le plus cultivée et a fait les progrès les plus rapides. A mesure qu'on a approfondi la structure des langues indo-curopéennes, on s'est aperçu que les différences

Merkel. Voir aussi Max Müller. Leçons sur la science du langage. 2° série, 3° leçon. matérielles qui les séparent tiennent en grande partie à l'effet des lois phoniques. On a remarqué combien les autres chapitres de la grammaire s'abrégent et se simplifient, une fois qu'on a fait la part des modifications extérieures que la prononciation des diverses langues fait subir au corps des mots. Pour montrer, par exemple, l'identité de l'imparfait sanscrit abharam et de l'imparfait grec &pspov, il ne reste plus guère, après une exposition complète des règles phoniques, qu'à mettre les personnes des deux temps en regard les unes des autres. La recherche de l'origine des formes grammaticales, l'étude étymologique des mots ne doivent commencer qu'après que le philologue a mis à profit tous les renseignements que fournit la phonétique. Beaucoup de questions à première vue insolubles s'expliquent alors d'elles-mêmes; beaucoup d'exceptions apparentes sont ramenées sans difficulté à des règles générales. En effet, les formes que les grammaires spéciales regardent comme des anomalies ne sont souvent que des témoins isolés et mal compris d'une prononciation plus ancienne.

Loin de trouver trop grande la place accordée par M. Bopp à l'exposition du système phonique et graphique des idiomes indo-européens, on pourrait donc être tenté de penser qu'elle n'est pas assez large. L'auteur se borne trop au strict nécessaire : en ce qui concerne particulièrement le gree et le latin, on regrettera peut-être l'absence d'une étude spéciale où seraient marqués en détail les traits particuliers qui caractériseut ces idiomes. Grammairien avant tout, plus désireux de pénétrer daus le mécanisme du langage que de décrire les faits qui en modifient l'aspect extérieur, M. Bopp ne montre pas pour l'histoire des sons cette curiosité complaisante, cette passion désintéressée qui fait accumuler à J. Grimm, dans sa Grammaire allemande, des pages entières d'exemples pour un changement phonique, et qui lui a fait écrire un volume sur les transformations des voyelles l. Ajoutons cependant que toute la phonétique de M. Bopp n'est pas renfermée dans le premier chapitre. Il y revient souvent par la suite, à propos de diverses observations grammaticales, et il complète de la sorte, à mesure qu'il en trouve l'occasion, les lois qu'il a esquissées en commençant.

Le progrès de la science, en confirmant la plupart des règles données par M. Bopp, a pourtant fait paraître quelques-unes d'entre elles un peu libres. Quand il suppose, par exemple, que le suffixe sauscrit -eant est devenu en latin -bent, que le not etri = eaut est représenté par le latin mare, que la racine gri = croître = se retrouve dans crescere, et que le caussiti bhácaydmi a fourni au latin le verb facere, il admet pour la seule lettre e quatre permutations différentes qui auraient besoin d'être appuyées sur des exemples moins contestables?. D'autres fois, les explications de notre auteur paraissent trop artificielles : pour montrer comment la désinence as est devenue é en sanscrit et en zend, il admet que l's s'est d'abord changé en v, pois en u\*. Il ne tire pas toujours

Grammaire allemande. Troisième édition du tome 1".

<sup>\*</sup> Voyez \$ 19.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> C'est surtout le \$ 20 et les rapprochements qui s'y référent qui donnent lieu à la critique. Voir sur ce sujet Consen, Additions critiques à la théorie des formes en latin. p. 294 et suiv.

<sup>1</sup> Voyez SS 22 et 56 b.

une ligne de démarcation assez neste entre les disserents idiomes et s'autorise trop facilement de ce qui est heite dans l'un pour admettre la même faculté dans un autre. On est surpris, par exemple, de voir l'arménien cité en témoignage pour un changement de lettre qu'aurait opéré le laint. Si des rapprochements de ce genre démontreut la possibilité d'une loi phonique, l'existence de la loi a besoin d'être établie par des preuves tirées de l'idiome lui-même. Les recherches de MM. Kuhn, Curtius, Schleicher et Corssen ont, sur certains points, rendu la phonétique indo-européenne plus précise et plus rigoureuse. La sévérité toujours croissante de la méthode est à la fois le résultat naturel et la condition nécessaire du progrès de ces études.

Il faut rappeler d'ailleurs que, sous sa forme modeste, la phonétique de M. Bopp contient quelques découvertes capitales. Mais il en est des vérités scientifiques qui entrent dans le domaine commun, comme des inventions qui nous deviennent trop familières: on oublie de se demander quel en est l'auteur. Par la loi de suppression des consonnes finales dans les langues slaves, M. Bopp a jeté sur la déclinaison et la conjugaison de ces idiomes une lumière aussi vive qu'inattendue. Il a montré, par exemple, que dans l'impératif slave vegi « transportel », regi « qu'il transportel », nous avons des formes correspondant au potentiel sanscrit vahés, vahét, au futur latin vehes, vehet, à l'optatif grece Égos. Égos, au subiponétif gothique vigais,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez \$ 34a. Une nutre fois (\$ 35g), c'est le prăcrit, le tsigane et le celtique qui sont invoqués à l'appui d'une permutation de lettre en fithuanien.

vigai. Dans les génitifs singuliers comme nebese « cœli », dans les nominatifs pluriels comme sunove e filii », il a fait voir, grâce à la même loi, des formations identiques au sauscrit nabhasas « du nuage », súnavas « les fils ». Ainsi que le dit naïvement l'auteur1, «cette loi était moins aisée à reconnaître qu'elle ne peut le sembler aujourd'hui qu'elle est trouvée. " D'autres fois, en constatant l'origine d'une lettre, M. Bopp rend leur caractère véritable à des formes jusque-là inexpliquées. Les locatifs slaves comme vidovachă a dans les veuves » et les prétérits comme dachă a je donnain cessèrent d'être des énigmes, du moment que M. Bopp eut montré dans le ch le représentant d'une ancienne sifflante : vidorgchă est formé comme le locatif sanscrit vidhavásu, et les prétérits comme dachú, qu'on avait pris pour des parfaits, répondent aux aoristes sanscrits et grecs en sam, σα,

A M. Bopp revient aussi Thonneur d'avoir le premier aperçu la cause de ces phénomènes singuliers, nommés par les grammairiens irlaudais éclipse et aspiration, qui donnèrent aux langues celtiques une physionomie à part. Il découvrit que les modifications subies par la partie initiale des noms doivent être rapportées à l'action de la désinence qui, dans une période antérieure de la langue, terminait l'article précédent. La philologie comparative parvint de la sorte à reconstruire des formes disparues, à l'aide de l'empreinte que le mot voisin en avait gardée.

#### DES BACINES.

Après avoir étudié les éléments les plus simples du <sup>1</sup> Première édition de la *Grammaire comparée*. Deuxième fascicule, p. v. langage, c'est-à-dire les sons, M. Bopp passe à l'examen des racines. Quoique, dans l'état où nous sont parvenus nos idiomes, il faille ordinairement recourir à une sorte de dissection pour dégager d'un mot sa racine, celle-ci ne doit pas être considérée comme un pur produit de l'abstraction scientifique. Elle est, au contraire, un tout significatif, qui a possédé, dans la première période du langage, sa valeur indépendante. On ne concevrait pas' comment le verbe asmi peut signifier «je suis», si les deux éléments dont est formé ce mot, as nêtre n et mi (pour ma) rjez, n'avaient eu d'abord leur signification propre et leur existence individuelle 1. Nous sommes ramenés de la sorte vers un âge antérieur à la flexion, où les groupes phoniques dont sont composés nos mots ne s'étaient pas encore agglutinés, et où les idées qu'ils expriment ne s'étaient pas encore subordonnées les unes aux autres. Mais, saus remonter vers une période aussi lointaine, on voit que certains idiomes ont encore gardé en partie la conscience des éléments qu'ils mettent en œuvre. Pour former des noms dérivés, les Grecs savent très-bien dégager de leurs verbes la syllabe qui en est le noyau. C'est ainsi que de γι-γνώ-σχω ils ont tiré γνω-σις, γνω-σίός, γνώ-μη, γνω-μα, γνώ-ριμος; dans πράσσω, ils ont pris la syllabe radicale woxy pour en faire woxyσις, πράχ-τωρ, πρᾶγ-μα 2. De leur côté, les grammai-

¹ Voyez t. l\*\*. p. xxi et suiv. Comparer aussi sur ce sujet un intéressant opuscule de G. Cartius : De la chronologie dans l'histoire des langues indoeuropéennes. Leipzig , 1867. (Extrait du tome V des Mémoires de l'Académie de Saxe.)

<sup>&#</sup>x27;ll est vrai que les Grecs étaient particulièrement servis par le mécanisme de leur conjugaison, qui, à l'aoriste second, leur fournit la racine

rieus de l'Inde, quand ils dressèrent la liste des racines sauscrites, furent sans doute guidés autant par l'usage instinctif de leur idiome que par des règles analytiques. On peut donc dire que la racine, après avoir cu sa période d'existence libre et indépendante, garde encore au sein des mots où elle est enfermée une sorte de vie latente et de personnalité virtuelle.

M. Bopp distingue deux sortes de racines : les racines verbales, appelées aussi racines prédicatives ou attributives, qui marquent une action ou une manière d'être, comme i «aller», dhá «poser», dá «donner», bhar «porter», div «briller»; et les racines pronominales, nommées aussi racines indicatives, qui désignent les personnes ou les choses, avec une idée accessoire d'éloignement ou de proximité : telles sont a, ma, ta, sa, ya, ka, na, i. Cette division des racines en deux classes a été quelquesois contestée. Mais outre que les essais faits pour rapporter les racines pronominales à des idées attributives n'ont généralement donné que des résultats fort peu satisfaisants, nous ne voyons pas pourquoi la linguistique n'admettrait point une distinction si conforme à la nature des choses. Pour interpréter la pensée humaine, le langage dispose de deux moyens : il peut peindre les objets, en choisissant pour chacun sa manière d'être ou sa qualité la plus saillante (c'est le rôle des racines verbales); ou il peut montrer les objets, en appelant sur eux, à l'aide de la voix, l'attention de celui qui écoute (c'est l'emploi des racines pronomi-

sous sa forme la plus simple. Mais ils ont eux-mêmes contribué au développement de ce mécanisme. Voyez G. Cartius, Formation des temps et des modes en grec et en latin, p. 144 et suiv. nales). La combinaison de ces deux sortes de racines a donné, dans les langues indo-européennes, les noms et les verbes, dont le caractère commun est de désigner une personne ou un objet en même temps qu'ils expriment une action ou une qualité.

La racine verbale marque une idée placée au-dessus ou en dehors de toute catégorie grammaticale : bhar, que nous traduisons par « porter», faute d'une expression plus générale, peut donner naissance à un substantif signifiant « porteur » ou « fardeau », aussi bien qu'à un verbe » je porte». Certaines familles de langues ont déterminé la racine à l'aide de modifications internes; mais, dans la famille indo-européenne, la racine est un corps fermé et presque invariable, qui se détermine en s'entourant de syllabes étrangères. Les seules modifications régulières que le mécanisme de nos langues permette à la racine sont le redoublement, le renforcement et la nassilsation.

Le redoublement semble être un reste de la période où le langage, pour marquer la durée, l'achèvement, la fréquence ou le sucroit d'énergie de l'action, n'avait d'autre ressource que la répétition de la racine : ainsi la première syllabe du parfait bo-bhar-a rjai porté » est un débris de la racine bhar. Au contraire, le renforcement (gouna ou vriddhi ¹) paraît appartenir à l'époque où la combinaison de la racine verbale avec d'autres éléments a déjà donné naissance à la flexion. Ainsi la racine deish n'airs fait au présent de l'indicatif dech-mi, &vy fait &vy-o-o, die fait en latin archaïque douc-o. Quelques philologues attribuent à cette gradation de la voyelle une va



<sup>1</sup> Voyez \$ 26, 1. et suiv.

leur siguificative, et en font par conséquent un moyeu interne de flexion. Mais il est plus probable que le renforcement a été dans le principe un effet purement núcauique dà à l'accentuation ou à des lois d'équilibre. Quant à l'insertion d'une nasale dans la racine, telle que nous l'observons, par exemple, dans le latin scind-o, comparé à κid-i, dans le grec λαμέλινο, comparé à δ-λαξ-ον, dans le sanscrit yuthé-mas nous joignos», comparé à σ-γυήαπ εjo joignis», elle paraît être le produit d'une ancienne métathèse¹, quand elle n'est pas, comme dans le latin stinguo² (cestinguo), le fait d'une simple variété de 
prononciation;

Des efforts ont été tentés par d'éminents linguistes pour ramener une partie de nos racines verbales à des éléments plus simples. Nous voyons, en effet, qu'elles me présentent pas toutes une structure uniforme, et qu'en regard de types phoniques aussi peu complexes que i « aller», ad « manger», da « douner», il « en trouve, comme yugʻ « joindre», ward « écraser», sarp « glisser», akand » sauter», qui comprennent trois, quatre et jusqu'à cimq lettres. On a remarqué, en outre, que certaines racines comme rugʻ et bhrágʻ, yw et yugʻ, mar et mard, sar et sarp, présentent une certaine nanlogie de conformation et de sens, et l'on s'est demandé s'îl n'était pas possible de les

Voyez \$\$ 109 \*, 3, et 497.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Comparez stinguo au verbe grec σ'll'ω (pour σ'liy-jω) et au substantif σ'liy-μz.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Pott et Curtius regardent la nasalisation de la racine comme un renforcement analogue au gouna. Voyez Pott, Recherches étymologiques (a\* édition), tome II, pages 45 et 68o, et Curtins, Principes d'étymologie grecque (a\* édition), page 5a.

faire dériver les unes des autres. Ce n'est pas ici le lieu d'examiner des systèmes qui ne sont pas d'accord entre eux, et dont chacun n'a guère pour lui jusqu'à présent que l'assentiment de son auteur. Mais quel que soit le succès réservé à ce genre de recherches, il suffira ici de faire observer que la grammaire comparative, telle qu'elle est traitée par M. Bopp, se trouve située en deçà de cette étymologie transcendante. Notre auteur ne se propose pas de remonter jusqu'au temps reculé où, sous l'empire de lois encore inconnues, nos racines attributives étaient en voie de formation. Si, à l'époque de la séparation des idiomes indo-européens, yu et yug, mar et mard, rág et bhråf étaient des groupes phoniques distincts, indivisibles de corps et de signification, la grammaire comparée de ces idiomes a le droit de les considérer comme racines. Il est possible que les analyses dont nous parlons soient appelées à jeter du jour sur les premières conceptions de l'homnie; peut-être révéleront-elles une affinité primordiale entre des familles d'idiomes que jusqu'à présent nous devons regarder comme séparées d'origine. Mais pour l'étude de la période historique de nos langues et pour l'explication du sens des mots, nous pouvons nous contenter des racines qui étaient en usage au temps, bien assez éloigné déjà, où les langues indo-européennes ont commencé à se constituer.

A la différence des racines verbales, les racines pronominales ou indicatives sont d'une structure si élémentaire qu'ou n'a jamais songé à les décomposer en des corps plus simples. Ces petites syllabes comune a, sa, ta,



na, ra, ya, i, ont dans l'histoire de nos langues une immense importance. Pour nous rendre compte du rôle qu'elles ont joué et qu'elles jouent encore, il convient de les considérer à trois points de vue différents.

En premier lieu, elles sont venues se joindre comme suffixes aux racines attributives, qu'elles enlèvent à leur signification indéterminée et qu'elles rattachent à un certain objet ou à un certain être. Ainsi la racine ak exprime l'idée de rapidité de la façon la plus générale; mais akva (en sanscrit aç-va, en latin eq-võ) désigne un être doué de rapidité, et, en particulier, le cheval. La racine kru (en sanscrit gru, en grec κλυ) marque l'idée d'entendre : . jointe au suffixe ta, elle signifie «ce qui est entendu» (cru-ta, κλυ-το). Dd exprime l'action de donner : dd-na (en latin dó-nő) indique un objet qui a été donné. Div veut dire abrillera; la même racine, frappée du gouna, et combinée avec le suffixe a, nous donne dév-a, qui désigne un être brillant, et spécialement un dieu. Yug « joindre », frappé du gouna et suivi du suffixe ya, fait yôg-ya « ce qui doit être joint ».

Le langage ne se contente pas toujours d'un suffixe aussi simple. Pour augmenter le nombre de ces formations, qui n'aurait pas suffi à tous les besoins de la pensée, il a réuni deux ou plusieurs racines pronominales; ainsi ont sans doute été obtenus les suffixes ana, tra, tdr, rédn, mán, mâna, ant, rant, qui permettent de donner à une seule et même racine verbale les déterminations les plus diverses. Faé parder «, par exemple, combiné avec le suffixe ana, qui marque l'action, fait raé-ana « la parole»; avec tdr, qui indique l'agent, rak-da « ecolui qui parles; avec tra, qui désigne l'instrument, sok-tra e la bouche ». Enfin, aux formes ainsi obtenues, le langage, par de nouvelles combinaisons, adjoint encore d'autres suffixes, appelés suffixes secondaires, qui étendent presque à l'infini le nombre des déterminations dont une racine est susceptible.

On demandera sans doute comment des syllabes qui, à l'origine, avaient simplement une valeur indicative, ont pu arriver à exprimer l'action, fagent ou l'instrument. Mais ici, comme dans toutes les autres parties de l'histoire de nos idiomes, se révêle la présence d'une intelligence toujours en éveil, qui, une fois en possession des premiers éléments du langage, y a fait entrer peu à peu des idées pour lesquelles ils n'avaient pas été créés. De même que des formes seurs, mais devenues distinctes par une variété de prononciation, ont souvent reçu des acceptions très-différentes<sup>2</sup>, de même que des accidents phoniques sont devenus le principe de flexions grammaticales 4, de même aussi ces suffixes a, va, va, va, na, peutètre synonymes à l'origine, prirent peu à peu des significations particulières. Il ne faut pas reporter jusqu'aux

¹ Sur les suffixes grecs, on consultera avec fruit l'excellent Traité de la formation des mots dans la langue grecque de M. Adolphe Regnier. Hachette, 1855.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Ainsi le suffixe secondaire têti, qui forme des noms abstraits, joint à déva «dieu», fait déca-têti «divinité».

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ainsi le latin species a donné au français les mots épice et espèce; pensare a donné peser et penser. De même, en latin, rertex et vortex, firme et ferme ont pris des sens différents.

Nous rappellerous seulement les deux désinences différentes acrâx reques» et acráx reques», qui dérivent toutes deux d'un primitif açrans ou acràss (\$ 236).

premiers jours de la parole humaine des nuances qui sont l'œuvre des siècles : instrument d'une pensée qui devenait plus riche et plus nette, le langage a dû, par une sage répartition de ses ressources, égaler ses moyens d'expression aux hesoins toujours plus exigeants de l'esprit. Les suffixes à signification si variée des langues indo-euro-péennes sont le produit d'un petit nombre de racines indicatives diversement combinées entre elles, et où Thomme a insinué des idées qui leur étaient primitive-ment étranères.

En second lieu, les racines pronominales fournissent les désinences de la conjugaison et de la déclinaison, qui viennent se joindre soit immédiatement à la racine principale, soit à cette racine pourvue d'un ou de plusieurs suffixes!

Dans la conjugaison, l'addition des désinences a pour effet de rattacher à l'une des trois personnes du discours l'idée exprimée par la partie antérieure du mot. Une analyse pénétrante a montré que les désinences du verbe ne sont pas autre chose que les racines pronominales ma, tra, ta, employées seules au singulier, diversement combinées entre elles au duel et au pluriel, et deux fois exprimées dans la voix réfléchie. Ainsi raé eparler, combiné avec la racine pronominale ma, altérée en mi, a donné raé-mi e je parle »; avec la racine ta, altérée en ti, valv-si « il parle». Nah « lier», suivi du suffixe ya, et combiné avec la désinence ti, fait nah-ya-ti el lile», Dhràs hié avec la désinence ti, fait nah-ya-ti el lile», Dhràs l

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nous ne voulons pas dire que certains suffixes ne proviennent pas de racines attributives; mais ce ne sont ni les plus nombreux, ni les plus anciens.

σoser-, suivi du suffixe nu, et combiné avec la désinence nus, a fait dhrish-qu-mas nous osons-. Bhar π porter-, suivi du suffixe σ, et de la désinence nioyenne ¼ (pour ta-ti), donne bhar-a-té σil se porte-\*i.

Les désinences casuelles servaient primitivement à marquer des relations appartenant à l'idée d'espace : ainsi l'accusatif indique le lien où l'on va, l'ablatif le lien d'où l'on vient. An pluriel et an dnel, l'exposant du nombre s'est ajouté à la marque du cas. Parmi les genres, le féminin seul semble avoir été désigné à l'aide d'un signe spécial. Comme les désinences du verbe, les désinences casuelles viennent se joindre soit immédiatement à la racine principale, soit (ce qui arrive le plus souvent) à la racine pourvue d'un on de plusieurs suffixes, Ainsi le s du nominatif, qui est probablement un débris de la racine indicative sa, se joint immédiatement aux racines attributives bhi "craindre", bhi "exister", pour former les nominatifs bhi-s a la crainte », bhil-s a la terre »2. Mais cette désinence est séparée de la racine par des suffixes dans les mots cru-ta-s « entendu », dd-tarya-s « qui doit être donné », dêv-a-táti-s « divinité ».

Jusqu'à présent nous n'avons considéré les racines pronominales qu'en combinaison avec les racines attributives. Muis non-seulement les racines pronominales formissent les suffixes et les désinences : elles prennent elles-mêmes les désinences casuelles et deviennent des mots déclinables. On les appelle alors les pronomes, qu'on a divisés, sait

¹ Ce n'est pos ici le lieu d'insister sur le rôle que les suffixes ya, nu, a jouent dans ces verbes : nous y reviendrons en traitant de la conjugaison.
³ Ce sont les mots que M. Bopp appelle mots-racines (\$ 111).

vant leur signification, en pronoms personnels, réfléchis, démoustratifs et relatifs. Des pronoms proviennent les plus anciens adverbes, ainsi que les prépositions et les conjonctions primitives.

Cet exposé sommaire suffira pour faire comprendre l'extrème importance des racines indicatives. Si l'on distingue dans nos langues l'élément matériel et l'élément formel, ou, pour employer les expressions consacrées, le vocabulaire et la grammaire, on voit que tout l'appareil grammatical, comprenant la flexion et la dérivation des mots, est dù à ces racines : et elles ont fourni, en outre, une partie considérable du vocabulaire, puisqu'elles ont donné les pronoms et tout ce qui s'y rattache. Un idiome composé uniquement de racines attributives serait obligé de sous-entendre les rapports que nos idées ont entre elles. Ce petit nombre de syllabes, qui, par l'élasticité de leur sens, se prêtaient à toutes les modifications de l'idée, et, par la fluidité de leur forme, s'adaptaient à toute espèce de combinaisons, a été le principe de la richesse, de la clarté et de la liberté de construction de nos idiomes. Quoique nos racines attributives soient de leur nature presque invariables, elles ont, en se mêlant avec la substance plus molle et plus souple des racines pronominales, pris l'apparence de corps organisés, qui semblent porter en eux-mêmes le principe de leur développement. Ainsi s'explique l'erreur de Fr. Schlegel, qui voyait des germes vivants dans nos racines1. C'est la fusion intime de l'élément matériel et de l'élément formel qui a produit le mot,

<sup>1</sup> Voyez t. I, p. xxii.

c'est-à-dire le type sur lequel la race indo-européenne a modelé tous les termes de son langage, En effet, la déclinaison et la conjugaison reposent sur un principe identique, et tous les vocables que renferment nos idiomes se rattachent soit au nom, soit au pronom, soit au verbe.

#### LE SUBSTANTIF.

Après avoir éunméré les caractères distinctifs des racines indo-européennes, l'auteur, dans les paragraphes suivants, examine la division établie par les grammairiens de l'Inde, qui ont réparti les racines verbales eu dix classes, suivant certaines particularités de leur conjugaison. Nous ne nous arrêterons pas en ce moment sur ces paragraphes, dont la place naturelle est plutôt au chapitre du verbe. Puis il cite un certain nombre de racines pour nous donner une idée de la variété de leur structure. Cette liste, nécessairement très-brève, pontra être aisément complétée à l'aide des glossaires!

Si M. Bopp avait voulu suivre un ordre rigoureusement scientifique, il aurait dû nous donner ensuite la liste des principales racines pronominales, d'antant plus qu'au chapitre de la déclinaison il va reconnaître ces racines dans les désinences casuelles. La théorie de la formation des inots, ou au moins Fanalyse des suffixes, aurait pu trouver aussi sa place avant la déclinaison, puisqu'un mot, pour

Ontre le Giosaire de M. Bopp (3° édition, 1866), le lecteur pourra consulter (mais avec précataion) une liste errices quis teroure à la fin du premier volume de la Grammaire comparée de M. Léo Meyer. In excellent dictionnaire des racines sancrites a 4c donné par M. Westerguard (Radices sancriur. Bonn, 1871). Pour les racines grecques, voir G. Curtius. Principes de l'étymologie grecque (2° édition, Lépzig, 1866). être fléchi, a d'abord besoin d'être formé. Mais M. Bopp a craint sans doute de dépayser le lecteur en s'écarlant à ce point de l'ordre habituel?. Rejetant à la fin de son ouvrage l'étude de la formation des mots, il passe immédiatement à la flexion du substantif.

Il y a une idée qui domine toute la théorie de la déclimaison : c'est celle du thème. On appelle thème (on forme fondamentale) le mot prêt à recevoir sa désinence casuelle, mais non encore revêtu de cette désinence. Ainsi que nous venous de le voir, il peut arriver que le thème se compose uniquement de la racine, comme par exemple dans les substantifs  $dik (\sigma(ik_{<}), \delta \psi (\delta n_{<}), noc (neco.), dux (duc-s); mais plus souvent il comprend la racine déjà modifiée et suivie d'un ou de plusieurs suffixes, comme dans <math>\sigma(ik_{<})$ -,  $\sigma(ik_{<})$ -,

La notion du thème, malgré son extrème simplicité, est jusqu'à présent restée étrangère à nos granmaires classiques<sup>3</sup>. Les anciens ne concevaient le nom que pourvu

¹ C'est l'ordre suivi dans leurs grammaires par MM. Schleicher et Léo Meyer. M. Pott, dans la deuxième édition de ses Recherches élymologiques, commence par les racines pronominales, ou plutôt, suivant un système qui lui est particulier, par les prépositions.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Comparez S 778.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Il ne faudrait pas confondre le thème tel que l'entend la philologie comparative, avec ce qui est improprement désigné comme le radical par

d'une désinence; parmi les différents cas, le nominaif, à cause de son rôle dans la phrase, leur avait paru présenter le nom sous sa forme véritable et primitive. Aussi l'avaientils appelé le cas droit, et virent-ils dans les autres cas, nommés les cas obliques, une série de déviations de la forme normale. Les mots de déclinaison, de flexion, de cas, quand on remonte à leur origine, se rapportent tous à la même idée d'une règle que le discours fait bier ou fléchir. Une conception aussi éloignée de la vérité fernait la voie à toute recherche sur l'origine des désineues et sur la cause de la différence des déclinaisons. D'un autre côté, comme le nominatif est précisément le cas oû le nom est le plus contracté et la forme primitive le plus difficile à reconnaître, il fallut un nombre infini de prescriptions et d'artifiées pour en tirer les cas obliques <sup>1</sup>.

La méthode de la grammaire comparative est tout autre. Au lieu de fléchir le nominatif dévas, elle preud le thème

una livres de classe. Dire que 'avy est le radical de 'abya, c'est d'uiser le most l'une façon parement empirique. Le deuxième v est una suffixe, et quoisqu'il se trouve souveat emplobé dans la désinence, l'histoire de la langue démonstre qu'il n'in nist point partie. De nefine, nos grammaires distant que ra't est le radical et or la désinence de ra'tos; mais la philologie comparés nois apprende que le thème c'est ra'tos ou ra'tes, et qu'il n' y a point de désinence au nominatif-secusatif singulier. Pour reconnaître la vraie comme du thème, le claiste un moyen commode, quoqu'il no soit pas tour ourse du thème, le claiste un moyen commode, quoqu'il no soit pas tour journs infaillible; c'est de consulter les nots composés, On a, par escuple: \( \lambda\_{20-p-26}\text{spec}, \text{pare}\text{spec}, \text{pare}\tex

¹ Un grammairien latin distingue cinquante-deux, un autre soixante et seize désinences pour le nominatif de la troisième déclinaison. Voyez le journal Hermès, 1866, page 333.

deva dont elle observe, au nominatif deva-s comme à l'accusatif déva-m, au génitif déva-sua, et aux autres cas, la combinaison avec la désinence casuelle, Cette différence de vue qui, au premier abord, peut sembler de médiocre importance, a totalement modifié la théorie de la déclinaison. Une fois en possession du thème, la grammaire est arrivée aussi à considérer isolément les désinences. Elle a comparé entre eux les exposants qu'on rencontre au même cas dans les noms appartenant à des déclinaisons différentes. Il ne fut pas difficile de reconnaître des traits de ressemblance générale sous des divergences quelquefois assez profondes. On s'est done demandé d'où pouvait provenir la diversité des déclinaisons : elle ne saurait résider dans les exposants casuels, ear une langue qui aurait marqué la même relation, tantôt d'une façon et tantôt d'une autre, se serait volontairement condamnée à l'obseurité et à la confusion1. C'est donc dans la diversité des thèmes, ou plutôt dans celle de leurs lettres finales, qu'il faut chereher l'explication du problème. Tous les thèmes ne sont pas également aptes à s'adjoindre le même signe casuel. La désinence é, par exemple, qui marque le datif. n'aura point de peine à s'ajouter aux thèmes finissant par une consonne, comme marut-é « vento », hrid-é « cordi ». Mais on conçoit aisément que quand la diplithongue é voudra se réunir à un thème terminé par une voyelle, comme

Il semble pourtant qu'il y ait quelques exemples de deux flexions différentes usikées pour un euil et même cos. Jians M. Schleicher, dans son Composition (8 3 58 et 3-59), salend deux désinence shistnetes pour l'instrumental singulier; nois accune des langues indo-curepéennes ne les emploie concurrenment toutes deux, Nous avons aussi deux exposanis pour le comparatif et pour le supertait.

déca « dieu », avi » brebis », sinu » fils », il se produira des contractions de diverse nature, à moins que le langage, pour obvier à cet inconvénient, n'ait recours à l'insertion d'une consoune euphonique. Au contraire, la lettre », qui est le signe de l'accusatif, se joindra sans difficulté aux thèmes finissant par une voyelle: on aura, par exemple, déva-m, avi-m, silma-m. Mais, pour s'ajouter à un thème terminé par une consonne, elle devra emprunter le secours d'une voyelle de liaison : ainsi nous avons, par exemple, marut-em, réd-em.

La tâche du grammariren sera donc de rechercher, en consultant tous les idiomes de la famille, quelle est pour chaque cas la forme la plus ancienne de l'exposant. Puis son attention se concentrera sur la soudure de l'exposant au thème et sur les modifications phoniques qu'elle occasionne. Il étudiera comment chaque langue tranche ou résout les conflits qui éclatent entre des lettres incompatibles, comment elle évite ou favorise la fixion des lettres de même nature. C'est entre la partie extrème du thème et la partie initiale de l'exposant que se livrent les combats ou que s'opèrent les compromis dont le résultat est la multiplicité des déclinaisons. De là une nouvelle division fondée, non sur la variété apparente des désinences, mais sur la diversité des lettres finales du thème.

Aucuu chapitre de la grammaire ne montre mieux le caractère propre à la méthode nouvelle. Les anciens se faissient un spectacle de la variété des formes du langage. Ils semblaient croire que chaque classe de mots avait produit naturellement des flexions différentes, et ils se complaisaient à d'resser leurs paradigmes comme le botaniste à composer son herbier. Le philologue moderne ressemble au chimiste. En présence des formes multiples d'un seul et même cas, il se demande d'où provient cette diversité, et il cherche à extraire l'élément identique engagé en différentes combinaisons.

Le mérite de cette théorie, également étrangère à la grammaire classique et à la grammaire indienne, revient tout entier à M. Bopp. En voyant notre auteur appliquer son microscope aux lois du sandhi 1 à l'intérieur des mots, H. H. Wilson, habitué aux formules purement mnémoniques de l'Inde, ne put cacher son étonnement. Il demanda quelle était l'utilité de ce genre d'observation 2. Mais Eugène Burnouf, avec le coup d'œil du philosophe, apercut aussitôt la portée de cette découverte, et il reconnut dans cette analyse de la flexion une vue non moins profonde qu'originale 3. Nous pouvons suivre dans les ouvrages de M. Bopp le progrès de ses idées sur ce sujet. Dans ses premiers traités grammaticaux, il admettait encore, au moins pour la pratique, six déclinaisons en sanscrit. Mais plus tard il a supprimé tout à fait ces divisions et posé pour tous les noms une déclinaison unique.

Ce n'est pas assez pour M. Bopp de rechercher quelle est à chaque cas la forme la plus ancienne de la flexion. Il pose la question de l'étymologie des désinences, c'est-à-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> En sanscrit, les lettres finales et initiales des mots se modifient au contact les unes des autres : on appelle sandki « contact » les changements ainsi produits.

Ouvres choisies, V, page 281, article sur la Grammaire sanscrite de Bopp, publié d'abord dans les Transactions de la Société philologique, en 1863.

<sup>&#</sup>x27; Journal aziatique, 1825. tome VI, page 370.

dire qu'il essaye de découvrir à quelles racines pronominales les exposants casuels se rattachent. Personne ne s'étonnera qu'un problème aussi neuf et aussi difficile n'ait pas toujours trouvé, du premier coup, une réponse satisfaisante. Les flexions remontent à une si haute antiquité, elles ont probablement subi de si fortes contractions, qu'il est très-malaisé de les ramener à leurs éléments constitutifs. Une autre cause a contribué saus doute à en obscurcir l'origine. Une fois que l'homme, pour exprimer certaines relations, ent emprunté le secours des racines pronominales, son instinct a dû le porter à effacer le plus possible la provenauce de ces éléments auxiliaires. S'il est vrai que le nominatif pluriel doive son origine à la répétition de la racine indicative sa, on conçoit sans peine que, la marque de la pluralité une fois trouvée, le langage ait pris à tâche de la rendre moins matérielle. Chaque altération de ces exposants était un lien de moius pour la pensée. Il en est de ces flexions casuelles comme de certaines prépositions qui ne seraient pas aptes au rôle abstrait que nos langues modernes leur font jouer, si leur valeur originaire était encore présente à notre esprit1.

Comment des racines pronominales, dont le sens est presque toujours le même, ont-elles pu servir à marquer des cas différents? lei encore, selon toute apparence, il faut faire la part très-large à ce qu'on peut appeler l'aménagement du langage, qui a affecté des fonctions distinctes

Quand nous disons, par exemple, chez les anciens, malgré le vent, nous donnons aux mots chez, malgré, un sens abstrait qu'auraient pu prendre difficilement leurs prototypes latins casam, male gratum.

à des signes à peu près équivalents. Peut-être même M. Bopp est-il trop porté à regarder comme avant été séparés dès le principe certains cas que des accidents phoniques, joints au besoin de multiplier les ressources de l'expression, ont pu faire sortir d'un seul et même type primitif. C'est ainsi que le génitif et le datif singuliers féminins sont peut-être des variantes d'une flexion unique1. De même encore le duel ne paraît être qu'une sorte de dédoublement, d'ailleurs fort ancien, du pluriel2. Ce chapitre de la linguistique renferme encore plus d'une question à résoudre : nous n'en citerons qu'un seul exemple. L'analyse de la flexion est parvenue à dégager un élément qui jone un grand rôle dans la déclinaison, à savoir la syllabe bhi, que nous trouvons dans les datifs singuliers comme tu-bhy-am, dans les datifs-ablatifs pluriels comme dévé-bhy-as, dans les instrumentaux pluriels comme dévé-bhi-s3, dans le duel dévd-bhy-am. Mais nous ignorons encore absolument le sens de la syllabe bhi. Cet exemple nous montre l'exploration de la partie matérielle du langage en avance, comme il arrive assez souvent, sur l'étude du sens 4.

Toutes les explications proposées par M. Bopp n'ont pas une égale valeur; mais le mérite de notre auteur,

Voyez Kuhn dans son Journal, tome XV, pages 420 et suiv.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Voyez Schleicher, Compendium de la grammaire comparée des langues indo-germaniques (9° édition), \$ 243.
<sup>3</sup> Forme védique.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Voyex 5 a 15, 1 et suiv. M. Pott, dans ses Richerches étymologiques (a\* édition, 1, page 589), fait venir cette syllabe bhi de la préposition abhi »vers: mais il reste alors à expliquer abhi. Au contraire, M. Bopp, avec plus de vraisemblance, voit dans la préposition abhi un cas du thème pronominal a.

c'est d'avoir hardiment attaqué un problème regardé avant lui comme insoluble. Il a mis à découvert le jeu de la déclinaison, et il a commencé à démonter les pièces de ce mystérieux mécanisme. Ajoutons que sur certains points il est arrivé à des résultats aussi incontestables que curieux. Il a montré, par exemple, que, pour marquer le nominatif, les créateurs du langage out recouru à la racine sa, qui, bien des siècles plus tard, devait de nouveau être employée par les Grecs pour accompagner, sous la forme de l'article 6, ce même nominatif. C'est ainsi que dans la conjugaison nous voyons nos langues analytiques placer devant le verbe les mêmes pronoms qui avaient autrefois servi à former les désinences personnelles. Il a dégagé aussi, avec une rare perspicacité, la racine pronominale sma, qui revient si souvent dans la déclinaison, et qui est devenue presque insaisissable sous les formes multiples qu'avec le temps elle a revêtues!.

Chemin faisant, tout en examinant ce que l'ancienne déclinaison à luit cas est devenne dans les divers idiones indo-européens, M. Bopp nous apprend plus d'une particularité intéressante pour la syntaxe. Il reconnaît un locatif dans le daif grec; il découvre que les adverbes gres en ως sont d'auciens ablatifs; il rend compte des formes homériques comme βίηξε, απλάμηζεν, δχουζεί. Toutes les langues de la famille tirent des éclaircissements de cette analyse comparative. C'est ainsi qu'en persan moderne les désinences du pluriel du et hú sont rapportées à l'accussifi zend; l'i zidfet persan s'explique par le pronom

Voyez 5 166-175.

<sup>1</sup> Voyez 85 177, 250, 183\*, 1, et 217.

relatif ya<sup>1</sup>. Le simple rapprochement des différents idiomes suffit le plus sonvent pour faire jaillir la lumière sur des faits jusque-là inexpliqués.

Nous arrètons ici pour anjourd'hui cette revue sommaire de la Grammaire comparée. Au commencement du prochain volume nous comptons examiner les chapitres qui traitent de l'adjectif, des noms de nombre, des pronoms et du verbe.

Paris, 14 juillet 1867.

MICHEL BRÉAL.

<sup>·</sup> Voyez 88 237, 3, 240 ct 241,

## GRAMMAIRE COMPARÉE

DES

# LANGUES INDO-EUROPÉENNES.

## FORMATION DES CAS.

(SUITE.)

DEEL

NOMINATIF-ACCUSATIF-VOCATIF.

\$ 206. Le nominatif-accusatif-vocatif dnel en sanscrit.

> 5 207. Forme primitive de la désinence du en sanscrit et de la désinence do en zend.

Tandis que le prâcrit et le pâli ont perdu le duel, le zend l'a

conservé; mais on trouve, dans l'usage, souvent le pluriel à la place du duel; exemple : expansipagi m di fémbyaérid ejusqu'aux genoux. Dans la conjugaison, le duel est encore plus rare, sans pourtant s'être perdu tout à fait.

La désinence sanscrite du est représentée en zend par que do; cette diphthongue répond à la désinence sanscrite du 68 56°), ce qui prouve encore que la désinence sanscrite du n'est qu'une corruption de ds. Il y a cette différence entre le sanscrit et le zend que le sanscrit n'offre dans toute la grammaire qu'un ou deux estemples de ds changé en du (\$ 1.98), au lieu qu'en zend le changement de ds en de est devenu la règle constante. Si l'ou concevait quedque doute sur l'origine de cette diphthongue de, toute incertitude cresserait devant certaines formes où la siffante s'est conservée, en effet, quand le duel est suit de la particule pt éa, nous avons doi-éa, et non do-éa, comme il y aurait sans aucun doute, si en sanscrit du était la forme primitive du duel en on une altération de ds. C'est ainsi que nous lisons dans le Vendidad-Saldé : «parquepapetes «parquos de hurvior-éd amére-tut-doi-éd."

<sup>1</sup> Page 225 du manuscrit lithographié.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Comparex Ampuelli, Zend-drente, II, 1-75. Les deux geines qu'Ampuelli appelle Kherdad et Amerdad sont mis tous les deux au duel, de la même feçon que daus les Védas nous avons des composés copulatifs comme pitard-maltard spère et mèrennot à not eurépe-purige, la désinence de chaeun des doux mots exprimant la somme produile par leur rénaino (8 ya ya).

An line de havedaté, il tout live haverdaté (Westegnard, Zondersuca, p. 65, 1); v. on est pour « a. de nume de l'epochaie (6 56). La farme complète du non de ce pinie est havenati, c'est-à-dire «l'indignité». De cette forme out venu d'havet hauvrat (à l'instrumental-hatif abhatif duel hauvrat/þa) et ensnite, ven expression de suffice estiere, hauvra « sanceri atera. Le thème ambridat, qui signific, d'après can dymodèje, « immortalité», sherige frequement l'à de la syllade finale is on a per excepte, à l'intrimental-datif abhatif ambridatje, comme en a va plus haut ambridaté. Au contrivie, l'excusaif singulier présente la formo dans a purcé : mahritation, dum al lauv suilla dévierull, è nome de code entri misite correspondent.

La forme nærreksiås, donnée par Anquetil dans son vocabulaire (p. 5.56) et traduite par «deux femmes», ne peut être autre chose que ganneshan lankinga-do, du thême machan lairidd. Or la forme náiriknyde est évidemment plus pure que la forme náirikh, comme devrait faire, d'après le principe sanscrit (S a 13), le them éfémini náirikd.

Rask cite la forme مسؤمسه bâṣvāo « brachia » , venant du thème وسؤد bâṣu « brachium » , sans faire remarquer que c'est un duel; le nominatif pluriel est وسكورية bâṣvō ou أسمرية bâṣavō.

### \$ 208. Âu changé en 4 dans la langue védique; do changé en 4 ou a en zend.

Dans le dialecte védique, on trouve souvent la désinence n au sous la forme mutilée à, avec suppression du dernier élément de la diphthongue; exemples : aśvin-á «les deux Aśvins », de aśvin; ubă dêvă «les deux dieux », de ubi dêvá; răgână «les deux rois», de ragan. En zend, la terminaison mutilée est également employée; elle l'est même plus fréquemment que la désinence complète. Nous retrouvons, par exemple, dans le ciel iranien ces mêmes Aśvins dont il est question dans les Védas; on lit au quarante-deuxième ha du Yaçna : hama ( mamiegna mangue aspina-ća yavano yazamaide «Asvinosque juvenes veneramur », ce qu'Anquetil traduit par « je fais lzeschné à l'excellent toujours (subsistant) ». Le mot sanscrit aśvina ne pouvait prendre en zend que la forme aspina ou aspina (\$ 50); mais il faut remarquer dans ce passage le pluriel yavan-ò (de yavanas) se rapportant au duel aspina : c'est une nouvelle preuve que dans l'état où le zend nous est parvenu, le duel était déjà près de disparaître; et, en effet, le verbe construit avec des noms au duel est la plupart du temps au pluriel.

aux noms latins en tât et aux noms grees en 181. On peut comparer sous ce rapport améritation avec le latin immortalitâtem.

Louis - Linksgl

\$ 209. L'e en grec, l'u en lithuanien, désinences du duel.

La termination védique d et l'a bref qui la représente en zend¹ nous conduisent tout naturellement au duel gree en e: de même que nous avions plus haut (\$ 30 å) le vocatif l'aræ répondant à dive, appa, de même ici nous avons dobper (avec un d euphonique) qui répond au védique var and-de et au zend nar-a. Mais il ne faudrait pas regarder l'aræo comme l'analogue de did (\$ 3 1), encor bien que or représente souvent, comme cela a été dit (\$ 5 h), le va d'asmeril.

Au contraire, en lithuanien, l'u qui forme au duel la désinence des thèmes masculins en a est de la même famille que l'à de la terminaison védique et zende; il est sorti d'un ancien a, comme le prouvent les autres déclinaisons lithuaniennes, où le nominatif duel est toujours d'accord avec le sanscrit, et comme on le voit par beaucoup d'autres cas où l'u lithuanien est le remplaçant d'un ancien à (\$ 161); on peut comparer, par conséquent, dewi « deux dienx » avec le védiane dévá et le zend daiva. Les pronoms de la troisième personne ont & (\$ 9 2\*) au lieu de u. mais ils se combinent avec le nom de nombre du «deux» (Schleicher, p. 195); exemples : tudu «ces deux-ci», anudu « ces deux-là », judu « eux deux ». A l'accusatif duel, on ajoute ordinairement à toutes les déclinaisons une nasale après la voyelle finale, par analogie avec l'accusatif singulier; cette nasale n'a aucune raison d'être étymologique, et comme elle a cessé d'être prononcée (\$ 10), nous la supprimons, ainsi que l'a fait Schleicher. Nous écrivons donc dewn à l'accusatif comme

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Per esemple, Vendidel-Sidel, p. 3.3: -pumplife: -penhap havereate améridae des deux Haurrats et Ameritats: p. 136, des nors e deux homners. En gioréral, la termination en d'paralt borrie è ce dialecte (\$ 3.3) qui allonge à la fin des mots les a, même ceux qui étaient primitivement brefs. Les exemples en d qui appartiennent à ce dialecte ne provouvel, par conscipent, ries pour la vraie forme du duel rend.

au nominatif et au vocatif; à ce dernier cas, il diffère du védique décà par la place de l'accent (\$ 204).

\$ 210. Duel des thèmes en i et en u, en sonscrit et en zend.

Les thèmes masculins et féminins en et en u suppriment en sanserir la désinence casuelle du duel, et pour la remplacer ils allongent la voyelle finale du thème; ceremples : pidi, sinii, de pidi, sinii. Au contraire, en zend nous avons vu (§ 207) que profit proposition de la contraire de la contraire de la contraire de mant le duel. Au reste, la forme mutilée ne manque pas uon plus en zend : Cest mème la seule dont on trouve des ceremples dans le Vendidad-Sidd. De supe manique «espiris on a source le duel profit manique"; au contraire, au lieu de pide crésis deux doigtes on a la forme abrégée, et, par conséquent, identique au thème Sgêt érèses.

\$ 211. Duel des thèmes en i et en s, en lithuanien et en grec.

Le lithuanien, pour ses thèmes en i et en w, supprime également la désinence, mais il n'allonge pas la voyelle finale du thème, ou plutôt, dans le cours du temps, l' et l's, d'abord allongés, sont redevenus brefs. On a done arti «deux moutons», sénis « deux fils», qu'on peut comparer au sanserit sés (nominatif-accusatif-vocatif), simi (nominatif-accusatif) et simi (vocatif). Quoi qu'il en soit, l'accord des formes lithuaniennes avec les formes sanserites dans esc deux classes de mots est si grand, qu'on peut difficilement l'attribuer au hasard. Or, si les formes lithuaniennes en question, et les formes analogues en ancien slave, comme kossi «deux os», remontent à l'époque où les langues letto-slaves étaient encore identiques avec le sanserit, je verrai dans cette rencontre une preuer nouvelle que les je verrai dans cette rencontre une preuer nouvelle que les idiomes letto-slaves se sont séparés des langues congénères de l'Asie à une fopour réaltivement récente (commerce § s.) a 'insile que la préface de la deaxième édition). En effet, les formes grecques comme σύστε, πόρτεια, πόστειλ, γόπει λε e rapportent à une époque où, en sanscrit, les thèmes masculins et féminissen i et en u avaient encore des désinences de duel. Au contraire, dans les formes comme fixne, μούσει, le gre e aupprimé la désinence casuelle, et l'a remplacée d'après le même principe que le sanscrit, mais d'une façon indépendante du sanscrit, par l'altongement de la voyelle finale du thème. Il est vrai que, dans la première déclinaison grecque, Γa est δijà long par lui-même; mais le singulier est loin d'avoir conservé partout la longue primitive et l'ancien son a. On peut s'en assure par la différence qu'il γ a entre le duel Moéza et le singulier Moőza, entre «φαλά et καφαλή (venant de καφαλά»).

# \$ 212. Le duel neutre, en sanscrit et en zend.

Les neutres sanserits ont au duel i et non au comme désinence, de même qu'au pluriel ils ont un i bref et non as. Quand le thème se termine par a, cet a se combine avec l'i et forme un e' (\$ 9 ); exemple : saté « deux cents», formé de sata-i. D'autres voyelles insèrent un n euphonique; exemple : आपूर्त john-n-f else deux genoux».

En rend, les thêmes terminés par a ou par une consonne suivent le même principe que le sanscrit; on a, par exemple, guana foid; qui répond au sanscrit foit (§ 61), gloupe que gare duyé hosquêré e deux mille» (§ 54), qui répond à  $\hat{\mathbf{q}}$  arque des subdaré!. Nous avons dans le due descape afonains i les deux yeux » le pendant exact des formes sanscrites comme vértmont «deux chemins», abstruction faite de l'épenthèse de l'i (§ 61). Mais on trouve aussi des exemples où le « 1 de désinence au

Voyez Burnouf, Yaywa, p. 197.

<sup>1</sup> Sur duyé, correspondant au sanscrit deé, voyez \$ 53.

suelle est abrégé, par exemple dans ala-nga αίσκαι 'purs-, νορμή κυμπά εδοπ» (transposé pour rapár, de ταμάη). Cette abréviation de l'i doit être considérée, je crois, comme la règle, car l'exemple ε΄αίσκατα, que nous citions plus haut, appartient à la partie du Yaçna où les voyelles finales sont ordinairement allongées (8 188).

#### \$ 213. Le duel féminin, en sanscrit et en rend,

Le grec, aux cas dont nous parlons, n'a pas de désinence particulière pour le neutre; en sanscrit, au contraire, le duel neutre a la désinence i, et il semble, à première vue, que cette terminaison se soit étendue aux thèmes féminins en d. Mais cette rencontre des formes féminines comme dévé « deux juments " avec les formes neutres comme dané « deux dons » est purement extérieure, ainsi que nous le voyons par le zend; dans dané (formé de dana + i) il v a réellement une désinence du duel, à savoir la désinence î, qui est propre au neutre; dans dávé, au contraire, la terminaison masculine et féminine du (venant de ds, \$ 206) s'est perdue, ainsi que le montre la forme zende passaglami náirikay-ão « deux femmes » 2. Je crois, en effet, que wa dice vient de diray-au, et que le y, redevenu voyelle après la chute de la désinence du. a formé une diphthongue avec l'à du thème3. Le duel féminin dice, dans cette hypothèse, n'a qu'une apparence de terminaison, c'est-à-dire qu'il se compose uniquement du thème élargi qui portait dans le principe la véritable désinence casuelle.

En zend, toutefois, ou trouve également la désinence féini-

La forme sanstrile correspondante est ráse n-i, avec n emplomque. Le zend ne connaît pas celle insertion d'un n (5 (33)).

Voyez sur cette forme 5 207.

<sup>3</sup> Voyez \$5 2 el 1094, 6.

nine muilée p. é, et c'est même la forme ordinaire <sup>1</sup>. Mais il est a remarquer que cette forme mutilée p. é a conservé le signe casuel é, quand elle est suivie de la particule anneze au éc. De même que nous avions plus haut (8 207) \*\*\* \*\*paraparapetre ambitératé air éet les deux Amertats », de même nous avons paggen \*\*\*paraparaté air lés deux Amertats », de même nous avons paggen \*\*\*paraparaté air direct de deux Amertats », de même nous avons paggen \*\*\* \*\*paraparaté air direct de direct direct de direct direct de direct

Nous pouvons encore donner une autre preuve à l'appui de l'explication qui fait venir déré de déray-du. Dans le dialecte védique, les thémes séminins en le peuvent ségament supprimer la désinence duelle du et rester sans flexion; nous trouvons, par exemple, chez un scholiaste de Pâṇini, NTCIT SUTHET 64-74th spādida souliers en cuir de sangliers au lieu de réd-bydu, et, dans les Védas, yaḥrf »les deux grands» au lieu de sydeydid. Nous rencontrons en zend une forme analogue : appage pet ferit les deux transloue : appage pet les des du thème séminin réviti, c'est.

I le no comais pas, dans le Vendidad-Sidé, de forme duelle comme náirshayde, district raquetif dans on Vendidard-Sidé, de forme duelle comme náirshayde, richet hien plasieure foi su seiniúne lenguel de Vendidade, mais éven in gréain singulier, et la dénimence du riqued, par conséquent, à une dénimence marrier ferminine de. Mais quand melhe he cliste du Aquestil (comparer cé-cieus, 3 x s y 1 reporerais ne me erreur, je n'en persisterais pas moiss dans mon explication et je vervair dans la diplotaque et, deissence de duel féminine no sourir, une multi-tian pour sy-de, avec mppression de la dérimence exsuelle, comme pour les duels en ét et ne.

Le manuscrit lithographié (p. 58) donne ici =μμερεξε améiricá. Mais c'est, à ce qu'il semble, une faute habitaelle à ce manuscrit, de donner un ε ε su lieu d'un n c. Nous avons, par exemple (p. 88), εκμέρα προξε améiri ápinte. Compares \$ 31.

La traduction littérale de l'expression ambiét-éa épésaté serait e non conniventesque sanctas ». Le mot amiéu répond au sanscrit grava amiéa. Voyez mon édition de Nalas, V, 25, 26. Comparez également ci-dessus \$ 50.

<sup>&#</sup>x27; Rig-véda, Mandala VI, hymne 1711, vers 7.

une épithète employée fréquemment en parlant des deux génies Khordad et Amertat 1.

\$ 215. Duel féminin, en lithusnieu et en ancien slave. — Tableau comparatif du nominatif-accusatif-vocatif duel.

Nous venons de voir, en sanscrit et en zend, des formes de féminin duel en  $\ell$ ; à ces formes répondent en lithuanien les duels en i, comme dérir «deux juments» = sanscrit déré. De la diphthongue  $\ell = ai$ , le lithuanien n'a donc gardé que l'élément final.

An contraire, l'ancien slave a conservé le son é; estemple: BLAGE «Hônde «deux veuves » = sanserit et néaré. Comme je crois que les duels éminisse aé, en sanserit et en zend, sont le résultat d'une altération postérieure à la plus ancienne séparation des idiomes, je vois dans cette rescontre entre le sanserit et le zend, d'une-part, et le lithuanien et l'ancien slave, de l'autre, une preuve à l'appui de cette opinion, que les langues lettoslaves se sont détachées les dernières des langues sœurs de l'Asie.

Le seul reste que le latin ait conservé du duel consiste dans les mots duo et ambo, qui se retrouvent en grec, et qui, en latin, ont pris aux cas obliques des désinences plurielles.

Nous faisons suivre le tableau comparatif de la formation du nominatif-accusatif duel; les exemples mentionnés peuvent servir aussi pour le vocatif, sauf la différence d'accent en sanscrit (\$ 206):

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Compare la rédique tanis facts et sinis forers. Le reci brist et également complet comme submatul sidaris. Bened (Fore, nodes ), 1-19, remayors 2) le traduit per réorgies. Le racine est in, qui signific ou assarri rereliter., en tend reponiers. Compares coles autres le gillois que a reciliter. — On trouve entone, comme dest féminis se repportat aux d'un guine précise, le mot atspirit, dont je ne unia par le reen, mais dont le thème, très-traisemblablement, finit aussi en chage.

|              | Sensorst.  | Zend.       | Grec.                 | Lethusaren. |
|--------------|------------|-------------|-----------------------|-------------|
| Masculin     | diváu      | aipão       |                       |             |
|              | áśvá       | aipa        | ίππω                  | ponů        |
| Neutre       | dánê       | dátě        | Súpu                  |             |
| Féminin      | ášvé       | hievé       | χώρα                  | ášari       |
| Masculin     | páti       | paiti?      | πόσι-ε                | 1           |
| Féminin      | príti      | âfriti?     | πόρτι-ε               | awl         |
| Neutre       | vári-u-i   |             | 1801-€                |             |
| Fémiuin      | bávanty-áu | bavainty-do |                       |             |
|              | bávanti    | bavainti    |                       |             |
| Masculin     | súnű       | paśû        | νέχυ-ε                | sink        |
| Féminin      | hánů       | tanû        | y 600-E               |             |
| Neutre       | máďu-n-i   | made-i      | μέθυ-ε                |             |
| Féminin      | vadv-die   |             |                       |             |
| Mascfém.     | gät-åu     | gåv-åo      |                       |             |
|              | gliv-å     | gdv-a?      | βό(F)-ε               |             |
| Féminin      | näv-åu     |             |                       |             |
|              | não-d      |             | νž(F)-ε               |             |
| Féminin      | vác-du     | vác-áp      |                       |             |
|              | viić-d     | pác-a       | όπ-ε                  |             |
| Masculin     | bárant-áu  | barant-do   |                       |             |
|              | barant-a   | barant-a    | <i>Φέρον</i> τ-ε      |             |
| Masculin     | áimán-áu   | aiman-da    |                       |             |
|              | áimán-d    | asman-a     | δείμον-ε              |             |
| Neutre       | nämn-i     | namain-i    | τάλαν-ε               |             |
| Masculin     | brűtar-áu  | brátar-do   |                       |             |
|              | brätar-A   | bråtar-a    | <b>σατέρ-ε</b>        |             |
| Féminin      | duhitár-ás | duģdar-do   |                       |             |
|              | duhitár-A  | duirdar-a   | <del>Ο</del> υγατέρ-ε |             |
| Masculin     | dátőr-áu   | dátár áo    |                       |             |
| procedimen : | dátár-á    | dâtâr-a     | δοτήρ-ε               |             |
| Neutre       | náras-f    |             | έπε(σ)-ε              |             |
|              | ran and    |             | 040(0)-6              |             |

<sup>1</sup> Se forme d'un thême élarei en un

#### INSTREMENTAL-DATIF-ABLATIF 1.

\$ 215, 1. La désinence sanscrite byam et ses congénères byam et hyam.

— La désinence arménienne 2 \$ .

En sanserit et en zend, l'instrumental, le datif et l'ablatif duels ont une seule et même désinence. En grec, c'est au contraire le génitif qui s'est confondu avec le datif et lui a emprunté sa terminaison. En sanserit, la désinence en question est ayrag bydon. En zend bydom devient zu byg: la forme complète, qui serait bygoim (8 61), no s'est conservée que dans un seul exemple: broughyaim, du thème broat es sourcil s².

A la désinence byám se rattachent en sanscrit, par les liens d'une origine commune, les désinences fyam, hyane d'une difficult de la commune, les désinences fyam, hyane fait. La terminaison byam est employée au daiti pluriel des pronoms des deux premières personnes (aund-byam, yuind-byam) et dans tid-byam, daiti singulier du pronom de la seconde personne. On rencontre, au contraire, hyam, au lieu de fyam, dans mé-hyam, datif du pronom de la première personne, par suite d'une altération de 5 en h, dont il y a d'asser nombreur exemples (\$ a 3); mé-hyam est, par conséquent, avec té-byam dans le même rapport qu'en la tim-hi avec té-byam dans le même rapport qu'en la tim-hi avec té-byam dans le même rapport qu'en la tim-hi avec té-byam dans le même rapport qu'en la tim-hi avec té-byam dans le même rapport qu'en la tim-hi avec té-byam dans le même rapport qu'en la tim-hi avec té-byam dans le même rapport qu'en la tim-hi avec té-byam dans le même rapport qu'en la tim-hi avec té-byam dans le même rapport qu'en la tim-hi avec té-byam dans le même rapport que la tim-hi avec té-byam dans le même rapport que la tim-hi avec té-byam dans le même rapport que la tim-hi avec té-byam dans le même rapport qu'en la tim-hi avec té-byam dans le même rapport qu'en la tim-hi avec té-byam dans le même rapport qu'en la tim-hi avec té-byam dans le même rapport qu'en la tim-hi avec té-byam dans le même rapport qu'en la tim-hi avec té-byam dans le même rapport de la tim-hi avec té-byam dans la même rapport de la tim-hi avec té-byam dans la même rapport de la tim-hi avec té-byam dans la même rapport de la tim-hi avec té-byam dans la même rapport de la tim-hi avec té-byam dans la même rapport de la tim-hi avec té-byam dans la même rapport de la tim-hi avec té-byam dans la même rapport de la même rapport de la tim-hi avec té-byam dans la même rapport de la tim-hi avec té-byam dans la même rapport de la tim-hi avec tê-byam dans la même rapport de la

<sup>1</sup> L'auteur, dans les paragraphes qui suirent, traite nn sujet plus étondu que ne le fersient attendre le titre et la suite de l'exposition. A propos de la termination amercite John, qui sert à former plusierers cas de dat, il examine les désinences Byans, Ayans, Jöra, via qui n'appartiennent pas au duct, mais an singulier pronominal et au pluriel. — Tr.

3 Barmod (Yapus, p. 158 ét uix), considére esté forme motifiée bys comme une désinence plurièle et la rappreche de la terminaison mascrite ilgus. Mais, à la fin des mos, la reglade sasserite au devient toujours, en send. § 4, ou bien a au dévant en conditique. Bortonet état (Yapus, p. 159 et sin.), noe désinence bys su lieu de pluy mais jerois qu'ou n'en treventir pas d'eccurple box de distole particuléer de dat il a déjà été question (§ 3a), loquel allinege hojours l'a berd à la fin des mots.

(ces dermières formes venant elles-mêmes de i-β, s-j-6, etc.), Mais je ne crois plus qu'il faille rapporter le hi latin de mihi à une époque antérieure à la séparation des idiomes : je pense que la syllabe hi, venant de β, s'est produite d'une façon indépendante. C'est ainsi qu'en espagnol un f'initial devient ordinariement h, et qu'en latin nous avons hordus qui vient de fordus; hordus se trouve, par conséquent, avec le δ du sanscrit hérdimi sje portes, dans le même rapport que la désinence hi avec le Boms anscrit de nibyam.

L'aménien, au pronom de la première personne, a pour désinence casuelle  $\vec{\lambda}$ , et à celui de la deuxième personne q, z; on a donc  $fb\vec{\lambda}$  in  $\vec{\lambda}$  cà mois , gbq, gbz, a tois , Jc considère le  $\vec{\lambda}$  caussi bien que le q z comme des alfertions du  $\overline{q}$  y sanscrit contenu dans la désinence byan ou byam, en ce qui concerne la suppression de la consonne initiale de la désinence, z rappelle provisoirement la terminaison du duel grec w ( $f\pi w - w$ , Mobo - w) pour le sanscrit bydm (S = 21), et le dorien iv de  $\pi - bv = \lambda$  tois  $iv = \frac{\pi q \pi q}{16 + g m q}$ ,  $ie^2 - bv = \lambda$  mois .

On pourrait dire qu'il vaut mieux identifier le 2 \( \) de in-\( \) e<sup>3</sup> moir avec le \( \) de la désinence sanscrite \( \) by m, \( \) duatant plus que le 2 \( \) répond souvent \( \) un mais a la désinence sanscrite \( \) by m. \( \) duatant plus que le 2 \( \) répond souvent \( \) un fair la lace d'un ancien \( \) \( \) d'un ancien \( \) d'un

d'un ancien d; il faut donc admettre pour ce h une date plus ancienne que pour les autres. Au contraire, rien ne vient justifier en zend l'antiquité des π h sortis d'un ancien π j. i, e h de grah «prendre» (védique graß) est représenté en zend par un b, un f ou un w; pour ππη μπ μπάμμα π s moi » nous avons mailyul.

Si l'on explique donc l'arménien  $J \ \xi$  du datif  $in - \xi = k$  moiscomme tenant la place du y qui se trouve dans le sanscrit hyam et dans le zend hyd, if faut considèrer que la lette  $g \ne \xi$  (qui représente ordinairement le y des flexions sanscrites) se change voloniters en  $J \ \xi$  ou en  $J \ \xi$  après les liquides. Ajoutons que le  $g \ne de$   $g \not J = g \not J$ 

Aux els : multydid. Cas formes sout congrantides na dialecte particulier (§ 3) jui illump les verythes finales heives. Le m final a été supprimé, comme dans la désistence ducht lega. Benifry qui, le grantier, a attiré l'Intestion sur cette forme internance, admet que madys, à cause de sa veytée finale longue, est post-tire une forme de duct (Échrichmentent pour revirair l'étade du seuf dans le Annouse auvantes de Gottingue, 3550, Mais madyl est beuncoup plus près du singulier san-crin mégame que dout des l'éplace.

Quant à la forme malps, où Spingel (dans les Éndes indicanes de Weber, I, p,  $2\pi$ ) per live it les marcin subpan, p,  $6\pi$  fais, sen centrier, an dist' pincil, k, suppose que la dévincem manciles figure de grenzag amusligan a été remplacée par la designeme container de datif, et que le telhem senda per pera moderne non senue par maise de la même configure. An est comprende de la quient de comme de la spillac en qu'en peran moderne non senue qui en marcin de la même. Le norien pas, en cellet, que ce ploriet ai dé formet du jeux qu'en q

<sup>1</sup> Petermann, Grammaire arménieure, pp. 63, 205, 233.

\$ 215, 2. La désinence sanscrite byas. — Formes correspondantes en zend, en latin, en lithnanien, en gothique, en ombrien et en arménien.

La troisième forme congénère de la désinence duelle précitée byam est byas, qui est employé régulièrement comme signe du datif et ablatif pluriel.

datul et aniatu putret.

La forme correspondante, en zend, est byd<sup>1</sup>, et en latin bus, au lieu duquel on aurait plutôt attendu bius. Il est probable qu'il faut rapporter également ici e bis de no-bis, no-bis, à moins que ces formes n'appartiennent par leur brigine à un autre cas (§ 216), et que bis ne réponde à la désinence sanscrite bis.

Dans la première hypothèse, il faut considérer bis comme étant pour bius; cette contraction a son analogue, par exemple, dans le comparatif adverbial mogis, au lieu de mogius <sup>2</sup>; de son côté, la forme bus, qui a au constrair supprime l'i, doit être rapprochée de mins, qui est pour misira.

En lithuanien, la forme la plus ancienne et la plus complête pour le datif pluriel est mus?; la forme moderne est ms. Rubig et Miclèe ne reconnaissent la désience complète qu'un pronoma des deux premières personnes; mais de mà-mus « nobis» et ji-mus «vobis» j'avais déjà conclu, dans la première édition de ce tourage, que la terminaison mus avait dà oppartenir plus anciennement à tous les datifs pluriels. Le borussien a conservé l'ancien a de la désience sanscrite jua; mais il fait précéde le s d'une nasse lienogranique: de là manu, pour mas. On peut rapprocher à cet égard le n des mots latins caii-s, measi-s, comparés aux mots sanscrits así-s eépée», mâus-s emois ».

Le lithuanien ms, forme mutilée pour mus, nous conduit au

<sup>1</sup> Avec l'enclitique éa reta nous avons byai-éa (5 135, remarque 3).

<sup>1</sup> De là vient majus, par la suppression du g.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Voyez Schleicher, Grammaire fithuanienne, p. 175.

gothique, qui présente une mutilation encore plus grande, car il a simplement un m; exemple : samu-m, qu'on peut comparer au lithuanien sănù-mus, sănù-ms, au sanscrit sânú-byas, et aux formes latines comme portubus.

De même que le germanique, l'ombrien n'a conservé de la désinence en question que la consonne initiale, qui est devenue un f, mais cette terminaison est employée par abus pour l'accu-satif; exemple : tri-f «τρεί» = sanscrit tri-δyda, latin tri-bus, lithuanien tri-ms, gothique thri-m².

L'arménien, qui emploie la même désinence pour le datifablatif et pour le génitif, n'a gardé également qu'une seule consonne du sanscrit bgar, mais, au lieu de la première, c'est la seconde, à savoir le  $\mathbf{u}_{y}$ , qui est devenu un g  $^{\pm 2}$ . Quelque bisarre que puisse paraître au premier abord cette identification, je n'heŝite pas à regarder l'arménien  $^{\pm}\mathbf{l}_{y}$   $^{\pm}\mathbf{d}_{y}$ -èc comme ayant même thème et même flexion que le sanscrit  $^{\pm 1}$ -byas (datif-ablatif pluriel, avec accentuation védique), le zend  $^{\pm}$ -byd, le latin angui-bus et le lithuanien  $^{\pm}$ -mus. Plusieurs faits confirment le rapprochement que nous faisons entre la lettre arméniene g  $^{\pm}$  et le  $^{\pm}$  y anserti : nous avons constâted

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> En ce qui concerne la permutation de la moyenne labitel avec la nasale de même organe, en peut comparer le rapport qui existe entre la racine zende met et la racine sancrile foi » pariere (8 da). Le nasurila sich » peuce d'une parenti pet, ciule extre les langues germaniques, d'une part, elle langues lette-alvex, els l'autre, dance ne fait que l'une et l'autre famille d'démone cant dant glir lipriel un na uille du da. En gioriela, je ne pair reconnaître un lien spécial de parveté extre le groupe lette-davex el le groupe germanique; in en parte peu, hion ettende, do, most qui out passe de l'un à l'autre par voie d'emperant. [Cette note fuit allusion à l'opinion exponée parte. Mediter. Veyet ci-d'essur, l. 1, pages xum ui ri, r. - - - - - l'i, p. - - - l'i, n. |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> On ne tronve pas d'exemple de cette dernière forme, mais on peut l'indnire avec certitodo du nominatif threi-s et du datif vieux bant-allemand dri-m.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Comparez entre autres le ζ grec (qui est en quelque sorte la moyenne du y t arménien) dans δαμάζε-τε = sanscrit daméya-ta (\$ 19), Voyez er qui a été dil du y t arménien \$ 183°, a.

(\$ 215, 1) que, dans in- ( nà moin, le & C, lequel est au g i ce que la moyenne est à la ténue, correspond au 🔻 y de la désinence sanscrite hyam; de plus, à l'ablatif pluriel des pronoms des deux premières personnes (i mên-g «a nobis», i Çên-g «a vobis»), nous voyons un 9 g prendre la place du q t de la déclinaison ordinaire, exactement de la même façon qu'au futur nous voyons 2 g prendre devant un i la place du q 2 : or cette dernière lettre représente le w du caractère précatif sanscrit va 1. Il est vrai qu'il n'y a pas de racine avant un g i initial ou final correspondant à un q y sanscrit; mais ce n'est point là une raison pour contester l'identité de ces deux lettres : autrement, il faudrait nier aussi que le ρ final de certains dialectes grecs soit l'altération d'un s (\$ 22), ou que le m des datifs pluriels, en gothique et en lithuanien, soit sorti d'un ancien b. En effet, ni en grec, ni dans les langues lettes et germaniques, on ne trouverait, hormis dans les positions qui viennent d'être indiquées, des exemples de ces changements de lettres.

L'ossète a avec l'arménien des points de rencontre curieux, ce qui d'ailleurs ne doit pas nous surprendre, puisque l'un et l'antre sont des idiomes iraniens. Au futur ossète, le  $\overline{q}\;\;y$  du sanscrit sya est représenté par un g'(=di), c'est-à-dire par le son du ø arménieu. Si l'on ne veut pas admettre que le « du sanscrit »ya se soit perdu, on peut voir dans le futur ossète, par exemple dans car-gi-stam «noua vivrons», l'équivalent du précatif sanscrit. Quant aux syllabes du pluriel stam, stut, sté, elles viennent du verbe aubstantif, c'est-à-dire de la recine sanscrite sid vec tenir, être » : car-gi-stam signifie donc littéralement «vivre devant sommes nous». Je me suis longtemps demandé d'où venait le n des formes du singulier, comme car-gi-nan vje vivrai». Je crois maintenant que le d de dan «je suis» s'est changé en n, comme b s'est changé en m dans les désinences lithuaniennes et gothiques mus, ms, m. Cette syllabe dan appartient également, selon moi, au verbe auxiliaire, et le d est un amollissement du i sanscrit ou du t zend de sid, sti; une fois que la siffante ent disparu, la ténne devait aisément se changer en moyenne. A la seconde personne du singulier, la forme composée a gardé, à la différence de la forme simple, le signe de la personne; exemple : car-gi-na-s evivre devant es tu», au lieu qu'on dit simplement de «tu es».

En arménien, comme en lithuanien et en gothique, les thèmes en a conservent cette vovelle invariable devant la désinence casuelle en question; au contraire, le sanscrit mêle un i à l'a final du thème. On a donc des formes sanscrites comme mégé-byan (thème mégá « nuage »), kéié-byas (thème kéia « cheveu »), en regard de l'arménien miga-t, gisa-t et des datifs lithuaniens et gothiques comme wilka-mus (wilka-ms) et vulfa-m « lupis ». L'i de miga-ż, gisa-ż est la seconde partie de la diphthongue sanscrite é = ai de mégá, kéša; au contraire, les formes qui ont perdu la voyelle finale du thème et qui sont, par conséquent, monosyllabiques, comme, par exemple, le nominatif singulier mêg, gés, le nominatif pluriel még-q, gés-q, ont conservé l'ancienne diphthongue ai contractée en é. Dans dev « démon » = sanscrit dérá-s «dieu», la diphthongue & é s'est abrégée en & e; mais cet e est également remplacé par i aux cas polysyllabiques; on a, par exemple, le datif-ablatif-génitif pluriel diva-2, en regard du lithuanien dewa-mus et du sanscrit dévé-byas. De même que még, gés, dev, et beaucoup d'autres mots arméniens abrégent la voyelle de la première syllabe quand la voyelle finale du thème est conservée ou quand il y a accroissement d'une syllabe, certains mots, en pareille occasion, suppriment la voyelle qui se tronve à l'intérieur du thème. C'est ainsi qu'en regard du nominatif singulier başuk «bras» (thème başuka = sanscrit bâhuka1), nous avons le datif-ablatif-génitif pluriel baska-2, et, en regard du nominatif gub « fosse » (thème gubo = sanscrit kūpa 2), le génitif-datif singulier gb-i, l'instrumental gbo-v, le datifablatif-génitif pluriel gbo-2. Le thème duster « fille » (= sanscrit duhitár), qui a perdu au nominatif dustr l'e de la syllabe finale, supprime la voyelle de la première syllabe aux cas qui ont con-

<sup>&</sup>lt;sup>t</sup> Vient de béhú «bras», mais a pris une signification différente.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> L'o arménien tien! la place de l'a sanscrit. Comparez \$ 183 °, 1. II.

servé cet e; exemple : datif-ablatif-génitif pluriel dater-é pour le sanscrit duhiti-byas. De même, sirti « cœur » fait au nominatif singulier sirt, mais au cas pluriel précité srti-2, malgré la dureté du groupe initial art. Au contraire, les thèmes oah ogi «serpent » = sanscrit ahi 1, Julio Ph Landi «ami » (nominatif ζακόί), ne subissent jamais de mutilation; exemple : ζακόίι-ż = sanscrit giáti-byas (thème giáti «parent», littéralement «connaissance»). Le suffixe sanscrit ti, que nous rencontrons ici en arménien sous la forme Bh h, se trouve aussi dans la même langue sous la forme ush ti; exemple : sasti (nominatif sast, datif-ablatif-génitif pluriel sasti-t). Je rapproche, en effet, le mot en question du thème sanscrit sâs-ti2. On voit encore par là qu'il ne faut pas demander au nominatif la forme complète des suffixes qui appartiennent en commun à l'arménien et aux autres langues indo-européennes : c'est dans la seconde série de cas qu'on doit la chercher, et principalement au datif-ablatif-génitif pluriel, dont la désinence g t se joint toujours à la vraie lettre finale du thème. L'arménien, pour les thèmes en n, a même l'avantage sur le sanscrit et le zend, ainsi que sur le gothique, car un n final tombe dans ces idiomes devant les désinences casuelles commençant par a by, any by, et m (le remplacant du b en gothique); on peut comparer, à cet égard. le thème gothique augan « œil », qui fait au datif pluriel auga-m (pour augan-m), au thème arménien akan (même sens), qui fait akan-t, et l'on peut rapprocher cette dernière forme du sanscrit ásma-byas «lapidibus», náma-byas «nominibus» (pour ásmanbyas, naman-byas).

<sup>1</sup> Voir tome 1, p. 5on, note 3.

La racine dés signifie en sanscrit «commander, instruire, ponir», et l'orménien sort (thème souts) a, auivant Aucher, le sens de exéprimande, correction, châtiment».

5 a 16. La désinence sanscrite bis. — Formes correspondantes en zend, en lithuanien et en arménien. — Exemples d'un ancien s devenu p q en arménien.

La quatrième forme congénère de la désinence duelle sansreide de me bis, qui sert à marquer l'instrumental pluriel. Le zend a commo forme correspondante esp siu (dans le dialecte de la seconde partie du Yarna, bis), le lithuanien mis (8 16) e et l'arménien p. b) ou e. p. q'. la forme bis, qui correspond mieux au sanscrit bis et au zend bis, ne s'est conservée, comme le b au singulier (8 183°, h), qu'après une consonne, et n se change alors en m pour rendre la prononciation plus facile. On peut comparer l'arménien «Ap.», d'Ci-q avec le sanscrit déj-bis par les serpents», le cend qi-sib et le lithuanien angi-mis; et, d'autre part, l'arménien akon-bi, venant du thème akon. avec les formes comme désma-bis (pour désma-bis) en sanscrit dejidif-bis s par les filles» correspond l'arménien dater-big, contracté de duster-big (8 215, 2).

On ne saurait douter que dans la terminaison en question le <u>e</u> \$\phi\$ arménien ne soit sorti d'un ancien \*s, quoique le changement d'un \$\pi\$ sanscrit en <u>e</u> \$\pi\$ ne se fasse voir que dans les désinences grammaticales \*\Pi\$. Parmi les exemples d'un pareil changement, il en est de plus remarquables encore que cetui qui vient d'être cité : nous voulons parler des formes où un \(\frac{\pi}{2}\) final est précédé d'un a ou d'un \$\frac{\pi}{2}\). On sait que dans cette position le s final a déjà disparu de l'ancien perse au temps de Darius, sils

Au lieu de .. v on trouve aussi q w, qui a le même son que .. quand celui-ci a la valeur d'une consonne. Après » e l'on mel q w, parce que ».. exprime le son ». (Yoyez Petermann, Grammaire arménienne, p. 55 et suiv.) La même chose a lieu à l'instrumental singulier.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il en est de même pour le g t venant de q y.

d'Hystape, et qu'il est également fort altéré en zend (\$ 56\*); or l'arménien nous présente des formes de nominaits pluriel comme gét-g « cheveux » (pour le sanscrit kétig) et des formes de première personne du pluriel comme ber-e-mé (pour le sanscrit kér-d-ma, le védique bér-l-mais, le zend bout-d-mais, l'ancien perse bar-d-mahg). Au nominaits pluriel, c'est Petermann ¹ qui, le premier, a considéré le <u>p</u>. g à rancien comme une altération de s; mais on a vu plus haut que le s final, quand il se trouvait après un 4 long, s'est quelquedois conservé sans changement en arménien; ainsi nous vons suur-gh-ex-te-s e dais; pour le sanscrit dè-yé-e et le gree de-fr-e (\$ 1833\*, a); en zend, au contraire, on aurait dd-ydo, en ancien perse dé-yd. Dans les formes comme ber-e-« etu portes», le s arménien répond au si sanscrit (kir-a-mi), au hi zend (kur-a-hi), au hy de l'ancien perse (d-ar-a-dy).

En ce qui concerne la conservation de l'ancien s. l'arménien (et je crois en pouvoir dire autant de l'ossète) est plus
archaïque que l'ancien perse et le zend; au moment où l'arménien s'est détaché du rameau iranien, le changement de s
en h et la suppression ou la vocalisation de s final n'avaient
pas encore pris toute l'extension dont témoignent l'ancien perse
et le zend. Nous avons en ossète dar-i-s et ut vis pour le sanserrit
velle dér-a-si, le zend supshap dar-a-hi «tu vas». On ne peut
pas dire que le s de dar-i-s a thé conservé grâce à l'i qui précède, car cet i est de date relativement récente, étaut sori d'un
ancien a par l'influence assimilatrice de l'i (aujourd'hui disparu) de la désinence personnelle; d'un autre côté, si nous supposons que la forme zende dar-a-hi a anciennement etisté en
ossète, il est impossible d'expliquer comment, après le changement du second a en i, le k est retourné à sa forme primitive x.

Grammaire arménienne, p. 115.

Du reste, on trouve au futur ossète un autre exemple d'un s conservé après l'a: nous voulons parler des formes comme éargi-na-s a tu vivras » (\$ 215, 2).

## \$ 217. De la désinence Que, Qu, en grec.

Il est clair qu'il y a un rapport de parenté entre les désinences grecques Que, Quet les désinences sanscrites commençant par un 6. Mais on peut se demander si Qiv, Qi, qui, comme on sait, servent indifféremment pour le singulier et pour le pluriel, correspondent dans les deux nombres à une seule et même terminaison sanscrite, ou bien s'ils se réfèrent à deux désinences sanscrites distinctes, l'une pour le singulier, l'autre pour le pluriel. C'est la seconde supposition qui me paraît aujourd'hui la plus vraisemblable 1. Dans cette bypothèse, nous avons pour le singulier la désinence byam, qui s'emploie au datif pronominal tú-byam aà toin, et qu'on retrouve en latin, sous la forme bi, dans les pronoms ti-bi, si-bi, et dans les adverbes de lieu i-bi, u-bi, etc. et en ombrien, sous la forme fe, dans i-fe « là ». Quant - au pluriel, il nous fournit, d'une part, la désinence de l'instrumental bis (qui devient hin en pracrit), et, de l'autre, la désinence du datif-ablatif re byas; pour toutes deux, il faut admettre le changement de s final en », changement qui n'a d'ailleurs rien que d'ordinaire (\$ 97). Je rapproche de préférence la désinence plurielle Oir, Oi de la désinence du datif-ablatif sanscrit byas; en ce qui concerne la contraction de 🔻 ya en i, on peut comparer la syllabe bis dans le latin nobis, robis (\$ 215, 2). Au singulier, j'identifie la désinence Qi ou Qiv, par exemple dans αὐτόφι, ήφι βίηφι, κεφαλήφιν, Φρήτρηφιν, ωα-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> L'auteur a traité pour la première fois cette questiou dans son mémoire Du prenom démonstratif et de l'origine des signus casuels (Mémoires de l'Académie de Berlin, 1826). Il y est revenu dans la première édition de la Grammaire comparée (\$ 217). — Tr.

λάμη ζω, ainsi que la désinence latine bi dans ti-bi, si-bi, i-bi, etc. avec la terminaison sanscrite byam dans tú-byam.

Quant aux diverses relations que nous voyons exprimer, dans la langue homérique, à Que et à Qu (Qu est probablement une forme mutilée pour Que), ces relations n'ont rien qui ne puisse s'accorder avec les désinences sanscrites byam et byas, dont la première exprime le datif, la seconde le datif et l'ablatif. On sait, en effet, que le datif grec cumule, comme l'ablatif latin, l'emploi du locatif et celui de l'instrumental. Toutefois, quand les formes en question sont employées dans le sens du locatif, on les fait souvent précéder d'une préposition; exemples : én' αύτόθι, παρ' αὐτόθι πίει même», ἐπ' Ικοιόθι «sur le tillac», wap' δχεσζε πauprès du char». Mais on a sans préposition : waλάμηΦιν «dans la main», ΘύρηΦι «dehors», proprement «à la porte», κεζαλήζεν (λαθείν) «(prendre) à la tête», δρεσζε « sur les montagnes ». Voici des exemples du sens instrumental ; έτέρηΟι (λάζεσθαι) «(saisir) avec l'autre (main)», πρατερήΟι βίηφιν «par forte violence», Ιφι «avec puissance»; cette dernière forme est tout ce qui reste du thème i (comparez le latin vis). Les formes en Que, Qu ne paraissent guère, dans le sens de l'ablatif, qu'avec des prépositions : ce sont les mêmes prépositions qui, dans la langue ordinaire, gouvernent le génitif; mais l'ablatif, qui exprime l'éloignement, est plus conforme au sens; exemples : ἀπὸ ναῦψιν, ἐκ Θεόψιν. En sanscrit, on mettrait simplement l'ablatif : naubyas, dèré-byas (= dérai-byas). Comme exemples d'un vrai datif marqué par la désinence Que, on peut citer : ώς φρήτρη φρήτρηψω άρήγη et Θεόψω μήσθωρ άταλαντος.

On peut affirmer qu'il n'y a pas d'exemple de vrai génitif avec la désinence  $\varphi_{i\nu}$ ,  $\varphi_i$ . On cite ordinairement comme tel :

Le génitif, par sa signification, touche d'ailleurs de si près au datif qu'il n'y

La desinence  $\mathfrak{P}_{\bullet}$ ,  $\mathfrak{P}_{\bullet}$  est également (trangère à l'accusatif et on ne la trouve pas davantage avec les prépositions qui régissent babiluellement ce cas; la seule exception est és trangère dans Hésiode à. Buttmann oppose de justes raisons à l'opinion des grammatiriens anciens qui soutiennent que  $\mathfrak{P}_{\bullet}$ .  $\mathfrak{P}_{\bullet}$  peuvent se trouver aussi au nominatif et au vocatif; le mêute savant montre qu'il n'y a aucun moit pour mettre un ; souscrit aux noms de la première déclinaison qui ont  $\mathfrak{P}_{\bullet}$  pour desinence  $\mathfrak{P}_{\bullet}$ .

aurait rien eu de surprenant à ce que les deux cas se fussent quelquefois confondus. C'est ainsi qu'en groc, au duel, le génitif a pris la désinence du datif, et qu'en arménien, au pluriel, il emprunte celle du datif-ablatif (\$ 215, 2).

¹ Iliade, XXI, vers 195. On trouve dans la Grammaire grecque de Thiersch (5 182) nue collection d'exemples des divers emplois de φ1ν, φ1. — Tr.

Odyssée, X, vers 988.
 Odyssée, V, vers 151.

Comparez Buttannu, Grammaire greeque développée, 1, p. 205. [Buttmanu considère έννηθεν comme un adverbe et rapproche les locutions és πόριον, és πόθιε.
 Tr.]

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ourrage cité, 1, p. 205. [Les mots comme δο 2αφτε, φρεοφε, φεοφε, συμφει point de désinence avant φ, non plus que les mots de formation analogue, comme objecté la Lighte, il n'y α aucune raison, dit Buttmann, pour en mettre une á βια-φε. — Tr.]

\$ 218. Combinaison de la désinence φι, φω avec les thèmes terminés par une consonne. — Comparaison avec le sanscrit.

Parmi les thèmes terminés par une consonne, il n'y a guère que les thèmes neutres en s (§ 1.28) que nous voyions se combine save Ψ<sub>1</sub>, Ψ<sub>1</sub>, Ψ<sub>2</sub> exemples : Ε<sub>2</sub> ε<sub>2</sub> Φ<sub>2</sub>, ψ̂ ε<sub>2</sub> φ<sub>2</sub>, ψ̂ ε̂<sub>2</sub> φ<sub>2</sub>. ψ̂ ε̂<sub>2</sub> φ<sub>2</sub>. ψ̂ ε̂<sub>2</sub> φ<sub>2</sub>. Use grammairiens out d'ordinaire mal compris ces formes, parce qu'ils ne considéraient pas le σ comme faisent partie du thème ¹. Des autres consonnes, e est la seule, et des thèmes en », εναλλέσω est le seul que nous voyions se combiner avec Φεν: comme le ν ne se joint pas aussi aisèment que le σ au ψ de la désinence, on insère un σ euphonique, ce qui donne κοτυλείδω-φν². Cet exemple est suivi sans nécessité par δέκρο, qui fait δεκροβούν (α sanscrit déru-θραγ) au contraire, να-ῦφε est partie tot à fait comme le sanscrit néu-δραίs, souf la différence d'accentuation?

En sanscrit, les thèmes terminés par le suffixe as (= grec εs. os) changent cette syllabe en δ devant les désinences casuelles commençant par un δ<sup>1</sup>; les formes comme récō-byas sont donc moins bien conservées que les formes grecques comme δχεσ-Φιν.

Si l'on veut rapporier la désinence  $\varphi_{ov}$ ,  $\varphi_{v}$ , partout où elle se rencontre en gree, à la désinence sanserite  $\delta_{gom}$ , on n'a, pour les formes comme  $9x + G_{v}$ ,  $\delta_{goo} + G_{v}$ ,  $\epsilon_{goo} +$ 

<sup>1</sup> La même insertion a lieu dans les mots composés comme aus-o-deporés.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ge qui a causé leur erreur, c'est que le σ est supprimé devant les désinences commençant par une voyelle.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> De même, en composition, le thème ναν a'abstient de prendre la voyelle de liaison o; il fait, par exemple, ναύσ<sup>†</sup>σθμον, qui est formé comme le composé sanscrit ndu-sia ταν tenant» ou vétant dans le vaisseau».

<sup>4</sup> C'est un changement qui n'a lieu ordinairement qu'à la fin des mots (5 22).

au singulier; ils ne peuvent être très-anciens, car nous ne trouvons rien de semblable en zend, où nous svous un datif moibyé
» nobis» (§ 3 = 15, 1) qui présente une vraie désinence du pluriel. A l'époque où le zend et le sanserit ne faissient encore
qu'une seule et même langue, on a donc dù avoir anné-bya;
yuimé-bya;, ou pluiót amnóbya, yuimaibya. Les ablatifs pluriels armát sa nobis», yuimát sa vobis», qui appartiennent
également par leur forme au singulier, non tu pon plus d'analogues en zend : c'est probablement le maibyé précité qui servirait d'ablatif, si le pronom en question se trouvait employé à
ce cas dans les tettes qui nous sont parvenus.

\$ 219. Combinaison des désinences sanscrites byâm, bis, byas avec les thèmes en a. — Origine de la désinence dis à l'instrumental pluriel.

Nous retournons an duel sanscrit en warm byam, pour faire observer que, devant cette désinence, les thèmes terminés par un w a allongent cette voyelle, ce qui nous donne áivábyám au lieu de áśvabyám. Il est probable que devant la désinence plurielle bis l'a s'allongeait de même, et qu'on avait ásvá-bis à l'instrumental de áśva. Mais la langue ordinaire, au lieu de la forme complète ásvá-bis, nous présente une forme mutilée ásváis. l'explique cette forme par la suppression du 6. En effet, la diphthongue d'ai représente d + i (\$ 2). Cette opinion que j'ai exprimée pour la première fois il y a longtemps 1, m'a été confirmée depuis par plusieurs preuves nouvelles. En premier lieu, les pronoms des deux premières personnes, que je n'avais pas songé à citer à l'appui de mon explication, forment réellement de leur pronom annexe sma un instrumental sma-bis; entre asmabis, yuśmábis et notre instrumental supposé áśvá-bis, il y a le même rapport qu'entre les accusatifs asmán, yuimán « nos, vos » et le

Mémoires de l'Académie de Berlin, 1886, p. 79-

substantif divin « equos ». En second lieu, mon hypothèse, à laquelle j'étais arrivé par la voie de la théorie, a été justifiée par le dialecte védique où nous avons des formes d'instrumental terminées, sinon en à-bis, du moins en é-bis, d'après l'analogie des datifs-ablatifs comme dévé-byas; exemple : dévé-bis « per equos». Rapprochez, dans la langue ordinaire, la forme pronominale é-bis « per hos », venant évidenment du thème pronominal wa. lequel; comme on le verra, joue un rôle capital dans la déclinaison de idám. Nous avons donc d'une part le pronom a qui fait é-bis, d'un autre côté asmá et vuimá qui font asmábis et quimăbis; si, dans le dialecte védique, les thènes substantifs et adjectifs se rattachent à la première de ces formes, il ne s'ensuit pas nécessairement que dis provienne de é-bis1. Au contraire, âbis a fort bien pu devenir êbis, d'après l'analogie des datifsablatifs en é-byas et d'autres formes où l'é est une altération de l'à, par exemple les formes duelles comme barêté venant de bara-âtê 2.

\$ 220. Comparaison de l'instrumental pluriel en précrit, en lithuanien, en zend et en ancien perse, avec l'instrumental sanscrit.

On vient de voir dans le dialecte védique des exemples d'instrumentaux comme áiné-éu, au lieu de áiné-éu. Le prácrit, allant jusqu'au bout dans cette voie, a changé en é l'à de amé-6u, guinné-éu et celui des localisis amé-eu, guinné-eu: il en a fait vetté amé-éui, també-éui; améé-eu, també-eu. En outre, tous les autres thèmes en a, lant pronons que substantis ou adjectis, ont é-hir en prâcrit à l'instrumental; ainsi l'on a kunné-

La forme é-bis n'aurait pas donné dis, mais agés, car é, qui est pour a + i, tre peut se réunir eu diphthongue, ou plutôt en triphthongue, avec un i suivant.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Je ne regarde pas le védique <del>n'Qq</del> nodydia comme une mulilation pour nod'élia, car après la suppression du l'on aurait eu nodés; c'est, selon moi, un instrumental ordinaire formé d'un thême élargi nodya.

hin «floribus» (de kusuma) comme pendant du védique kusimébis. Mais avant que les formes en é-bis, è-bis fussent sorties de dis par le changement de l'a en ê, il fallait que par voie de suppression et de contraction ce même ábis eût déjà donné la forme áis. Les faits viennent confirmer notre raisonnement; déjà dans les Védas, à côté des instrumentaux en é-bis, on trouve des instrumentaux comme yaginia, arkiis. En zend, la forme contractée áis est la seule dont on ait des exemples, et elle est trèsfréquente dans cette langue.

De même, en lithuanien, les thèmes masculins en a, so séparants arc e point de tous les autres, ont perdu la consonne initiale de la désinence casuelle; exemple : déseui » par les dieux », forme qui s'accorde d'une façon remarquable avec le sanscrit dévité et le rand  $\frac{a}{a} = \frac{a}{a} = \frac{a}{a} = \frac{a}{a}$ . In this lithuaniens en in  $(= j_0)$ , nominatif i=1, ont ein pour suis 1; exemple :  $\frac{a}{a} = \frac{a}{a} = \frac{a}{a} = \frac{a}{a}$ .

En ancien perse, les instrumentaux des thèmes en a sont formés comme les instrumentaux védiques en  $\ell + \delta u$ , mois its conservent la diphthongue primitive ai ( $\delta = n$ , remarque); exemple :  $\delta agai-\delta ii$ , venant du thème  $\delta aga = \delta iia = n$ . Il y a de nombreux instrumentaux de cette sorte en ancien perse; quant à la forme  $rau \delta a - \delta ii$ , elle vient, selon moi, d'un thème en n: devant une désinence casuelle commençant par une consonne, ce n devait tomber, comme il tombe en sanscrit et en zend  $^n$ .

Voyez \$ 92 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Littéralement «ce qui doit être mangé», du verbe mèlgen «je mange». Comparez, en sanscril, les participes fulurs passifs en ye (\$ 898).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> C'est na mot qui revieni souvent sur les inscriptions, et il est toujours précédé d'un signe numérique. Je traduis «post dies», en rappelant que l'instrumental sert souvent aussi en sanscrit à exprimer cette sorte de relation.

A Roucian est un neutre, comme on le voit par l'accusatif singulier raucia. On a, par exemple (Inscription de Béhistoun, I, 20): Eispa-ed rauci-pati-ed spendant la nois to spendant le jours. Il faul de même considérer Eispa comme un accusait neutre venant du thème Eispan (comparez le 2nd Euspan, datif Eusfa-é). Un antre

\$ 221. Combinaison de la désinence zende bya avec les thèmes en a.
— Comparaison avec le grec.

Devant la désinence duelle bya, il existe, pour les thèmes en a, entre le zend et le sanscrit, la même différence qu'entre les instrumentaux védiques et prâcrits en é-bis, é-hin et les instrumentaux primitifs en â-bis (asmã-bis, yusmã-bis) : le zend présente pa ai (\$ 33) au lieu de l'à sanscrit. Nous devrions donc avoir, au cas en question, aspai-bya; mais par suite de l'épenthèse (\$ 41), aspai-bya devient aspaii-bya. C'est ainsi que nous avons dans le Vendidad ... pagang ... hvaiibya pâdaiibya «suis pedibus» = sanscrit svábyám pádábyám; ույրաբարան sastaribya (sanscrit hástábyám) «manibus». On trouve aussi au même cas la diphthongue sanscrite é représentée par le zend de (\$ 33); exemple : ubóibya «ambobus». Si l'on rétablit la nasale perdue à la fin de cette forme, et si l'on admet que la désinence du duel grec «» est, comme je n'en doute pas, une mutilation du sanscrit byam 1, on peut rapprocher la forme précitée ubóibya des duels homériques comme éposiv.

Dans les formes en question, le premier s doit être placé du côté du thème qu'il Ser à d'angir, et le second du côté de la désinence (ἐμω-τɨp.). La troisème déclinaison, par ses duels comme ἐσωμόσοι», pourrait faire croire que la vraie désinence est ou, et non s: mais l'examen des deux premières déclinaisons (Μούσσ-τω, λόγσ-ω) promue le contraire. Nous expliquous donc l'o qui se trouve devant se, à la troisème déclinaison, de la même farçon que celui qu'on a devant ερα (κοτλολου-Δρν., \$2 = 18); c'est ne veyelle euphonique qui, des thèmes o de lle

exemple de ranca à l'accusatif se trouve sur la même inscription, III, 8, où 1 ranca signifie « primum diem ».

¹ La labiale ayant été supprimée comme dans श्राद्धान् déedis, venent de derdbis, et द्वाम् yelm ayant été contracté en ss.

était nécessaire, c'est-à-dire des thèmes terminés par une consonne, a passé dans ceux où elle était superflue, c'est-à-dire dans les thèmes en ε et en ν. On peut remarquer d'une manière générale que les thèmes terminés par une consonne, dans la troisième déclinaison grecque, entraînent les autres : ils servent de modèle aux thèmes en ε et en ν. Il est vrai que la voyelle de liaison o n'était même pas nécessaire entre une consonne et la désinence as, puisqu'on peut très-bien dire δαμοσ-»; mais eet o remonte évidemment à une époque où « était encore précédé de la consonne que fait attendre la désinence sanscrite δράm, selon toute vraisemblance un φ, en sorte que δαμόσ-ο-οvirth de δαμοσ--δαν<sup>1</sup>.

Nous aurions donc izi un autre for que celui que nous avons essayé de rattacher (\$ 9 17) à byan, byaz; dans la désinence duelle (p)r., la nasale a sa place légitime, car elle remplace le m primitif, comme cela est de règle en grec à la fin des mots. Pour montrer d'ailleurs comment des formes absolument semblables peuvent provenir de types primitifs tout à fait différents, il suffit de rappeler la première personne du singulier fraviou qui est pour fraviou, et la troisième personne du pluriel fraviou qui est pour fraviour.

\$ 929. Instrumental-datif duel en lithuanien et en ancien slave.

En lithuanien, nous avons m pour désinence de l'instrumental-datif duel; exemple : déwā-m, qui fait pendant au sanscrit

La veyelle e qui précède la désinence desfle » a donc la même raison d'être que celle qui précède la suffize posseul ser, que nous avon dép rapporché silleurs du suffixe assocrit sout. Er « à dé être primièrement Fer», et la veyelle de lission, intérée à cause du digiuman speide la thèmes terminals per une consonse, s'est essuite étendus à la traisième déclination tent entière et est racié même après la chate de digiuman. Cet si sinsi qu'on a vep-de-su, qu'en é fermé comme vipou, venant de vep-c-ie; an contenire, rapé-us est formé comme vipou, venant de vep-c-ie; an contenire, rapé-us est formé comme vipou, venant de vep-c-ie; an contenire, rapé-us est formé comme vipou, venant de vep-c-ie; an contenire, rapé-us est formé comme vipou, venant de vep-c-ie; an contenire, rapé-us est formé comme vipou, venant de vep-c-ie; an contenire, rapé-us est formé comme vipous, venant de vep-c-ie; an contenire, rapé-us est formé comme vipou, venant de vep-c-ie; an contenire, rapé-us est formé comme vipou, venant de vep-c-ie; an contenire, rapé-us est formé comme vipou, venant de vep-c-ie; an contenire, rapé-us est formé comme vipou, venant de vep-c-ie; an contenire, rapé-us est formé comme vipou, venant de vep-c-ie; an contenire, rapé-us est formé comme vipou, venant de vep-c-ie; an contenire, rapé-us est formé comme vipou, venant de vep-c-ie; an contenire de venant de venan

Adrif-guin. Mais ce m n'a rien de commun avec le m final de la désinence sanscrite, ni avec le v des formes grecques comme Gasoù; il répond, comme le m des désinences mie et mus (ou ma), à la consonne initiale de la terminaison sanscrite (\$ 2.15, 2). Cest ce que montre la désinence correspondante en acien slave, laquelle a conservé la voyelle du sanscrit spém, et oppose, par exemple, nore-ma (masculin-neutre), nore-ma (féminin), au sanscrit séné-fydim (thème masculin-neutre), nore-ma (féminin) avaid.) Mais même en faisant abstraction du slave, il serait encore impossible d'identifier le m de la désinence lithuanieme avec le m du sanscrit spém, car m final ne s'est conservé nulle part en lithuanien: ou bien il est supprimé (même là où l'écriture prouve encore qu'il a existé autrefois, \$10), ou bien il est devenu u, par exemple à la première personne du singulier de l'ororiste, où au répond partou u sanscrit as'

## S 223. Origine des désinences bis, byam, byam, byas.

Quelle est l'origine des suffires causels sanserits commençant par ve foy (venant de 5i), savoir 5i-s, 5j-am, 5j-dm et 5j-an? Avant tout, remarquons la parende qui les unit à la préposition veffa offi vers, à, contres (d'où vient af-las sad, props-s). Mais dans afsi lui-même 6i est évidemment une désinence ajoutée au thème démonstratif a. Cette préposition est donc, quant à sa seconde syllabe, de la même famille que le latin si-si, si-si, etc. C'est le même rapport qui existe entre la préposition si-si, etc. C'est le même rapport qui existe entre la préposition si-si, etc. C'est le même rapport qui existe entre la préposition si-si, etc. C'est le même rapport est, est-6s, 6.0-2-6s, 6.0-2-6s, (5 16). Un autre suffixe de même origine que fit d' est vi di, qui, en sansorit, s'est altéré en v fa (8 33), mais qui s'est conservé en zend dans quelques adverbes de lieu et dans la prépo-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De même, en gothique, le jou du subjonctif présent répond au sauscrit ydm (\$ 18).

sition ha-da «avec» (pour le sanscrit sa-há, \$ 420). Comparez, en grec, le θα de ενθα, ένταϊθα1. Le y d, dans ces formations, est le substitut de t, comme on le voit encore par l'exemple de plusieurs autres formes 2; da, di viennent donc du thème démonstratif a ta. Mais il est plus difficile de démontrer l'origine du bi de abi (grec άμφι) : je soupçonne qu'une consonne initiale a été supprimée. De même qu'en grec on emploie 🕫 au lieu de σφί», de même qu'en sanscrit vinsáti « vingt » est évidemment une forme mutilée pour drinsati, et qu'en zend an bis « deux fois », assess bitya «le second » sont pour deis, deitya (en sanscrit dvitiya), de même aussi il se peut que fa bi soit identique ayec le thème pronominal sea ou sei (d'où dérivent σφεῖε, σφίν, Φίν, etc.). Il faut alors admettre qu'après la chute de s, la semivoyelle suivante s'est fortifiée ou durcie de la même façon que dans le zend any bis, assay bitya, et dans le latin bis, bi (bi-pes, \$ 309).

\$ 22%. Tableau comparatif de l'instrumental-datif-ablatif duel.

Nous faisons suivre le tableau synoptique de ce cas en sanscrit, en zend, en grec et en lithuanien:

|          | Senscrit, | Zend.      | Grec.     | Lithonnies.         |
|----------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| Masculin | ásod-bydm | aipaii-bya | faro-ir   | pống-m <sup>3</sup> |
| Féminin  | ásod-bydm | hired-bya  | χώρα-εν   | ล์รัสอด์-เห         |
| Masculin | páti-byám | paiti-bya  | wood-o-m  | gentl-m             |
| Masculin | sûnú-byám | paśu-bya   | Pex6-0-19 | สนักนิ-m            |
| Féminin  | hánu-byám | tanu-bya   | 7506-0-10 |                     |
| Féminin  | vág-byám  | 7          | ∂π-0-₹₽   |                     |
|          |           |            |           |                     |

<sup>&#</sup>x27; Au Ber de leBer, luiller répond le धम् des (pour तस् tes), de सथस् ब-dés

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Par exemple à la seconde personne du pluriel moyen, où sæ deé et ध्यम् d'eam son! pour rës teé, स्यम् tram (comparez le pronous tram e lu ").

<sup>3</sup> Voyez \$ 222.

|          | Sanscrit.   | Zend.        | Grec,                           | Lithuanien. |  |  |
|----------|-------------|--------------|---------------------------------|-------------|--|--|
| Masculin | bárad-byám  | baran-bya 1  | Φερόντ-ο-ιν                     |             |  |  |
| Masculin | ásma-byám²  | aíma-bya     | δαιμόν-ο-ιν                     |             |  |  |
| Masculin | brätr-byåm  | bråtar-t-bya | <b><i><u>watép-o-er</u></i></b> |             |  |  |
| Neutre   | vácô-byâm * | race-bya *   | έπέ(σ)-ο-ιν                     |             |  |  |

#### CÉNITIE-LOCATIE

\$ 225. Le génitif-locatif duel en sanscrit, en zend et en ancien slave.

— Le génitif duel en lithuanien.

En sanscrit, ces deux cas ont la désinence commune és, qui est peut-être parente de la désinence du génitif singulier. Exemples : dévay-és (venant de áiva et de áiva)<sup>3</sup>, páty-és, hánr-és, vád-és, brátr-és, vád-és.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> On anglény harrholya. Cret ainsi que nous avens (Vendidad-Sidé, page y) anglégly hérirholya; une autre leçon donne touticiós héripanhya (Barnout, Japan, p. 263-). Dans la posuble édition, ji la mporetá de trice pairige à la renice arrigir è hériller». Nériosenghi traduit par melastara u très granda , ce qui nous conduit à rappocher le moi tand du sanocrii rybáni (forme faible vylád) agrand », littéralment agrandisant. Cest l'explication donnée per Barnout.

Remarquez que le participe présent renferme, au cas dont il vient d'être question ainsi qu'au datif-ablatif pluriel, la nasale ja qui d'ordinaire ne s'emploie qu'à la fin des mots, ou bien desant les roclles et devant les semi-voyelles » y et » « (5 60). Peut-être est-ce la parenté étroite du barec le « qui fait qu'on préfer ici le ja ug.

<sup>1</sup> Voyez \$ 215, 2.
2 Voyez \$ 218.

<sup>4</sup> Voyes \$ 31.

<sup>\*</sup> Voyez ci-dessus, t. I, p. 329, note 2.

Anquetil traduit «dans ce monde». C'est Burnouf (Yarna, notes, p. 122) qui a le premier reconnu un locatif duel daus cus formes.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Sur l'é qui suit le b, voyez 5 32.

passage du Vendidad-Sàdé<sup>1</sup>: kalā aidi drug'ēm dyahm saitayā «comment donnerai-je au pur la drug'dans les mains ?» (c'està-dire «dans le pouvoir»)?. Ici saitay-ō répond au sanserit hātay-ōs, venant du thème hāsta (masculin) «main».

l'ai cru autresois que le lithuanien n'avait pas de désinence pour le génitif duel : j'identifiais l'à de dén-à « amborum deorum » avec l'a du pluriel déw-a « deorum ». Mais comme l'ancien slave possède une désinence particulière pour le génitif duel3, et qu'il fait, par exemple, ososo oboj-u «amborum, ambarum» en regard du sanscrit ubáy-ós (même sens), nous devons admettre également une parenté originaire entre le lithuanien dwéj-a « duorum, duarum » et le génitif-locatif sanscrit dody-os (même sens), qui en zend ferait deay-6 ou deby-6. Mais si l'on admet que l'a de dwej-a représente la désinence sanscrite चौच &, la désinence zende & 6, il est permis d'étendre la même explication aux autres génitifs duels : ainsi awi-á « ambarum ovium », malgré son identité apparente avec awi-u vovium, répondra au génitiflocatif duel sanscrit dry-60. Les thèmes substantifs et adjectifs en a et en o 4, qui correspondent aux thèmes sanscrits en a (pour le masculin et le neutre) et en à (pour le féminin), laissent, au génitif pluriel aussi bien qu'au génitif duel, leur voyelle finale se perdre dans la voyelle de la désinence. La même chose a lieu pour les classes de mots correspondantes en ancien slave. Nous avons donc en lithuanien déw-u, qui signifie à la fois «amborum deorum» et «deorum» en regard du duel sanscrit déváy-és et du pluriel dévá-n-ám; de même ásw-u «ambarum equarum» et «equarum» en regard de dévay-és et de ásvá-n-ám.

<sup>1</sup> Manuscrit lithographié, p. 354.

Anquetil traduit : «Comment moi pur mettrai-je la main sur le Daroudj?»

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Comme en sanscril, elle est commune au génitif el an locatif. Le locatif manque, an contraire, au duel lithuanien.

Nominatif or et o.

## PLUBIEL.

#### NOMINATIF-VOCATIF.

\$ 226. Thèmes terminés par une consonne. — Nominatif arménien.

A l'exception du sanscrit qui, au vocatif, recule l'accent sur la première syllabe (\$ 204), toutes les langues indo-européennes ont le nominatif et le vocatif pluriels semblables.

En sanscrit, les masculins et les féminins ont as pour désinence : je regarde au comme un élargissement du signe du nominait singulier s, et je vois dans cet élargissement du soffixe casuel une indication symbolique de la pluralité. Le neutre est privé au pluriel, comme au singulier et au duel, de ce signe s, qui est réservé pour le masculin et le féminin, c'est-à-dire pour les genres indiquant les personnes.

En zend, wa se est devenu 6 (\$ 56\*), ou hien » at devant les particules annexes éa et éd. Le grec a pour désinence se, à l'exception des classes de mois dont il sera question
as \$ 236\*; le latin, le lithuanien et le plus souvent aussi le
gobtique ont perdu la voyelle contenne dans la désinence as.
le regarde comme appartenant au thème l'é des formes latines
comme céd-s, frairè-s, aussi hien que celui de oré-u = sanscrit dony-sa, grec ét-se.). Pen fais autant pour l'y (pronocez 1) liftuanien dans ány-s, et pour l'ei (= i) gobtique dans
goutér-. l'admest qu'à une consonne primitivement finale est
venu se joinder en latin un i, et que cet i a édé frappé du gouns,
comme cela a lieu pour les thèmes originairement terminés en i,
tels que ori.

On peut comparer les formes gothiques comme ahman-s, les formes lithuaniennes comme ákmen-s a pierres n, dukter-s a filles n 1,

<sup>1</sup> Je cite les formes álmene, dikter-e d'après Schleicher (Grammaire lithus-

avec les formes sanscrites comme démân-as, duhibir-as, les formes zendes comme aéman-o, aéman-as-éa, duýdér-a, duýdér-as-éa, les formes grecques comme daípav-es, Suyarto-es.

L'arménien a changé, comme on l'a déjà fait remarquer (\$ 216), la sifflante de la désinence sanscrite as en p q, et il a sacrifié la voyelle, comme le gothique, le lithuanien et le latin. Nous avons donc dster-q a filles a, qui répond au lithuanien dukter-s, et akun-à noculia, qui s'accorde avec les formes gothiques et lithuaniennes comme ahman-s, åkmen-s. On remarquera que le signe casuel q se trouve aussi ajouté aux mots qui, comme akn « œil », étaient originairement du neutre; mais cela vient, comme il a déjà été dit (\$ 1835, 2), de ce que l'arménien a réuni les trois genres en un seul, à savoir le masculin 1. L'u de akun-q a déià été expliqué comme étant un affaiblissement de l'a du thème akan (sanscrit akian); il est avec cet a dans le même rapport que l'u du vieux haut-allemand hanun (le signe casuel est tombé) avec le gothique hanan-s. Ceux des thèmes en an qui affaiblissent leur a en i au génitif-datif singulier (troisième déclinaison de Schröder, huitième d'Aucher), conservent cet i au nominatif pluriel : c'est pourquoi taffue esin-à aboves » (du thème esan, génitif-datif esin) ressemble plus au génitif singulier gothique auhsin-s qu'au nominatif pluriel auhsan-s. Mais ce p'est pas une raison pour faire dériver le nominatif pluriel de ces thèmes arméniens du génitif-datif singulier, pas plus que pour les thèmes arméniens terminés par une voyelle on n'est auto-

niams, p. 1931, loged fait observer que la forme dissony-s donnée par los grammitiens et la firse est fausac. Copendant, elle s'is pa tien l'enteutée : elle des in-partenir, comme la phapert des cas des thèmes on s, à un thôme qui s'est d'argi par Publities d'un l. la forme dudares qui se trouve dans Builde et Micéles, and les forme dudares qui se trouve dans Builde et Micéles, and les forme distants qui se trouve dans Builde et Micéles, and les forme distants qui se trouve dans Builde et Micéles, and le la forme distants qui se trouve dans Builde et Micéles, and les forme distants qui se trouve dans Builde et Micéles, and les formes distants qui se trouve dans l'autoritée de la forme distant qui se trouve dans l'est de la forme de la forme

¹ Il y a un fait analogue dans les langues ibériennes. (Voyez mon mémoire : Les membres exucasiques de la famille indo-européenne, p. 5 et soiv.)

risé à faire dériver le nominatif pluriel du nominatif singulier, sous le prétexte que l'un et l'autre suppriment la voyelle finale du thème. Cette suppression fait ressembler les nominatifs pluriels arméniens, si l'on accorde que le p q soit une altération d'un a primitif 1, aux nominatifs singuliers des thèmes gothiques en a et en i; de même qu'on a, par exemple : vulf-s, gast-s, venant des thèmes rulfa, gasti, on aura en arménien gés-q « cheveux », ا مكو فرام « serpents », venant des thèmes gésa (par affaiblissement gisa) = sanscrit ktia, ti = sanscrit álii, grec Eyi,

Les pluriels en er, ear, an, ean (Petermann, Grammaire arménienne, p. 94) ne contiennent point de flexion casuelle; le mot entier appartient au thème, et l'élargissement qu'il a reçu, comparativement au singulier, est de la même nature que celui des pluriels allemands comme kinder, häuser, grüber (\$ 241), manner, geister, on bien encore comme celui des pluriels féminins de la première déclinaison forte de Grimm (par exemple gaben), lesquels ont ajouté un n à leur thème terminé par une voyelle. En arménien, la langue vulgaire fait un usage presque constant des pluriels ou des collectifs à thème élargi (voyez Schröder, p. 307 et suiv. et Cirbied, p. 745 et suiv.), surtout de ceux qui sont terminés en r. mais qui par leur déclinaison se trouvent être des singuliers. Nous avons, par exemple,

\* Cette altération n'a fieu que dans les désinences, jamais dans les racines et dans les thèmes; le q arménien a cela de commun avec le g t, lequel figure dans les désinences, mais là sculement, comme l'altération d'un son (j = sanscrit q y), dont il paralt sussi éloigné que 🚜 q de s. Il ne faudreit pas, en effet, invoquer ici l'exemple du q dans que sommeils, thème que, par corruption que, ni celui de page quir escure, qui correspondent aux thèmes sanscrits arápsa erèvee et arásár +sœst+; en effet, le groupe स्त्र् अ est constamment devenu une gutturale dans les langues iraniennes (\$ 35); on peut, per conséquent, admettre que cette gutturale provient d'un durcissement du v, de même que nous avons le v de प्राप्त sedaura (pour स्थापा sediura) abeau-pèren, qui s'est changé en k dans aftenne, skesser «belle-mère», et celui du pronom sanserit tra «toi», qui s'est changé en q dans go, gén.

de Sung haż " pain " (thème haži) le pluriel, ou plutôt le collectif hater (nominatif-accusatif-vocatif), dont le thème est hateru, comme ou le voit par le génitif dénué de flexion hateru et par l'instrumental hatero-w. Dans l'arménien classique, on a de gir «lettre» le collectif grean «livres, écrits», qui se rapporte à un thème greano. On a, du reste, aussi, avec les désinences du pluriel, le nominatif grean-q, datif-ablatif-génitif grena-t (du thème grena); de aphup orear « hommes 1 » vient le génitif oreroi (prononcez orero) ainsi que la vraie forme du nominatif pluriel orear-q. A côté de \$2 és nâne » se trouve le pluriel pruite man-q «asini», datif-ablatif-génitif isan-t, formes qui dérivent d'un thème isan avec lequel on peut comparer le latin asinu-s, le gothique asilu-s, le lithuanien ásila-s, l'ancieu slave oselă (thème oselo), la liquide l avant pris la place de la liquide n. Il est permis de supposer que les collectifs en ar, car et les collectifs en an, ean out eu à l'origine un seul et même suffixe; je considérerais alors les formes en n comme les formes primitives.

## \$ 227. Nominatifs sanscrits en dr. — Formes correspondantes en gothique et en lithuanien.

Dans les thèmes terminés en a, il s'opère uue combinaison entre cet a et l'a de la désinence. On a, par exemple, výkás «lupi», venant de varka+as, qui répond au gothique èulfos ve-

Ce mot n's pas de singulier, à moisse qu'il ce suit de la môten famille que a-fye aux-benusars, qui finem le plapart de seus au d'un thôme august aven (per contraction seus). Le même dérgrésement du thôme e lies pour lair vylères, qui sjonte à plaissers cas la spilates en su thôme. In rapport evalubles écuit acrete e pro-thique fadur rejères es (fadons speculis-), coûtre l'amplais broûter réfères é ferbets en de le moisse parents », coûtre l'amplais broûter réfères é ferbets en de le moisse de moisse de la moisse même de la moisse de la moisse même c'els des autres mêmes de la moisse même ("baut au thôme arme nobumme, p's le respectivair visolutier de dans même mêmes, Quant au thôme arme nobumme, p's le reproductivair soulter du sassert la ser, ave possible de l'e or comme data le grec duég (s. 1831), et al exerc médithe de la ren com (déséen).

uant de nufs + as (S 6g). Mais le gothique n'a conservé la désinence complète que dans les combinaisons de cette espèce; partout ailleurs, que le thème soit terminé par une voyelle ou par une consonne, le gothique n'a gardé de la désinence as que le sz cemples : suije-s, adama-s, pour sanie-as, doman-sa. On sait, d'ailleurs, qu'en général la désinence as a été, dans les formes polyytlabiques, affaiblie par le gothique en is ou en s (S 135 et 1 s1).

Les thèmes souscrits terminés en à long font également às au pluriel; exemple: warte di-cus equas, de áred-as. En gothique, on ne peut, pour la raisou que nous venons de dire, décider avec certitude si la désinence, par exemple dans griba (venant du thème grib ), est sou as.

En lithuanien, on a des formes comme árinás qui sont analogues au gothique grido. Considérées au point de vue de la

langue lithuanienue, ces formes doivent être divisées ainsi :

árin-4-, comme au génití singulier (§ 1,3\$); elles forment donc

le pendant des nominatifs pluriels comme árry-a-moutons »,

sáin-1-e fils », disker-a-e filles », dismen-a-pierres ». On pourrait

toutefois regarder aussi árreis comme un reste parfaitement conservé des temps primitifs; on le diviserait alors ainsi : áirri-as

ou árro-as (8 - a. 8 9 3 °).

5 228\*. Terminaison pronominale prenant en grec et en latin la place de la terminaison ordinaire.

Les thèmes pronominaux masculins en a n'ont pas, en sanscrit, en zend et en gothique, la terminaison pleine du nominatif: ils la remplacent en élargissant le thème par l'adjonction d'un i. La combinaison de l'a du thème et de l'i donne, en sanscrit, un  $\Psi \ell (S a)$ !; cet  $\ell$  devient en zend  $g_\ell \ell$  ou  $\frac{1}{2}$   $di_\ell$  exemples :

<sup>&#</sup>x27; Comme il y a beaucoup d'autres cas où u a s'élargit en p é, et comme c'est

sauscrit, ते tt; zend, मुक्र tt; gothique, thai = ceux-ci =. A ces formes viennent s'opposer les formes féminines तासू ttis en sanscrit, عبه ttio (\$ 564) en zend, this en gothique

avec est y que se combinent les déviseures resultés, en en autoriet à ablattite que dans il 16 de la les levieures malaques il 2 des conteins avec nièges coursi. Les prechairs il 16 de la les levieures malaques il 2 des conteins avec nièges coursi. Les prederités afficiaments indépuis en noministif sans le secone «l'outerne felsos. Cest sinsi 
qu'aux singuler en dit an au lieu de se en, suscrit « en gathèque, « an lieu de sé 
en grez, cet sais nièces qu'un bairs, » de clié de si-se, on a les promons just « tils 
qui sont dépoureus du signe de nominatif. Cette opinion est confirmé d'une façon 
totes particulités par la forme du plante sités quan « l'ille si que étéclimente en 
hême à l'Atsi nu comme on le voit par la plupart des candidques, tels que aux étypa 
ellies, « maféria rélieures, La forme conte « apaça» d'épiré, « omnoque», qu'un 
dels candidres comme une contraction de ripign « de (§ » 1.), fuit supposer que la 
ciclimente » pour aix une i plante d'a qu'un « l'ille « qu'un 
dels candidres comme une contraction de ripign « de (§ » 1.), fuit supposer que la 
ciclimente » pour aix aux sin judiche à l'il « il « d'autres formas deloucie de fiction 
de matière » fifte agres. En mond, il forme y poussaintée en c'ent aux despirer 
et un exceptif. (il

5 228°. Formes latines archaiques en eis, en es et en is. — Formes osques et ombriennes. — Thèmes primitivement terminés par a en lithuenien, en slave et en vieux haut-allemand.

De ce que l'ancien latin nous présente, au nominatif pluriel de la deuxième déclinaison, à côté des formes en î (ei), d'autres formes en eis, en es et en is, comme, par exemple, vireis, gnateis, facteis, populeis, leibereis, (conscr)iptes, duomvires, magistres, ministris 1, il ne s'ensuit pas, à mon avis, que les formes en i ou en ei soient purement et simplement des restes des formes en eis. En effet, le rapport étroit qu'il y a entre les formes latines en ei, f, ai, æ et les formes grecques en oi, ai, prouve qu'elles sont anciennes et qu'elles remontent à une époque où le grec était encore identique au latin 2. Cela ne doit pas cependant empêcher d'admettre que, dans l'ancien latin, les formes organiques en a aient coexisté avec les formes en ei, i au nominatif pluriel de la deuxième déclinaison; mais, même dans la période la plus ancienne, les nominatifs en s'étaient beaucoup moins nombreux que les autres, Inversement, nous avons dans la déclinaison pronominale des formes comme ques au lieu de qui (dans le Sénatus-consulte des Bacchanales), hisce au lieu de hice 3, eus au lieu de ii, à moins qu'on ne préfère, ce qui vaut mieux, faire dériver ces formes de thèmes en i, comme nous faisons pour que-m, qui-bus et pour l'accusatif archaïque i-m = gothique in-a; dans cette dernière hypothèse, que-s (qué-s) est formé d'après le même principe que oré-s = sanscrit dvay-as.

<sup>1.</sup> Voyes Ritschi, Monumente epigraphics tria, p. 18 el suiv.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Il 7 a encore en latin d'autres exemples de formes pronominates qui se continuolites dans la déclinaison des nomas. Ainsi au génifit pluriet des noma de la première, de la deuxième et de la cinquième déclinaison, nona avons non cérimence qui appartient exclusirement aux pronoms en sanseril, cu aced, en germanique, cu borrussien et en flat, par la continuit de la continuit

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sur la parenté possible de hi-c avec qui, voyez \$ 394.

Au cas où l'explication que nous donnons ci-dessus ne serait pas fondée et où il faudrait admettre que les pluriels en cis = ts (comme virè-s, leiberé-s) sont avec les pluriels en ci, i dans un rapport ou de filiation ou de jaternité, je a l'hésite pas, d'accord en cela avec Pott, à me prononcer pour la première de ces deux hypothèses : c'est-b-dire que je regarderai le s comme une désinence nouvelle qui est venue se surajouter aux pluriels en ci, d'apprè l'anlogie de la troisième déclinaison. Il faut rappeler à ce propos la surabondance de flexions casuelles dans les génitifs singuliers comme datés (5 189) et dans les nominatifs pluriels védiques comme détés-su (5 294).

En osque et en ombrien, ni les substantifs et adjectifs ni les pronoms ne prennent au nominatif pluriel la terminaison i. Dans le premier de ces dialectes, la deuxième déclinaison présente des nominatifs pluriels en ú-s1: Núvlanús « Nolani », Abellanús «Abellani»; la déclinaison pronominale nous donne pús « qui ». Aufrecht et Kirchhoff ont reconnu des nominatifs pluriels de la première déclinaison dans la forme scriftas «scriptæ» et dans pas « quæ » 2. L'ombrien, dans sa période la plus ancienne, a des nominatifs pluriels masculins en o-s (deuxième déclinaison) et féminins en a-s; dans la période plus récente, ils se changent en o-r, a-r; mais on n'a pas d'exemple, dans ce dialecte, de nominatif pluriel pronominal. Pour revenir aux formes latines archaïques en ei-s ou e-s, on ne peut les mettre dans une même classe avec les pluriels osques en i-s, ni avec les pluriels ombriens en o-s ou o-r : ils ne se ressemblent que par le signe casuel s; mais s'il fallait renoncer à l'explication donnée plus

¹ Voyez Peter, dans le Journal littéraire de Halle, 184s, p. 67, et comparez Aufrecht et Kirchhoff, Monuments de la langue ombrienne, p. 163 et suiv.

Voyez l'ouvrage cité (p. 113), où le passage suivant de la Table de Bantium (ligne 55): pas ex siscen ligns scriptes set, est traduit : «que ex hisce legibus scriptes sunt.

hant, suivant laquelle z aurait été sjouté par sucroit à un nominatif pluriel formet d'après la déclinaison pronominale, je regarderais la forme en  $e^{-z}$  ( $t^{-z}$ ) comme la plus ancienne, et je rappoterais siré- $t_z$  dessuiré- $t_z$  à déclinaison en i,  $t^{-z}$  est-à-dire aux thèmes viri, damourir, avec gounne ( $s^{-z}$  - $s^{-z}$ ) comme nous sous out- $t_z$  a ovei-s venant de ori. On arrive alors de la forme  $t^{-z}$  - dire  $t^{-z}$  du forme  $t^{-z}$  (qui se prononçait probablement  $t^{-z}$ ), par le même principe qui nous a fait reconnaître dans  $l^{-z}$  de dernice élément de la diphthongue  $a^{-z}$ , loquel a été alloqué ( $s^{-z}$  - $s^{-z}$ ). Le changement qui aurait fait passer dans la déclinaison en i des noms appartenant à la déclinaison en  $s^{-z}$  est diffusit ble thêmes auss, jugé qui en composition s'affablissent en man ( $s^{-z}$ ),  $s^{-z}$ ,  $s^{-z$ 

Devant les nominatifs ordinaires en i, la voyelle finale du thème est supprimée; on a equi, isti, illi au lieu de equoi, istoi, illoi. Un fait analogue a lieu en lithuanien; tandis que pour les substantifs en a, qui correspondent aux substantifs latins en o, la diphthongue est conservée, par exemple, dans wilkai « loups », il ne reste, pour les adjectifs, que la seconde partie de la diphthongue; exemple : geri «boni» (au lieu de gerai), du thème gera. En slave, la mutilation de la diphthongue a lieu aussi pour les substantifs et les pronoms; exemples : batem elüki « lupi » au lieu de vlūkoi, du thème vlūko; TH ti "hi ", OHH oni "illi ", des thèmes to, ono. Au contraire, le lithuanien, d'accord en cela avec le sanscrit, contracte dans la déclinaison pronominale la diphthongue ai en ē (qu'on écrit ordinairement ie); exemple : té « hi » = sauscrit te (gothique thai, dorien vol). Je regarde cette rencontre avec le sanscrit comme fortuite (comparez \$ 2, remarque); le borussien y reste d'ailleurs étranger : il a la diphthongue ai, quelquefois ei ou oi, que le thème appartienne à un substantif, à un adjectif ou à un pronom; exemples : stai «ol», quai et quoi « qui » (interrogatif et relatif), tarrai « patres », surintai « sancti», des thèmes sta, ka, tarra, surinta.

### \$ 229. Nominatifs védiques en dats. — Formes analogues en zend et en ancien perse.

Dans le dialecte védique, on trouve des nominatis pluriels en dans venant de thèmes macculins en a et de thèmes féminins en d, por exemple, dévolus de dével «dieux», dimañas de diad «fumée», páradásas de páradá «pure»? A ces formes se rapportent les formes sendes en Appa éndol (5 56 %), lesquelles se sont abusivement étendues à l'accusatif, par exemple, rébridophi «lupi, lupos». De même kraminophi, comme épithète de aigú «sepenst», «galement à l'accusatif, de même enore maigánophi? La plupart des autres exemples, comme geautique de guesta, qui signifie littéralement «digne d'être adoré», et qui est devenu ensuite le nom des génies perses (en persan ired), qui est devenu ensuite le nom des génies perses (en persan ired).

Les pronoms, y comprin l'article, ont une seule forme au pluriel pour le masculin et pour le féminin, en sorte que stei ne représente pas seulement el, mais encore el, et que stans (compares le gothique thens) équivaut à la fois à roés et à vés. De tan-s ell's (thême tansa) pous avons le nominatif pluriel tomes.

Omparez Biddlingk, Chrestwanthie associile, p. 377. Ges formes s'expliquent, sedon moi, per Taddline de la terminaison as à un monimistí pluried dont la flexion avair cased d'exci chairment sensée, a cause de la fisiola de 170 en de 17d du thema avec l'a de la divinence. Cost seusi l'explication de Bursoud (Yapun, notes, p. 74). - 1 Ce mot (trensième de da Yapun) entrip par dadad y'il donnes, et fest in place du datif, comme l'indique la traduction de Nérioceagh qui à read par rapibriz; massighérà de-insidiante (vice Bursouf, 1870) entre, p. 83.

sont des nominatifs de thèmes masculins en a<sup>1</sup>; le zend ne présente pas, que nous sachions, d'exemple d'une forme féminine en donhô.

En ancien perse, la désinence sanscrite àsas est devenue, suivant les règles ordinaires, âha; exemple : bagâha « dieux », du thème baga. Mais cette désinence peut être considérée comme archaïque, car elle n'est employée que pour ce scul nom; je rappellerai à ce propos ce que j'ai dit plus haut (\$ 149) des accusatifs singuliers en n dans les mots qui servent à désigner en vieux haut-allemand l'idée de « Dieu », de « maître » et de « père ». Les antres thèmes masculins en a font leur nominatif pluriel en 4, avec la suppression de a final qui est constante en ancien perse après un a ou un d (\$ 11). Il y a, par conséquent, analogie entre les nominatifs pluriels comme martiya «hommes» (proprement « mortels ») du thème martiya (védique mártya) et les formes du vieux haut-allemand comme wolfd a loups a. En effet, contrairement au gothique, le haut-allemand a perdu, dès sa plus ancienne période, le s du nominatif pluriel dans toutes les déclinaisons de substantifs (comparez \$ 92 ").

§ 230. Renforcement de la voyelle finale dans les thèmes en i et en κ.

— Nominatifs latins en éε.

Les thèmes en i et en u prennent en sanscrit le gouna : pátayas, súnáv-as au lieu de paty-as, súnc-as.

Ce gouna a aussi été conservé par le gothique, mais dans sa forme affaiblie i (8 27), lequel devient j devant u; exemple : sampis-s filis (au lieu de suavis-venant de suavas-). Cette forme serait inexplicable sans la théorie du gouna qui a été donnée (8 27) pour les langues germaniques. Dans les thèmes en i, cette voyelle se fond avec l'i du gouna et produit un 1 long (qui

<sup>1</sup> Voyez Burnouf, Yayna, notes, p. 73 et suiv.

dans l'écriture est représenté par ei, 870); exemples : gastei-s, anstei-s, des thèmes gasti, ansti (comparez \$ 109°, 1).

En zend, les thèmes en se prennent ou laissent le gounn à volonté; exemple : Lessing paire-d ou paier-d. Les thèmes en i ne paraissent avoir an nominatif que les formes frappées du gounn, au lieu qu'à d'accusatif le gounn est facultatif; exemples : voy-d, de n' voiséaun »; paralutarqu-d (vocatif), de paraitutri «soroastricus» : franciag-d, du féminin francii (voyez le Glossaire du Vendidad-Sadé de Brockhaus).

Le lithuanien allonge l'i et l'u final; exemples : áwy-s « moutons », en sanscrit dray-as; súnü-s « filii » ¹, en sanscrit sûndo-as.

Le latin, dans ses thèmes en « (quatrème déclinaison), remplace le gouna par l'allongement de l'u, en sorte que nous avons fracht- par opposition su singulier fracti-s. Mais un i final est frappé du gouna, avec contraction de ai en ê (§ 5); exemple : or4-s, pour le sanscrit forque sanscrit deva

Nous avons dit plus haut (§ 226) que les thèmes terminés par une consonne prennent en latin, han les cas en question, un i inorganique, et que, par exemple, vôcé-s, firenti-s ne viennent pas de vôc, forent, mais de vôci, firenti-s neus rappellerons à ce propos qu'un certain nombre de mots et de classes de mots terminés par une consonne, entre autres les thèmes des participes en nt, élargissent le thème par l'addition d'un i devant la désinence du neutre a et la désinence du génitif um. Les thèmes sancrits ytéun s'jeunes et téun echiens ont reque cette addition d'un i même au nominatif singulier (jiuveni-s, cent-s), tandis qu'un génitif puireil ils en sont restés exempts. L'i, étant la plus légère des voyelles primitives, est venu aussi s'ajouter dans d'autres idiomes de notre famille aut thèmes terminés par une consonne; ainsi, en lithunaine et en ancien

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyet Schleicher, Grammaire lithuanienne, p. 190. — Kurschat (p. 105) met un u bref et, pour les thèmes en i, admet indifféremment la brère et la longue.

slave, les thèmes en » et en r ne tirent qu'un petit nombre de cas du thème primitif; la plupart viennent de thèmes en ni, ri. En borussien, les thèmes participiaux en ai ne tirent que le nominaît singulier masculin du thème primitif; les utres cas dérivent d'un thème élargi en ni. En vieux haut-allemand, sans parler d'autres dialectes germaniques, les noms de nombre dont le thème se termine en sanscrit par n forment leurs cas d'un thème en ni. Exemples nominaîti masculin: nòuni; nœuri en sanscrit thémes, neutre : nòuni-u, nimi-, zénai; neutre : nòuni-u, nimi- nimi- the nomination du nombre « davs (nominati sinquier mausò tam; thème tann = sanscrit théme, instrumental tasam-é) n'à pas reçu d'addition à l'état simple; mais les noms de nombre composés, de « ningt» à « quater-vingt-dix», ont élargi le thème par l'addition d'un ; cemple : <code>pansib-y donn vingt+</code>, instrumental singuler d-pansib-, d'att-abbiti-fgéniti pluriel d-pansib-, d'att-abbiti-fgéniti pluriel d-pansib-, d'att-abbiti-fgéniti pluriel d-pansib-

L'explication que nous avons donnée des nominatifs pluriels latins comme rôce-s, ferenté-s, fratré-s, est confirmée d'une façon frappante par l'osque. Il est vrai que nous n'avons pas d'exemple

1 Dans les autres compositions de ce genre, l'a du nombre «dix» a'est affaibli en u (eresus etrenice, garasus equarantee, etc.); on peul comparer sous ce rapport le gothique taikun «dix», thème taikuni. Dans le q de q-san « singt» je reconnais avec Windischmann (ouvrage cité, p. 3a) le durcissement d'un v (comparez \$ as6); il représente, par consequent, le v du thême sauscrit des (par affaiblissement dei). Toutefois, jo ne voudrais pas faire dériver directement q-san du sanscrit visiéti; je crois que les noms de nombre composés dont nous parlons sont de formation arménienne, c'est-à-dire qu'ils contiennent l'arménien toson «dix», avec suppression de la syllabe initiale et addition au thème d'un i. C'est ainsi qu'en allemand on doit à de nouvelles formations les composés comme zenszig , dreixig (\$ 320 , remarque). Si l'on admet que le q de q-seu « vingt» représente un ancien v, on pourra rendre compte d'un autre nom de nombre, en apparence très-singulier, & plan, p erku-q «deux»; nous voyons dans le 4 k un ancien v transformé en gutturale. Si l'on rétablit le v et si l'on regarde e comme un affaiblissement de d (comme dans le tabitien run e deux e comparé au malais et au nouvenu-aéelandais dais, et comme dans le latin meridies, 5 17"), on arrive au thême edra avec e prosthétique (5 183", 1). Quant à la voyelle u du thème erku, j'y reconnais l'affaiblissement de l'a sanscrit de dea (\$ 183 b. 9). dans ce dialecte de noninatifs pluriels de thèmes terminés par une consonne; mais au génitif singulier ces thèmes sont élargis par l'addition d'un i (8 189), et l'on a de bonnes raisons pour admettre que ledit élargissement n'est pas borné au génitif, mais que l'i de l'accusatif medikim appartient au thème et n'est pas le représentant de l'a sanserit et de l'a gree des formes comme bárnat-em, \$\phi\_{OPT} - a. Peut-être aussi l'i de l'ablatif presentid (8 8) et des formes semblables n'appartient alp as à la désinence, mais au thème. Quant au datif mediket, on peut aussi bien le faire venir de mediki que de medik, car les thèmes en i ont le datif (errimé en é.

Il me reste à faire observer que dans le dialecte védique les thèmes en i et en u peuvent à volonté prendre ou laises le gouna au nominati-vocatif pluriel; exemples: ary-às, numukis-da, pèrayiipa-da, de ari, numukisi, pèrayiipa (voyez Benfey, Grammaire sanscrite développée, p. 365). Si l'on fait abstraction du changement euphonique de i, u en y, v, ces formes correspondent parfaitement aux formes grecques comme uéor-se, selv-se. A l'égard du zend, je remarquerei encore qu'au lieu du gouna de l'u on trouve aussi le vriddhi, en d'autres termes de au lieu de ainique; exemples: lomoussime displacé e provincies n, et daiphné (de daiphu); de même lomoussime daphné et daiphné provincies, de daphn. On a un exemple du vriddhi de l'i au lieu du gouna dans irtud, nominatif de h's trois:

## \$ 231. Nominatif pluriel des thèmes neutres, en zend, en gothique, en grec et en latin.

Les neutres ont en zend, comme dans les langues congénères de l'Europe, un a bref pour terminaison : c'est peut-être un

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Si simple que paraisse ce principe, il n'en a pas moins été très-difficile d'arriver à cet égard à une complète certitude. Burnouf avait déjà indiqué la forme du pluriel neutre pour les thèmes en a et il avait établi d'excellentes comparaisons avec le go-

reste de la désinence complète as appartenant au masculin et au féminin; le » aura été supprimé comme ayant un caractère trop personnel pour le neutre. Cet a est conservé à l'accusaiti (comparez l'accusatif masculin et féminin qui fait ordinairement as, send \$ 6, apma af-é-d); etemples : aismen-s pura », bréaunta «magna, alta» (littéralement «crescentia»), nor-a «verba», nor-a «homines». Dans les thèmes en a la désinence se fond avec

thique, le grec, etc. (Nomeau Journal aniatique, III, 309, 310). Mais dans les formes comme humata «bene cogitata», hákta «bene dicta», l'on ne peut pes bien reconnaître si l'a appartient au thême ou à la terminaison; en effet, la vraie terminaison aurait pu tomber et être remplacée par le thème, avec allongement on non de la finale. Il fallait donc examiner des thèmes avant une autre lettre finale, et principalement des thèmes finissant par une consonne. Mais il se présente cette circonstance inattendue que le zend, sans tenir compte du genre qu'nn nom a su singulier, le fait ordinairement do neutre au pluriel; la langue est allée si loin, à cet égard, que, pour les nombreux thèmes finissant en a, le nominatif pluriel masculin s'est perdo (sanf les formes en doubé mentionnées au \$ 229), et que l'accusatif pluriel masculin est rare. Nous avons, par exemple, maiya « homme» qui fail an nominalif pluriel maiya (avec és : maiyd-és); je considère maintenant cette forme maiya on maiyd comme appartenant so neutre, et non comme une forme motilée pour maiydo, qui viendrail lui-même de maiyds (\$ 56 h), car nous ne voyons nulle part dans la grammaire zende - a ou = d pour uper de. Ce changement de genre s'explique très-bien, car devant l'idée de pluralité s'efface sensiblement l'idée de genre et de personne, la personnalité individuelle étant absorbée dans la conception abstraite et inanimée du nombre. Nous avons, par exemple, té nave yé rees hommes qui », où nar-a est évidemment do neutre, comme l'indiquent les pronoms qui l'entourent ; si sars était du masculin, il faudrait sé et yé ou yéi. De même suc « mol » fait à l'accusatif pluriel rad-a, et, avec le pronom, sita reds. De sisses « pur», on rencontre très-souvent le pluriel neutre aseron-a. Cette forme nous indique, si elle vient en effet do thème en n et non du thème inorganique et rare aisrans, que les trois cas semblables du pluriel neutre sont, en zend comme en sanscrit, des cas forts, car aux cas faibles le thème aissean se contracte en aissen ou siden (\$ 131).

Il dut remarquer du reste que les promones et na aljectifi, ne subineen par toujourne le notre, chargement de germe que les nones susqués les re-reportent en fernit le notre chargement de germe que les nones susqués les re-reportent en résulte une véritable confinien, qui n'a pas peu contribué à abscurrir en problèmen. On trouve, par caregle, ciaur (ficinismi) plate vriser centes et récharde (manufe, care de la proposition de la vient de la proposition de la proposition de la vient de la proposition de la vient de la voyelle du thème; mais l'à qui en est résulté a été abrégé dans l'état où le zend nons est parvenu, suivant une loi de cette langue dont il a été souvent question. L'à long ne s'est conservé que dans les thèmes monosyllabiques et devant les particules annexes. Le gothique et le zend se correspondent à cet égard d'une facon remarquable, car on dit the « hæc » (au lieu de tha, \$ 6 a). venant de thaa, hvo « quæ » au lieu de hvaa; mais avec a bref daura, de daura; de même, en zend, we tá checo, we ya « quæ », mais aqua aga « peccata », venant du thème aga. Il ne faut donc pas dire du gothique que l'a du thème est tombé devant la désinence, car il ne pouvait pas tomber, la vovelle du thèmo et la désinence ayant été fondues ensemble dès le principe. Mais la longue primitive a pu être abrégée : c'est le sort ordinaire des voyelles longues, surtout à la fin des mots. On ne dira donc pas non plus que dans le grec và δώρα et dans le latin dona, l'a appartient à la désinence. Cet a est un héritage des plus anciens temps, de l'époque où ce que nous appelons la seconde déclinaison avait ses thèmes terminés en ă. Cet ă devint depuis o ou s en grec (\$ 204), u, o ou s en latin; le son a n'est demeuré qu'au pluriel neutre, où l'à, résultant de ă+ă, s'est abrégé. Tel qu'il est cependant, cet ă qui contient à la fois la voyelle finale du thème et la voyelle de la désinence peut être regardé comme une terminaison plus pesante que si nous avions des pluriels neutres comme δωρο ou δωρε, dono on done.

### \$ 232. Nominatif pluriel des thèmes aeutres terminés par u, en zend et en vieux haut-allemand.

Devant la désinence neutre a, les thèmes zends en « prennent le gouna, ou bien ils changent simplement l'a ne. Comme forme marquée du gouna on peut citer yêtas-a, venant de yêtu « magie ». Au contraire, il n'y a pas de gouna dans pêió-tan-a, venant de péió-tanu, littéralement «l'arrière-corps», et par extension «coup appliqué sur l'arrière-corps ». La désinence du pluriel neutre a est supprimée dans rôhû «richesses», du thème rôhu; mais elle est remplacée par l'allongement de l'u.

Le vieux haut-allemand a affaibil la terminaison primitive e on u; dans les thèmes numérauv en i, on a les formes neutres dri-u « trois », fori-u « quatre », fusf-u (fusi-u = fusr-u) » cinq », sebi-u » six », sibusi-u « sept », siuni-u » neul », céni-u « dix ». Dans toutes les autres classes de mots le vieux haut-allemand a perdu la terminaison du pluriel neutre u; il a, par exemple, hērzus «corda », pour le gothique hairido-u (\$ z (3 z ). Dans les thèmes substantifs en a il a également perdu la voyelle du thème; exemple : wort pour le gothique sourd-a, venant de rourda-a. Sur les formes comme hàirir emissions », voyez § 2 n 1.

#### \$ 233. Nominatif pluriel des thèmes terminés par aé, en zend.

Les thèmes neutres terminés en » at (= sanscrit at), qui devraient avoir comme désinence, au nominatif-acusatif-vocatif pluriel, «up» and» a î, finissent, au contraire, en » ab; exemples : «pabal raudo «lumières», «pabal socido «mots», des thèmes raudat, «adaí. Mais è ne puis voir dans do une véritable terminisson : je crois plutôt que la vraie désinence a est tombée et que le thème a conservé l'allongement de la voyelle du thème, laquelle doit être allongée aux trois cas forts du pluriel (3 129). En effet, le mol vyel «dés inte a sanscrit, au nominatif-acu-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dans le thème pair je reconnais un met de la méme famille que le auscrit pacific (abhatif cut) activat que s'activat que

<sup>\*</sup> Comparez 55 a31 el 56 \*.

satif-vocatif pluriel, vécéssa i (avec insertion d'une nasale, \$ 236): en zend, cette forme devrait être représentée par augmanie vacéond-a, ce qui nous donne, après la suppression de la désinence casuelle, vacéo, il y a le même rapport à peu près entre nocio et la forme primitive nocéonde qu'entre le nominait singuiter, dénué de désinence, cas mée e lunes (venant de mét) et l'instrumental appage méogle-a ?. Ce qui fera encore mieur compendre le fait en question, c'est le double nominait flucite du thème masculin reagle-did qui donne le bien « (par euphonie raple-dide) ; on trouve à la fois la forme dénuée de flexion reagleudée); on trouve à la fois la forme dénuée de flexion reagleudée); et de la commant de l'appart de l'existe de l'appart de l'existe contra de l'existe de l'appart de l'existe de l'appart de l'existe contra de l'existe de l'existe contra l'appart de l'existe d'existe de l'existe de l'exi

#### \$ 934. Nominatif pluriel des thèmes neutres, en sanscrit.

En sanscrit, au nominatif-accusatif-uccatif pluriel neutre, au lieu de l'a que nous avons en zend et dans les langues de l'Europe, nous trouvons un i : je regarde cet i comme l'altération d'un ancien a. C'est la même altération qui a eu lieu, par cremple, dans piter » père » (de la racine pé » soutenir, gouverner »), comparé au latin peter, au grec œurép, au gothique fuder.

Les voyelles finales hrives sont allongées devant la désinence casuelle v ci et l'on insère un n euphonique (ou n d'après le 8 17 h') entre le thème et la terminaison; etemples : déné-n-i, oft-q-ni, médi-n-i, de déne, rén; médie. Dans le dialecte védique on trouve fréquement, au lieu de 4-n-i, la désinence muilée 4, per exemple, réné « omnia », au lieu de « réné-n-i. On a de même dans les Védas, pour les thèmes tri « trois » et puri « beaucoup », à la fois les pluriels oft-n-j, puré-n-j et et rel puré. Miss peut-être ces los les pluriels oft-n-j, puré-n-j et et rel puré. Miss peut-être est

<sup>1</sup> Yoyez \$ 56 b.

<sup>1</sup> Voyez Burnouf, Yaçna, notes, p. 76.

dernières formes, ainsi que sétés et les formations analogues, ne sont-elles pas sorties des formes en ni, mais, au contraire, appartiennent-elles à une époque où l'a était encore la désinneue régulière en sanscrit, comme dans les langues classiques et comme en golbique, en ancien slave et en zend. L'd de riéré serait alors la contraction régulière de a-a (réne-a), et la longue de tri et de purri serait là pour comparer à cet égard l'et t'i du duel, dans les thèmes masculins et féminins en i et en u (S 3 u e).

Les thèmes neutres terminés par une consonne, à l'exception de ceux qui finissent par une liquide ou une nasale, se renforcent en sanserit, dans les trois cas en question, par l'insertion d'une nasale 1; en outre, les mots terminés par le suffixe as, us ou is allongent la voyelle du suffixe; exemples : h'ind-i de hird «ceur» , dinadaimbi de dinadable obtenant des richesses », nudrànis de mánas «esprit, ceur» (racine man »penser»), dikháni de cidákus « cail » (racine cidás »parle», dans le dialecte védique « voir»). On a, d'autre part, sans insertion de nasale, dostrá-de datafs « quatre» (forme faible chair), námán-i de námas (forme forte námán » nonns. On peut comparer avec mánás-í (pour námán-a) le zend náman-a<sup>2</sup>, le latin nómin-a, le gothique nama-a<sup>2</sup>, lancien slave imen-a (de nimen-a) et les formes grecques comme valan-a.

¹ Cette nasale appartiendra à la classe des palatales, des dentales ou des labiales, suivant la classe de la consonne finale du thème.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Il n'y a pas d'exemple, en zend, de cotte forme, mais on la peut restituer par conjecture d'après le modèle de aissan-a (\$ 33 ). L'a des thèmes en an n'est pas allongé en zend, comme on le voit par l'exemple de aissañ-a, námaña. En général, le zend érite d'allonger la pénultième dans les formes de plus de deux syllabes.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pour namén-a. On trouve, au contraire, la longue dans les formes comme hairtén-a, augén-a, gajukén-a (\$ 1/h 1). Ces dernièrea formes concordent mieux que namn-a avec le sanscrit ndénén-i.

#### \$ 235. Tableau comparatif du nominatif-vocatif pluriel.

Nous faisons suivre le tableau comparatif du nominatif pluriel : le vocatif pluriel lui est ideatique, sauf la règle relative à l'accentuation en sanscrit (\$ 204); l'accusatif pluriel neutre est semblable au nominatif.

|           | Sasserit.  | Zend.      | Geer.    | Leim.    | Lithousien. | Gothogur |
|-----------|------------|------------|----------|----------|-------------|----------|
| Masculin. | ásvás      | 1          |          |          |             | vulfós   |
|           | áśvásas 1  | arpdonkó   |          |          |             |          |
| Masculin. | tê.        | tė         | TOÉ      | is-tl    | të '        | thai     |
| Masculin. |            |            | famos 3  | equi     | pônai       |          |
| Neutre    | dănd-n-i*  | dåta       | δώρα     | dôna     |             | daura    |
| Féminin . | áivás      | histão     | \$ 228*  | \$ 228.  | áktrós      | gibós    |
| Féminin . | tås        | tão        | 5 228*   | \$ 228*  | tós         | thôs     |
| Masculin. | pátay-as   | patay-61   | πόσι-ες  | kosté-s* | gènty-s     | gastei-s |
| Féminin . | prilay-as  | âfritay-6  | πόρτι-ες | turré-s  | ńtry-s      | anstei-s |
| Neutre    | vari-n-i   | var-a?     | Вре-а    | mari-a   |             | thrij-a' |
| Féminin . | bávanty-as | bavainty-ô |          |          |             |          |
| Masculin. | sûnáv-as   | pasar-6"   | νέχυ-ες  | peců-e   | ránú-s      | sunju-s  |
| Féminin . | hánav-as   | tanav-ô*   | yévo-es  | socrá-s  |             | handju-s |
| Nentre    | máďů-n-i   | made-a 10  | μέθυ-α   | реси-а   |             |          |
| Féminin.  | vade-às    |            |          |          |             |          |
|           |            |            |          |          |             |          |

<sup>1</sup> Voyez \$ 231.

<sup>2</sup> Voyez S 129.

<sup>3</sup> Voyez \$ 228°. Sur les formes latines archaïques en eu, eu, voyez \$ 228°; sur les formes d'adjectifs lithuaniens comme gori « boui», voyez \$ 228°.

<sup>4</sup> Védique dána, \$ 234.

Voyez S 135, note.
 Voyez S 226.

<sup>7</sup> Voyex S 934.

<sup>8</sup> Ou pute-6, voyez \$ 230, où il est question aussi des formes analogues dans les

<sup>9</sup> Ou tang-d.

<sup>10</sup> Ou mader-a

|           | Separat.   | Zend.    | Grec.              | Latin.  | Lithusnics. | Gothique. |
|-----------|------------|----------|--------------------|---------|-------------|-----------|
| Masfém.   | gão-as     | geu-s1   | Bb(F)-es           | 1       |             |           |
| Féminin . |            |          | vi(F)-es           |         |             |           |
| Féminin . | văc-as     | vác-ó    | óz-es              | 3       |             |           |
| Masculin. | bárant-as  | barênt-6 | Фе́рот-ес          |         |             | fijand-s  |
| Masculin. | áimán-as   | aiman-ó  | δαίμον-ες          |         | ákmen-s     | ahman-s   |
| Neutre    | nămân-i    | ndman-a* | τάλα»-a            | nómin-a |             | патп-а    |
| Masculin. | bratar-as  | bråtar-6 | <b>π</b> ατέρ-ες   |         |             | •         |
| Féminin . | duhitár-as | duğdar-6 | <b>Θυγατέρ-ε</b> ε |         | dikter-s    |           |
| Masculin. | dátár-as   | dåtar-ö  | дотпр-ес           |         |             |           |
| Neutre    | vácáns-i   | racão *  | έπε(σ)-a           | gener-a |             |           |
|           |            |          |                    |         |             |           |

# ACCUSATIF.

#### 5 236. De la terminaison as de l'accusatif.

Les thèmes masculins terminés par une voyelle brève prennent en sanscrit un n et allongent la voyelle finale du thème: exemples : décà-n, pdft-n, sōmé-n, etc. On pourrait soupeonne une parenté entre ce n et le m de l'accussitif singulier, de même que dans le verbe la terminaison dni (première personne du singulier de l'impératif) est évidemment sortie de ¶ffla dmi. Mais les dialectes congénères tonfirment la conjecture sagace de J. Grimm, qui reconnaît dans le n de l'accussitif pluriel maculin sanscrit un reste de ns. Cette désinence ns est conservée entièrement en gothique, dans les formes comme vul6-ns, guarentièrement en get l'accussitif plurier de l'imperation d

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> On attendrait plubit ger-é, geo-ai-és » hovesque», ou gér-é, gér-ai-és » mais nous avons «po(e, griss (Vendidad-Shdé, p. 253) construit avec les neutres pronominaux té «illa», yd «que» (5 231, note).

Boré-s vient du thème élargi boni, voyez \$ 226.
 Voyez \$ 230.

Voyez \$ 231.

b Les thèmes en ar forment les cas du pluriel, sunf le génitif, de thèmes en ru; exemples: bréskrju-a, dauktrju-a, d'après l'analogie de sunju-a. Je vois dans la syllabe ru une simple transposition pour ar, avec affaiblissement de l'a en u.

Voyez 5 ±33.

ti-ns, sunu-ns. Toutefois, dans la plupart des autres langues, l'une ou l'autre partie de cette terminaison s'est perdue : ainsi, en sanscrit, la seconde consonne a dû tomber (\$ 94), et en compensation la voyelle finale du thème a été allongée; dans le grec l'amous, au contraire, la sifflante est restée, mais le » a pris le son plus fluide de l'u. Il y a le même rapport entre ίππους et ίππους qu'entre τύπθουσι et τύπθουσι, venant de τύπторть. Ces formes d'accusatif comme їннов, dont, dans la première édition de cet ouvrage, j'avais conjecturé l'existence par induction, se sont en réalité conservées dans les dialectes crétois et argien, bien que jusqu'ici on n'en ait qu'un petit nombre d'exemples 1. La forme 7600 répond parfaitement au gothique tha-ns. Le borussien, mieux conservé à cet égard que le lithuanien, a des accusatifs comme deima-na « deos » en regard du lithuanien déwu-s et du sanscrit dévá-n. Le borussien deiwa-ns est donc avec le lithuanien déwu-s dans le même rapport que 76-95 avec la forme ordinaire 7065. De la forme crétoise uperyeuraus, mentionnée par Ahrens, je ne voudrais cependant pas tirer avec lui cette conclusion que, dans la première déclinaison, non-seulement les masculins, mais encore les féminins avaient la désinence a-vs. En effet, les masculins et les féminins de la première déclinaison sont plus éloignés les uns des autres, quant à leur origine, en grec qu'en latin, et il y aurait de bonnes raisons pour faire, d'après le genre des mots, deux déclinaisons de la première déclinaison grecque. Ce qui est certain, c'est que les accusatifs pluriels des thèmes féminins de la première déclinaison grecque correspondent en sanscrit et en gothique à des accusatifs sans n; ces deux dernières langues ont s pour toute désinence casuelle 2.

Voyez Abrens, De graca lingua dialectis, Il, 5 14, 1.

<sup>&#</sup>x27;En borussien, le masculin a substitué ses formes à celles du féminin dans tous les cas du pluriel; on a, par exemple, granas «femina» el grana-na «femina», qui

Quant aux formes éoliennes comme payahais, reinais, viu-Quis1, on peut admettre qu'elles ont suivi l'analogie des masculins comme τοίς, σίρατάγοις, νόμοις (venant de τόνς, σίρατάγονς, νόμονς), sans être obligé de conclure, pour les formes féminines en aus, qu'elles dérivent de formes plus anciennes en avs. Je me contenterai de rappeler pour le moment les datifs féminins en aus, anciennement ai-oi, qui forment le pendant des datifs masculins en ois, oior, quoique en réalité le masculin seul ait droit à l's, comme on le voit par le sanscrit, où nous avons au masculin seulement la diphthongue é=ai (\$ 251). Mais s'il n'en est pas ainsi, et que les accusatifs féminins éoliens en ais soient réellement sortis d'anciennes formes en ass, de la même façon que le dorien ushais est venu de ushais, rivais de rivais, alors le grec surpasse sous ce rapport en antiquité le sanscrit et le gothique; en effet, le sanscrit ne prend jamais le n dans les accusatifs féminins, et le gothique, s'il a des accusatifs féminins comme austi-ns, handu-ns, n'a du moins pas (et c'est de quoi il s'agit surtout ici) de formes comme gibó-na; la forme gothique est gibó-s. C'est donc à la période primitive qu'il faudra rapporter, dans cette hypothèse, la désinence na, comme ayant appartenu d'abord à tous les accusatifs pluriels masculins et féminins. Dans ce groupe ns, je considère le s comme la vraie marque du cas ou de la personnalité (comme au nominatif singulier et pluriel), et j'admets qu'ici, comme à la troisième personne du pluriel des verbes, la pluralité est exprimée symboliquement par un élargissement de forme, à savoir par l'insertion d'une nasale; cette insertion n'a guère plus de valeur qu'un simple allongement de voyelle. On peut donc comparer les accusatifs grecs comme innops, venant de innops, avec les formes comme

sont de véritables masculius, quant à la forme, et qui correspondent aux masculius comme deimai «dii», deima-su «deos».

<sup>1</sup> Hartung, Des Cas, p. 263; Ahrens, De grace lingue dialectic, I, p. 71 et suiv.

φέρουσι, venant de φέρονσι, qui lui-même est pour φέροντι
= sanscrit δάταπι, et l'on peut mettre en regard de ce pluriel la
forme du singulier πτῆς δάτ-α-τί.

La forme primitive na a donné naissance, dans le sanscrit ordinaire, à une double série de désinences : les thèmes terminés par une voyelle (excepté les monosyllabes) ont senlement le n s'ils sont du masculin, et seulement le a s'ils sont du féminin; exemples : dévd-n « equos » (de déva), dévd-s « equas » (de dávd); páti-n « dominos » (de páti), priti-s « gaudia » (de prili); sûnű-n « filios » (de sûnú), hánű-s « maxillas » (de hánu). On voit par ces exemples que les voyelles brèves s'allongent devant la désinence en question. Cet allongement concourt avec la nasale à élargir le thème et à exprimer la pluralité; j'avais supposé dans la première édition que l'allongement dans les formes comme dévà-n, páti-n, sûnú-n compensait la perte d'une partie de la désinence casuelle; mais cette hypothèse doit être retirée depuis que la publication des Védas la fait connaître des thèmes en i et en u terminés à l'accusatif pluriel en ar. comme fat le giri-ar, wat rtil-ar, venant de giri « montagne », rtil « saison ». Ce iir ne se trouve dans les textes védiques que devant des voyelles ou devant un q y, un q v, ou un g h, c'est-à-dire devant des lettres qui exigent le changement euphonique d'un s final en r; nous sommes donc autorisés à regarder le r comme le remplaçant d'un s, et à rapprocher les formes primitives comme girlis, ruins des accusatifs gothiques comme gusti-ns, sunu-ns 2.

¹ Commencée par Fr. Rosen, qui a publié le premier livre du Rigréda (Loudres, 1838). [Une édition compête du Rigréda a été entreprise depuis par M. Max Miller. Loudres, 1859—1862. Une sutre édition, en caractères latins, a été donnée par M. Aufrecht, tounes VI et VII des Études indiennes de M. A. Weber. — Tr.]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le Prătiçăkhya du Rigvéda regarde, dans les formes analogues à celles que nous venons de citer, r comme tenant la place d'un n dans la langue ordinaire; mais alors te n de girfis, rtifis sersit représenté deux fois dans girfis, rtifis, ren fois par r et

Le latin a, dans ses thèmes masculins en ő, à l'accusatif pluriel, ô-s : si l'on rapproche cette forme du grec ou-s, venant de op-s, on reconnaîtra dans l'allongement de l'o une compensation pour la perte de n, et l'on verra dans equò-s, venant de equo-ns, le pendant des formes doriennes comme τώς νόμως, venant de τους νόμους, et non de τους νόμους. Dans la première déclinaison, equá-s répond au sanscrit dérá-s, aux formes grecques comme χώρα-s, aux formes gothiques comme gib6-s (de gibâ-s) et lithuaniennes comme áma-s; toutefois, l'a lithuanien est bref, ce qui vient, je crois, de ce qu'il représente simplement l'à de aścá-s nequas n, à la différence de l'o = a du nominatif, qui représente à + a de dévds (venant de dévd-as). Pour la même raison nous avons à l'accusatif pluriel des thèmes lithuaniens en i, tant masculins que féminins, la désinence i-s, qui répond au sanscrit f-s pour les féminins, f-n pour les masculins; exemple: awl-s, qu'on peut comparer au sanscrit ávi-s, de ávi (féminin) «brebis»; au contraire, au nominatif, nous avons en lithuanien I-s (qu'on écrit y-s) en regard du sanscrit ay-as; exemple : awy-s (prononcez awi-s), en sanscrit avay-as. Il en est de même pour les thèmes lithuaniens en u, lesquels sont tous du masculin; ils ont à l'accusatif pluriel u-s au lieu du sanscrit ú-n, venant de ú-ns, mais au nominatif ils ont û-s au lieu du sanscrit av-as; exemple : sūnū-s = sanscrit sūnū-n(s) n filios n, mais au nominatif súnú-s = sanscrit súnáv-as « filii ». Les thèmes masculins en a ont, en lithuanien, affaibli cet a en u devant le s de l'accusatif; exemple : dewu-s, en regard du sanscrit dévá-n(s) et du borussien deitra-ns.

Retournons au latin; il y a identité dans cette langue entre

une autre fois par la nasale qui le précède (voyer Roth, Littérature et histoire du Véda, p. 7s., et Regnier, fournal assistapur, 1836, II, p. 268 et suiv.). L'expiration que notas avous donnée plus lisuit est encere confirmee par le send (\$ 339), sans partier des langues européennes. le nominatif et l'accusatif pluriels pour les thèmes en u (de la quatrienn déclinoison) et pour les thèmes en i, ainsi que pour les thèmes terminés par une consonne et d'angis par l'addition d'un i; il est difficile de décider si cette identité extérieure vient de ce que le nominatif est en même temps employé comme accusatif, ou sì l'accusatif le thème a été élargi pour compenser la perte de n. Dans cette seconde hypothèse, l'é des thèmes en i serail pour a+i; quant à f'archi-, il serait pour facta-n-, à peu près comme en gree le nominatif singulier êcusé-c est pour près comme en gree le nominatif singulier êcusé-c est pour près comme en gree le nominatif singulier êcusé-c est pour près comme en gree le nominatif singulier àcusé-c est pour près comme en gree le nominatif singulier àcusé-c est pour près-c, le préfère cette seconde explication, ne voulant pas, sans nécessife, supposer que le latin ait perdu les accusatifs pluriels en question, quand les formes correspondantes subsistent encore dans le lithunaire d'aujourd'hui.

## \$ 237, 1. La désinence de l'accusatif pluriel as, en sanscrit et en grec.

Les thèmes terminés par une consonne, ainsi que les thèmes monosyllahiques finisant par une voyelle, prennent, en san-crit, as comme désinence de l'accusatif pluriel; exemples: pdd-as, ndi-as, qu'on peut comparer au grec = d-as, ndf-y-ac (dorien). L'e n'est très-probablement ici, comme au singulier (pdd-am, ndi-a-m), qu'une voyelle de liaison, laquelle était indispensable pour les thèmes terminés par, une consonne, surtout à l'époque où la désinence était encore 'précédée d'une nasale; en effet, pad-as serait aussi impossible à prononcer qu'à la troisième personne plurielle nd-añ, au lieu de nd-añ : ils savent », quosque rui-añ soit hien la forme qu'il faudmit pour correspondre à la première personne ni-d-añ, à la deutsième personne ni-d-añ.

Les mots monosyllahiques dont le thème est terminé par une voyelle longue suivent en sanscrit sur beaucoup de points la déclinaison des thèmes terminés par une consonne; il en est de même en grec des thèmes en 1, v, v, ov, ov, av. Les accusatifs pluriels sanscrits comme bris-a-s, big-a-s, venant de bris - sourcil -, bis crainte-, ne doirent done pas causer plus de surprise qu'en gree les accusatifs comme mbot-a-s, mbpri-a-s, nbezu-a-s, nbez

### \$ a37, a. Accusatif pluriel des thèmes terminés par une consonne, en gothique.

Le gothique a perdu à l'accusatif pluriel la voyelle de liaison a après les thèmes terminés par une consonne (comparez \$67); il a de même perdu le n qui apparetanit à la désinence de l'accusatif. On peut comparer fjiand-s (de fjjand.-cennemi», littéralement «celui qui hait»), abaun-s (de abaun «espri») aux tormes grecques comme \$\frac{\phi}{2}\text{popr-a-s}, \frac{\phi}{2}\text{pup-a-s}, \text{ct aux formes} sanscriles comme \frac{\phi}{2}\text{pout birnat-a-s}, \frac{\phi}{2}\text{sipun-a-s}, \frac{\phi}{2}\text{sipun-a-s},

\$ 937, 3. Accusatif arménien. — Pronom servant à marquer la relation casuelle. — Fait analogue en ancien perse et en zend. — Origine de l'i inifet persan.

L'arménien a dans toutes les classes de mots un simple a comme désinence easuelle de l'accusatif pluriel; il ne faut pas perdre de vue que dans cette langue, qui ne fait pas de distinction entre les genres, tous les mots déclinables sont proprement des masculins. Nous pouvons, par conséquent, rapprocher des formes gothiques comme ahman-s l'accusatif arménien ulua bu akun-s1 « oculos », venant du thème akan, quoique, en sanscrit, le mot congénère soit du neutre. Du thème baffe esin « bœuf » (nominatif-accusatif singulier em), forme affaiblie pour esan, vient esin-s, qui correspond au gothique auhsan-s et au sanscrit úksan-a-s. Les thèmes terminés par une voyelle suppriment la voyelle finale comme dans d'autres formes de la première série de cas 2; exemple : unasakar-s « noxios », littéralement « noxam facientes », au lieu du sanscrit vinása-kará-n(s); rapprochez-en les formes gothiques comme vulfa-na et les formes lithuaniennes comme déwu-s. Du thème of di «serpent», mentionné plus haut (\$ 215, 2), vient l'accusatif pluriel 62-s, qui correspond au sanscrit áht-n(s), au lithuanien angl-s, au grec éys-a-s, ainsi qu'aux formes gothiques comme gasti-ns, ansti-ns. On voit que l'arménien également confirme le fait que nous avons énoncé : à savoir que les accusatifs pluriels sanscrits en n ont été précédés de formes en na ou na. Si le a du nominatif pluriel sanscrit est ordinairement devenu en arménien p q (\$ 216), tandis que le s de l'accusatif est resté, cela vient sans doute de la lettre n qui, dans une période plus ancienne, aura aussi précédé en arménien le « de l'accusatif pluriel, et l'aura ainsi préservé du changement en à.

1 Avec a pour a dans le syllabe finale, comme au nominatif (\$ 226).

On post diviere les cas arméniens en deux classes y mage deux la première le commissificaceudi étés deux moderes; test les retres es apresiments à la seconde. La première série de cas supprime, dans les tâtemes terminés per me vegle, cette vegle finales, a lite qu'eya guidique les balisses en a de cai se suppriment la veglé qu'un troit cas suellis de singuêre. La destitem série de cas amplien au premières suppriment le veglé qu'un troit cas suellis de singuêre. La destitem série de cas qu'il mit possible d'établir é cet depen dun règle précise. Aux exemples montionnes de-desses p'éposites corone juis bellem seiv-chaire, death e faut, qui réposé à l'au suscrit de métair, du supprimé dans la première série de car, tandiq que dans la seconde série à letteme d'aux parties dans la première série de car, tandiq que dans la seconde série à letteme et une, par example.

Quant au q s qui, au singulier comme au pluriel, est placé devant l'accusatif arménien, c'est, selon moi, un article dont l'usage est borné à ce seul cas; ou, en d'autres termes, c'est un pronom, ce qui ne l'empêche pas de se combiner avec les autres pronoms, tant définis qu'indéfinis, comme on le voit par l'exemple de s-is, s-qes, c'est-à-dire littéralement « hunc me, istum te». Il faut se rappeler à ce sujet qu'en sanscrit on dit, pour insister davantage, só 'hám, c'est-à-dire littéralement « hic ego, & éyán, Mais à l'exception des pronoms, le q ; en question n'est préposé aux accusatifs que dans la déclinaison définie 1, qui, il est vrai, ne se distingue qu'à l'accusatif de la déclinaison indéfinie. On exprime, par exemple, « pain » ( panem ) par Sung haż, mais « le pain » (τὸν ἄρτον) se dit shaż; au contraire, le nominatif hat représente aussi bien apros que à apros et le génitif hazi représente άρτου aussi bien que τοῦ άρτου. Je ne puis donc pas approuver tout à fait l'usage où l'on est de placer toujours un q s devant l'accusatif des deux nombres, dans les paradigmes des grammaires arméniennes : cela tend à faire croire que cette lettre est l'exposant du rapport marqué par l'accusatif, au lieu qu'en réalité le rapport casuel n'est pas plus exprimé en arménien qu'il ne l'est en gothique dans les formes comme vulf « lupum », gast « hospitem », sunu « filium ». A proprement parler, l'emploi du préfixe arménien q s relève de la syntaxe.

Si nous nous posons la question de l'origine de cet article préfixe, il est difficile d'arriver sur ce sujet à une réponse certaine. Il ne faut pas songer au thème sanserit as «il, celui-ilà», d'où vient le nominatif de l'article en gothique et en grec, car jusqu'à présont nous n'avons pas d'exemple d'un  $\mathbf{q}$  s'asserti devenu en arménien un  $\mathbf{q}$  s. Mais comme on rencontre

<sup>1</sup> Voyez Petermann, Grammaire arménieune, p. 101

q s tenant la place d'un q y sanscrit, et comme nous avons reconnu plus haut (\$ 215, 1) que cette lettre représente en arménien la désinence du datif sanscrit byam dans tú-byam, il ne me paraît pas invraisemblable d'admettre que l'article préfixe arménien contient le y renfermé dans le pronom démonstratif sanscrit tya (nominatif sya). C'est ce pronom qui a aussi pris en haut-allemand et en vieux saxon l'emploi de l'article, et c'est le même qui en ancien perse se rencontre dans des constructions où, selon moi, il s'explique le plus naturellement comme article. On le trouve : 1° devant des substantifs placés comme apposition à côté d'autres substantifs; par exemple: gaumâta hya majus «Gaumâta le Mage», accusatif gaumâtam tyan magum; 2º devant des adjectifs se rapportant à un substantif qui précède; exemples : kāra hya bābiruriya harura «populus ò Babylonicus totus "1; kāra hya hanitriya «populus o inimicus "2; plus bas: avam karam tyam hamitriyam sillum populum 12v inimicum ; 3° quelquesois devant des génitifs suivis du substantif par lequel ils sont régis; exemples : hyà (féminin) amàkam taumà « notre race », littéralement « τὸ ἡμῶν γένος » 3; hya Kurauś putra « ὁ Κύoou viós » 4; 4° très-souvent comme article postposé après des substantifs au nominatif ou à l'accusatif singulier, lesquels sont suivis par un génitif qu'ils régissent, ou par un locatif tenant la place du génitif; exemples : kâra hya naditabirahyâ « exercitus ò Naditabiri "5; avam karam tyam naditabirahya «illum exercitum rd» Nadītabiri »6; avam kāram tyam bābirauv (locatif) «illum populum 70 Babylone "7. Mais si le substantif dont dépend le

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Inscription de Béhistoun, I, 79-

Ibidem, II, 31.
 Ibidem, I, 8.

oldem, I, O.

<sup>\*</sup> Ibidem, 1, 39, 53; III, 25; IV, 9, 27.

<sup>·</sup> Ibidem, I, 85.

<sup>·</sup> Ibidem, [, 88, 89.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibidem, III, 84, 85.

génitif ou le locatif est à un autre cas qu'au nominatif ou à l'accusatif, il n'est pas suivi de l'article; l'ancien perse se rapproche beaucoup sous ce rapport de l'arménien, qui limite l'emploi de son article préfisé à l'accusatif des deux nombres. Au contraire, le persan moderne fait un usage plus étendu de l'i sièfet, leque' vient s'ajouter aux substantis qui sont suivis d'un génitif ou d'un adjectif. Lassen a reconnu le premier i dans cet i sièfet un pronom, et il l'a fait venir du pronom aend ya. Comme le pehivi, le pàris et le persan moderne tiennent de plus près à la langue des Achéménides qu'au zend, il me paraît plus vrnisemblable de faire dériver cet i de 190 ou de 1900 que du zend qu.

Ce dernier pronom peut remplir également l'emploi d'un article postposé; construit de cette façon, il se décline ou bien il paratt sous la forme du nominatif-accusatif neutre yad, lequet tient alors, comme mot indéclinable, la place des cas obliques. Exemples: ahmi maint yad màqdayarinóis a dans cette maison la maadayarinene; hada aranhid tanval yad dariofgintapio e de corps le frappé par les daivas »?; ratavo ainti yad estabatad adomini puritais ris sanctissime ». Uni à un accusatif maaculin ou féminin, yad est moins usité; on emploie de préférence alors la forme yim pour le masculin, yadm pour le féminin; etemple: yd senad ainti forusarém yim ainti-paratém méri-paren yim cin-vantém pairitém (ce dernier mot est le sanscrit háritam) e qui tua le serpent rapide, le dévorant chevaux et hommes, le venimeux, vetre.<sup>3</sup>

Si, dans cet endroit et dans d'autres constructions semblables, on voulait considérer yim comme un relatif, ainsi que le fait, mais à tort, Nériosengh, qui traduit ce mot par le sans-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Revue pour servir à la connaissance de l'Orient, VI, p. 548.

<sup>2</sup> Burnouf, Yagna, notes, pages 6 et 7.

<sup>2</sup> Yaçna , chap. 1x; Burnouf, Études sur les textes zends , p. 188 et suiv.

crit yam1, il fandrait admettre une sorte d'attraction s'exercant à la fois sur le relatif et sur l'adjectif qui le suit. La phrase en question devrait alors se traduire ainsi : « qui tua le serpent rapide, lequel [était] dévorant chevaux et hommes, lequel [était] venimeux, vert». On pourrait expliquer de la même manière les constructions en ancien perse dont nous avons parlé; en effet, le thème tya (nominatif hya), qui est seulement démonstratif en sanscrit, est aussi employé comme relatif en ancien perse, où le relatif sanscrit **q** ya manque absolument. Mais les constructions de ce genre seraient languissantes et embarrassées; on aurait, par exemple, « Gaumâta lequel [était un] mage », au lieu de «Gaumâta le mage», et «peuple lequel [est] babylonien », au lieu de « peuple le babylonien ». J'aime mieux, appliquant au zend l'explication qui a été donnée plus haut pour l'ancien perse, regarder le nominatif vé, féminin vá, comme un article, dans les phrases où il se rapporte à un substantif ou à un pronom au nominatif singulier; le substantif suivant doit alors être considéré comme une apposition; exemples : asem yo ahurô-masdão, tûm yô ahurô-masdão, há druks yá nasus « moi le Ahura-Maşdâs, toi le Ahura-Maşdâs, cette Drug la Nasu » et non « moi qui [suis] Ahnra-Masdas, toi qui [es] Ahura-Masdas, cette Drug qui [est] Nasu. »

Drug qui [est] Nasu. »

Peut-être aussi le zend ya, là où il joue le rôle de l'article,
ne vient-il pas du thème relatif sanscrit, mais du thème composé

11

Comport Laure (corrage (ic)), legad tradici libiralement gians jui nigali-signalo per segiption quen (gaglia titum. Mail il et critiq per si le bita svali un article, il acriti ci à un pire pour traduire grin. Je traduis, en me servant de l'article give et en faisant du composé signification un nom de paya: regionem rès Signifi-signami (cressi). Le trad (un servant de grarie) est de masculia: c'ent pourquei nous sons yen refer». Bernoul (Tapes, nonte, p. 55) tradici le pausage en guincia: resenable norromape previncia-runque cercileulisimum cellinari ego qui (sum) Abara multicries, terram in que (agglia) pieri».

m tya (formé de ta-ya), qui fait au nominatif m sya (de sa-ya, \$ 353). En ce qui concerne la perte de la consonne initiale, on pourrait rappeler le sanscrit dru «deux fois» et druffya «le se-cond», qui sont devenus en zend biu, bitya (pour ris, vitya).

Quoi qu'il en soit, nous pouvons conclure de ce qui précède que l'ancien perse et le zend ont au moins les rudiments de l'articles; que l'article perse est identique avec celui du haut-allemand et du vieux saxon; que l'arméaien a un article qu'il emploie seulement à l'accusatif, et que l'i placé en persan devant le génitif et devant les adjectifs est un article se rapportant au substantif précédent.

### \$ 238. Désinence é, as et s en zend,

A la terminaison sanscrite au correspond en zend, pour les thèmes inasculins et féminins finissant par une consonne, la terminaison d; quand le mot est suivi de éa -et-, au lieu de d, l'on a aé-de. La désinence en question étend, comme en grec, aux thèmes en i et en u, avec ou sans gouna; ainsi, de gairi « montagne « (par euphonie pour gari, S ha) nous avons à la fois garay-d et guiry-d; de iri « trois », à la fois fray-aé-de « tresque» et try-aé-de »; de reta « maître» l'on a rainfe et ratior. Pour les thèmes féminins en i et en u l'on trouve aussi quelquefois les désinences que és-, qui des, qui sont le pendant des formes sanscrites; cremples » guiri-à « montes» », trèné » pontes » ? Les

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cet i persan se joint dans l'écriture avec le nom précédent; exemples : poder-i ni, littéralement surrip é aou, pdic l'aspark « éléphant le grand», pluriet pilan-i başurit « éléphants les grands». En pehivi et en plini, l'i se rencontre encore séparé, comme un mot indépendant.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Dans la langue védique on trouve aussi quelques accusatifs en as formés de thèmes en i et en u, et même de thèmes polysyllabiques en i : ainsi nody-às au lieu de nadir-s, renant de nodi "fleuve». (Yoyez Benfey, Grammaire sanscrite développée, p. 307.)

<sup>3</sup> Je tiens pour fortuite la ressemblance de ces accusatifs avec les accusatifs grecs

thèmes féminins en f ajoutent simplement »; exemple : asauni-» » puras ».

# 8 939. Désinences an, and et éus en zend.

Les thèmes masculins en a a, quand ils ne sont pas remplacés par le neutre (\$ 231), ont à l'accusatif an (comparez \$ 61); exemples : 261 iman "hos", 2000-5=6 masistan "maximos ». Devant la particule » ća, la sifflante est conservée; exemples : apagrages amésané-éa «non conniventesque», அமையிற்று mantrans-ća \* sermonesque \* , அமையுறைய வக்காள்க்-ća « lignaque », " sun x solo muly vástryans-ća « agricolasque ». La forme alaurunani-ća «presbyterosque» mérite d'être remarquée; en effet, comme on n'a aucune autre raison d'admettre un thème alauruna, cette forme tendrait à faire supposer la flexion na même pour les thèmes terminés par une consonne, auxquels elle serait venue se souder à l'aide d'une voyelle euphonique; mais il est possible que cet accusatif ait été formé par erreur, à l'imitation des thèmes en a. Les accusatifs applat naréus «homines» et apples stréus «stellas», très-fréquemment employés, ont plus d'importance 1. Comment s'explique cette désinence eus? Nous croyons qu'elle dérive précisément de » ans; le n s'est vocalisé (comme dans λόγους) et le » a s'est alors changé en ¿ é; la sifflante, qui après » a ou un devait devenir un us, a dû rester un us après le , u. Nous trouvons d'ailleurs dans le Vendidad-Sadé nang nër-ané,

comme móprie, ¿tròs; en effet, les formos grecques de ce genre ne se trouvent pas seudement su féminin et à l'accosatif je regarde d'elleurs les féminins annerits et rends terminés implements par au s'à l'accosatif comme des former relativement récentes; les accusatifs gothiques comme austi-sa, honda-sa, appartiennent à une résque plus auteniene.

Le mot étar « feu» est une exception en ce qu'il fait à l'accusatif pluriel dir-é ci non dir-éux. Le même mot s'écarte au nominatif singulier de l'analogie des noms en r, et au lieu de éta fait étars. qui ne peut être qu'un accusatif, quoiqu'il soit employé dans le sens du datif : dàidi ad něraní mazdá ahurā aiaunó « da quidem hominibus, magne Ahure! puris ».

Remanque. - Des formes védiques en fis. - Au zend nér-a-ns répond le védique नृत् माँग, et, avec le visarga au lieu de s, नृ: माँगो. Mais ces deux formes ne sont employées que devant un p initial; an contraire, न्त क्षेत्र se met devant les voyelles '. Comme इ f équivant dans la prononciation à ri, je propose l'explication suivante pour ces formes, comme pour les formes de la langue ordinaire telles que nen - nei-n «viros», pitf-n == pitri-n «waré-oas», dátř-n = dátri-n «дотпр-as»; dans les thèmes où le r alterne avec ar ou år, l'admets à l'accusatif et au génitif pluriels une métathèse et un affaiblissement des voyelles a, d en i, de sorte qu'on a ri, au lieu de ar, år; pitri-n serait alors formé de pitri à peu près comme en gothique on a fadru-ne, venant de fadru, au lien de fadra, venant de fadar. Cette explication déjà donnée ailleurs m'a été confirmée par une forme nnique sur laquelle Benfey a le premier attiré l'attention ; il y a dans le Mahā-Bhārata 3 un accusatif pitaras qui correspond parfaitement au grec warépas. La forme zende néraisé est encore plus complète, en ce qu'elle suppose, en sanscrit, nar-a-na, et, par conséquent, ponr pitar, pitar-a-na, auquel correspondrait en grec marép-a-se. Aux formes zendes comme apposes magistan «maximos» répondent les formes védiques en dn, au lieu de da; nous rencontrons ces formes en da dans les positions où les thèmes en i et en u prennent für, sür, au lieu de in, sin; nous sommes donc autorisés à croire qu'après ce si il y avait d'abord une lettre qui a nécessité le changement de la nasale pleine a s en une nasale affaiblie. De même les formes zendes en a an sont certainement redevables de la conservation de leur à à cette circonstance, qu'il y avait primitivement à la fin du mot an . i, lettre qui ne supporte devant elle anenne autre nasale que n (\$ 61). C'est par le même principe que s'expliquent les nominatifs singuliers védiques comme नहाँ mahí n «magnus» (devant nne voyelle); ils témoignent de la présence d'un ancien signe du nominatif, à savoir r tenant la place de a (comparez \$ 138).

Compares 5 s36, et voyez Regnier, Journal anatique, 1856, p. 269, nº 30, 36.
 Grammaire sanscrite développée, p. 307.

<sup>3</sup> III, vers 12,925.

\$ 240. La désinence du pluriel da, en persan moderne, vient d'un ancien accusatif masculin.

Parmi toutes les lettres, c'est la voyelle a qui revient le plus fréquemment en sanscrit dans la désinence des thèmes uasculins; d'un autre côté, l'histoire de notre famille de langues démontre que les tidones vieillis et usés cherchent à introduire les thèmes terminés par une consonne dans la déclinaison des thèmes finis-sant par une voyelle, et ajoutent à cet effet un complément inorganique à la consonne finale. Ces deux fuits me conduisent à croire que la désinence da, usitée en persan moderne pour le pluriel, mais seulement après les noms d'êtres vivants, est ideatique à la désinence verre (au sitée en sanscrit à l'accusait [pluriel massulin; sinsi çla>s merdén «homines» répond à करियम् mérdén «homines».

En ancien perse, le n n'est pas marqué dans l'écriture à la fin des mots, ni au milieu devant les consonnes; le m est marqué à la fin des mots, mais non à l'intérieur, s'il est suivi d'une consonne. Ainsi «Cambyse» est écrit kabufgige, et le nom de l'Inde (en zend héndu) est représenté dans les inscriptions cunéliormes par hisfu (lisez hindu). Mais si l'on vouluit admettre que ces nassles, là où elles ne sont pas indiquées dans l'écriture, manquent en effet à l'ancien perse, la langue de Darius aurait des formes moins pleines que le persan d'aujourd'hui, puisque la forme moderne berené «ils portent» (en sanscrit birmis, en zend barris, i orgothique birmind) correspondraite anacien perse à baratig<sup>3</sup>. Il faudrait dès lors, d'après le même principe, renoncer à rapporter les pluriels modernes comme merdia aux accusalifs sanscrits en du et aux accusalifs sends en aré, ait (al-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C'est ainsi qu'en espagnol le pluriel tout entier a la terminaison de l'accusatif tatin.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Voyez Oppert, Système phonique de l'ancien perse, p. 33.

rans). Il ne resterait plus qu'à expliquer, comme le fait Spiegel', ces formes al án comme venant du génitif pluriel, lequel se termine en sanscrit en â-u-âm et en zend en a-n-anm; mais cette explication me satisfait peu, car le génitif est beaucoup moins propre à prêter sa terminaison à tout un nombre que l'accusatif, comme cela ressort entre autres de la comparaison du pluriel espagnol en as et en as, et des pronoms possessifs français comme mon, ton, son, mes, tes, ses, qui viennent évidemment de meum, tuum, suum, meos, tuos, suos, et, au féminin, de meas, tuas, suas. En ce qui concerne le persan tian « eux » (airoi), que Spiegel2 ramène au zend aisaim et au sanscrit ésam « horum », je le fais venir du thème एव tiá « celui-ci », qui ferait à l'accusatif pluriel ésin s'il avait la déclinaison complète, comme il paraît l'avoir en osque et en ombrien. Pour expliquer on men njen, nous n'avons pas non plus besoin de recourir à un génitif (en ancien perse mana, en zend mana); nous le rapportons à l'accusatif sanscrit et perse mâm. Le rapport de men à mâm est à peu près le même que celui du possessif français mon avec l'accusatif latin meum, ou celui des accusatifs grecs et borussiens en n avec l'accusatif primitif en m.

8 a41. La désinence du pluriel h4, en person moderne, vient d'un ancien pluriel neutre. — Comparaison des pluriels neutres en haut-allemand.

Si la terminaison  $\omega$ l da, usitée pour les êtres vivants, se rattache à une ancienne désinence masculine, la terminaison employée en persan moderne pour le pluried des objets inaminés devra se rattacher à un ancien neutre. Nous avons un suffix formatif principalement affecté au neutre, à savoir  $\mathbf{v} \mathbf{q}$  as  $(\mathbf{s}_1 \times \mathbf{s})$ ,  $\mathbf{q}$  u'on rencontre encore plus fréqueument en zend  $\mathbf{q}$  u'on savoir, is i l'on a égard au petit nombre de textes zends qui nous sont

<sup>· 1-</sup> Journal de Hœfer, I, p. sso.

<sup>2</sup> Recueil cité, p. 222.

parenus. Au nominatif-accusatif-vocatif ces neutres devaient étre primitivement terminés en agha, ou, d'après le principe des cas forts, en dopha (comparez \$ 331), et, avec suppression de la désinence casuelle, do (\$ 333). En ancien perse, où il ne reste pas d'exemples de pluriel neutre de cette classe de mots, on aurait des formes en dhá ou ahi, attendu que l'a final, dans les mots qui de toute antiquité se terminaient en a, s'allonge en ancien perse. C'est là s, edon nous, l'origine de la désinence persane le há usitée pour les pluriels des noms d'objets inanimés; exemple : ràphá! «jours», qui se divisait d'abord ainsi ràphá.

C'est le même suffixe qui, en haut-allemand, sert à élargir au pluriel un grand nombre de thèmes neutres; mais le changement de s en r fait que les pluriels comme háiri \* maisons \*, dobier «veaux\*\*, ressemblent plus aux formes latines comme gener-a, oper-a, qui aux formes persees en l-è a ou aux formes sanscrites en déair venant de déa-a (8 % 3.2 et 3.5å).

\$ 242. Tableau comparatif de l'accusatif plurief.

Nous faisons suivre le tableau comparatif de l'accusatif pluriel<sup>3</sup>.

|           | Senscrit. | Zend.    | Grec.   | Letin.  | Lithucties. | Gothague, |
|-----------|-----------|----------|---------|---------|-------------|-----------|
| Masculin. | áívá-n    | aípa-n   | inno-us | equó-s  | pónis-s     | vulfa-ne  |
| Féminin . | ásod-s    | histod-o | χώρά-ε  | equá-s  | áimo-s      | gibó-s    |
| Féminin . | tå-s      | tá-o     | 7d-6    | 10-14-0 | 14-5        | thó-s     |
| Masculin. | páti-n    | paily-64 | πόσι-ας | kosté-s | genti-s     | gasti-ns  |

¹ Compares le thème send remán «lumière», nominatif-accusetif-vocatif plariel remán pour remánas ou remánas per exphonie pour remána, remána (\$ 56°).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Compares J. Grimm, Grammaire allemande, 1, p. 622 et 631.
<sup>3</sup> Pour l'arménien, voyes \$ s37, 3. Pour les accusatifs neutres, voyez le tableau du nominatif. \$ s35.

<sup>\*</sup> Ou patny-6; avec és : paily-ai-ca , patey-ai-ca.

|           | Senscrit.  | Zend.        | Grec.             | Latin.  | Lithussien. | Gethique. |
|-----------|------------|--------------|-------------------|---------|-------------|-----------|
| Féminin . | prili-s    | afrily-6"    | πόρτι-ας          | turrê-s | ani-s       | ansti-ns  |
| Féminin . | bávanti-s  | bavainti-s   |                   |         |             |           |
| Masculin. | eini-n     | paío-6°      | νέχυ-ας           | pecú-s  | sinù-s      | SURU-RS   |
| Féminin . | hánú-s     | tano-63      | γένυ-ας           | socrá-s |             | handu-ns  |
| Féminin . | vadu-e     |              |                   |         |             |           |
| Masfém.   | gás*       | gáu-s'       | Bb(F)-as          |         |             |           |
| Féminin . | หลัง-ละ    |              | rä(F)-as          |         |             |           |
| Féminin . | vác-as     | vác-61       | óπ-as             | •       |             |           |
| Masculin. | barat-as   | barënt-6     | <i>Φέρο</i> ντ-αε |         |             |           |
| Masculin. | ásman-as   | aiman-6      | Salpor-as         |         |             | ahman-s   |
| Masculin. | bratf-n'   | brdir-fus?"  | warép-as          |         |             |           |
| Féminin . | duhitf-s11 | duirdir éus? | θυγατέρ-αι        |         |             |           |
|           |            |              | дотпр-ас          |         |             |           |

### INSTRUMENTAL.

# S 943. Tableau comparatif de l'instrumental.

La formation de ce cas a été exposée \$ 216-224. Il suffira de donner ici un tableau comparatif des formes sanscrites, zendes et lithuaniennes 12.

- 1 Ou dfritay-6, on dfriti-s; avec és : dfrity-ai-és, etc. \* Ou pasan-6; avec éa : passas-éa, pasanas-éa.
- 3 Ou tanav-6, ou taná-e; avec és : tanval-és, etc.
- \* De gér-as, comme au singulier gém de gér-an, \$ 122.
- \* Le sanscrit gés ferait attendre per gés (\$ 56 \*). Mais la forme gés-s vient du thème fort sanscrit m gaw, par la simple adjouction d'uu s comme signe casuel, ainsi que nous le voyons pour aécunf-s venant de aécunf, 5 238.
- \* Books; du thème élargi bori, \$ 226.
- <sup>2</sup> Avec és : edé-as-és, \$ 135, remarque 3. " Voyez \$ 236.
- \* Voyez 5 23q, remarque.
- 16 Voyes 5 23g.
- " = duhitri-s, venant de duhiter changé eu duhitri, per métathèse et affaiblise ment de la voyelle. (Comparez 5 s3q, remarque.)
  - 12 Pour l'arménien, voyez \$ 216.

|          | Seascrit.   | Zead.        | Lithumien. |
|----------|-------------|--------------|------------|
| Masculin | dird-is     | aípd-is      | póna-is 1  |
| Féminio  | dévd-bis    | histod-bis   | álmó-mis   |
| Masculin | pati-bis    | paiti-bis    | genti-mie  |
| Féminin  | áti-bis     | dfriti-bis   | ani-mis    |
| Féminin  | biranti-bis | bavainti-bis |            |
| Masculin | súmú-bio    | paíu-bis     | sunu-mis   |
| Féminin  | 85-8is      | gau-bis      |            |
| Masculin | áina-bis    | aima-bis     |            |
| Neutre   | năma-bis    | náma-bis     |            |
| Neutre   | vácó-bia    | vacë-bis     |            |

# DATIF-ABLATIF.

\$ 244. Des formes latines en & . — Tableau comparatif du datif et de l'ablatif.

Il a été déjà question (\$ 215, 2) du suffixe de ces deux cas. On a vu qu'en arménien le géniití pluriel participe à la terminaison qui, en sanscrit, en zend et en latin, est réservée pour le datif et l'ablatif. Le gothique et le lithuanien ne possèdent que le datif.

En latin, le suffixe bus a subi une altération remarquable dans la première et dans la seconde déclinaison, ainsi que dans certains mots de la quatrième (d'après Nonius) : il n'est resé du suffixe bus que le s, car le i de lupt-s, terri-s, spect-s (pour specibus venant des specu-bus) doit être attribué au thème. Lupt-s est bus venant des specu-bus) doit être attribué au thème. Lupt-s est

<sup>1</sup> Voyet \$ 220.

Les formes en fis persiones à apparéant rendement à le reconde partie du Yeya. dont le diabete, comme on fi de (1) a. Ju différent du nom deviliaire, et a procuractive distinctif d'allanger les reyelles bèves finales. Les exemples d'instrumental pherit sont bassone pais concheres dans ce distette que dans la langue ordinaire. Nous citerens entre actre pin d. s. gra-de, retainé de, man-de, voir de, rende de la distinctif d'allanger les respectations de la manifertation de partie de de la distinction d'allanger appartiences administration, du teleme aquissatif non enfastants, et abbie par cross-ci- ressorch (pfirst, 460, du fabres e., d'après le modèle den instrumentar un'dipper comme dérien de

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> De ári «brebis».

pour lupé-bu : c'est ce qui ressort de la comparaison de ambibus, dud-bu. De d-bu la langue est d'abord arrivé à d-bu (parribus, amici-bus, dii-bus'), par un allégement de la voyelle finale du thème analogue à celui qui a lieu à la fin du premier membre d'un composé (multi-plez pour multi-plez ou multi-plez). Dans la première déclinaison d-bu s'est conservé dans un assez grand nombre de mois, mais le degré intermédiaire : buu manque. Cependant il est difficile de croire que la langue ait passé sans transition de d-bus à l-r; il faut admettre, au contraire, que l'à de d-bus 's'est d'abord d'fibbli en 1, lequel i 'est allongé pour compenser la suppression de la syllabe bu : terri-s vient donc de terri-bus pour terri-d-us, comme môlé de miscolo.

# On peut comparer:

| on pour company        |              |              |             |           |
|------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| Samerit.               | Zeod.        | Latin.       | Lithuenien. | Gothique. |
| Masculin . ásté-byas 1 | aipaii-by61  | equi-s       | póna-mus *  | tulfa-m   |
| Péminin . ásvá-byas    | histed-byo   | equá-bus     | ákwo-mus    | gibó-m    |
| Masculin . páti-byaz   | paiti-byó    | hosti-bus    | gentl-mus   | gasti-m   |
| Féminin . priti-byas   | afriti-by6   | turri-bus    | ani-mus     | ansti-m   |
| Féminin . bávanti-byas | bavainti-by6 |              |             |           |
| Masculin. súnú-byas    | pain-byô     | pecu-bus'    | ะนักน้-พนะ  | sunu-m    |
| Féminin . råg-byås     |              | réc-i-bus    |             |           |
| Masculin . bárad-byas  | barên-byé*   | ferent-i-bus |             |           |
| Masenlin. ásma-byas    | aima-by6     | sermón-i-bus |             | ahma-m    |
| Masculin . bratt-byas  | brûtar-ê-byê | fratr-i-bus  |             |           |
| Neutre vácó-byas       | vacë-byó'    | gener-i-bus  |             |           |
|                        |              |              |             |           |

<sup>1</sup> Voyez Hartung, Des Cas, p. 161.

<sup>\*</sup> Voyer \$ 143, s.

<sup>3</sup> huymagaa, voyez \$\$ 41 et 135, remarque 3.

<sup>4</sup> Voyez S 215, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Quoique nous ne le trouvions pas employé dans les textes anciens à tous les cas, j'ai chois le thème masculin peru, à cause de sa ressemblance avec, song pafa. J'ai cru pouvoir mettre ici par analogie le datif pecu-bus au lieu de la forme affaiblie per-bus.

<sup>.</sup> Voyez \$ 325.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez \$31.

Reasagus. — Des formes organs en âir et en siz. — On trouve, on cappe, is a la seconde déclination, cles distilie-labsité plurités en úre ou si, per exemple, silosies, serimeis, ligatisis Nucleasis (Mommero, Élmbo coques, p. 39). Bon la première déclination, lo forme régulière serraités, qui viex contracté en ombrien en sir (anfrecht et Kirchhoff, Momments de la largue contracté en ombrien en sir (anfrecht et Kirchhoff, Momments des la largue contractés en ombrienne, p. 14, 11, 11 retortes indone i pour la déclinace causalle: les estateurs que nons venous de citre cherchent à la rattacher à la désinace foi de l'instrumental asservi. Le préférence, si en défici la termination est si, la rapporter à la désinace de datif -abbatf ansorti 1272, 1292, 1292, reconsait trait alord dans si une occuraction pour sys. de même que nons vous dans la désinace da del gree en (1272-en, 2662-en) one contraction pour gân venuant de 1272, 1292, for 1292-en 1292-e

Si les formes de datif et d'abbatif en 4 sont en correlation avec les datifs osques et ombriens dont nous venons de parler, il faut renoncer à l'interprétation donnée plus hant, et l'allogenet de l'i s'expliquera par le suppresion de la première partie de la diphithosque, comme au nominatif pluriel esqui venant de epoi : franc (\$ > 38") et au datif singulier de la déclinaison pronominale illi venant de illiu (\$ 177).

# GÉNITIF.

# \$ 245. Désinence du génitif pluriel.

La désinence sanscrite pour le génitif pluriel des substantifs et des adjectifs est âm; la désinence zende est aîm (8 61). Le grec ou est à la forme din ce que létion est à \(\frac{\pi}{\pi}\) etalit. (8 6 et 18). Le latin a, comme toujours, conservé la nesale labiale; mais, sous son influence, il a abrégé la voyelle précédente; ainsi, dans ped-um = sanscrit pad-din, l'u bref fernit supposer en sanscrit un a bref, comme dans equum = \(\frac{\pi}{\pi}\) qu'enq déram, fiven. Les langues germaniques ont supprimé la nesale finale (8 : 8); mais le \(\frac{\pi}{\pi}\) di qui reste, en prenant une double forme en gothique, a introduit, pour le génitif, une différence inorganique entre la désinence féminien et la désinence masculine et

neutre. En effet, la terminaison ordinaire est \$\epsilon\$, tasdis que la désinence plus pleine \$\delta\$ n'est restée qu'aux thèmes féminins en \$\delta\$ et en \$n\$. Le lithuanien a la désinence \$\alpha\$; escupile: \$akmen-\delta\$ e lapidum \$\pi\$, qu'on peut comparer au sanscrit déman-\delta\$. Le borussien \$\alpha\$, au contraire, conserré la nasale sous la forme d'un \$\pi\$ (\$\sin \text{8}\$) et a supprimé la voyelle; excepples : \$avints-\alpha\$ "sanctorum" (comme à l'accusatif singulier), \$\sin \text{advantage} - \pi\$ nioredulorum \$\pi\$. Cette dernière forme doit être rapprochée des formes latines comme had-um, pri-um.

# S 246. Insertion d'un n euphonique devant la désireuce du génitif pluriel, en sanscrit et en zend.

# § 247. Génitif pluriel des thèmes zends en i, i et u.

Les thèmes terminés par un i bref et un 1 long prennent également en zend le n euphonique, s'ils sont polysyllabiques. Mais les thèmes monosyllabiques en i ajoutent immédiatement la terminaison, avec ou sans gouna de la voyelle finale du thème; exemples: lry-nim ou lray-nim «trium» de lri; roy-nim ou fray-nim «trium» de lri; roy-nim

» avium» de ri. Les thèmes en y u admettent à volonté l'adjonction immédiate de la désinace ou l'insertion d'un ne uphonique : cependant je ne trouve pour le masculin pasag para que le génitif paté-enha, au lieu que pour certains thèmes féminits comme » que nun « corps », pad natus cadavre» (compares réau, S 21), je n'ai rencontré jusqu'à présent que la désinence » n-n-nins.

# 5 248. Génitif pronominal. — Du génitif latin en rum.

Les pronoms de la troisième personne ont en sanscrit ara sim au lieu de चान âm, et peut-être sâm est-il la forme primitive du suffixe du génitif. Dans cette hypothèse, âm ne serait proprement que la partie finale de la désinence, dont la partie essentielle serait le s, qu'on voit aussi figurer au génitif singulier. Si, en effet, sâm a d'abord été la terminaison généralement employée au génitif pluriel, il faut que pour les substantifs et les adjectifs la mutilation ait eu lieu de bonne heure, car le gothique, qui, au nominatif pluriel, a très-exactement conservé la ligne de démarcation entre les noms et les pronoms (\$ 228°), ne prend la sifflante au génitif que dans la déclinaison pronominale. Il n'y a d'exception que pour les adjectifs forts; mais comme ils s'adjoignent un pronom (du moins à la plupart des cas, voyez \$ 287 et suiv.), il n'est pas étonnant qu'ils présentent la désinence pronominale. Exemples : thi-sé (\$ 86, 5) = sanscrit té-sâm 1 \* horum , illorum \* , thi-sô = sanscrit tá-sâm "harum, illarum "; blindaisė "cecorum ", blindaisė "cecarum ". Le sanscrit élargit en é, comme on peut le voir par l'exemple que nous venons de citer, l'a des thèmes masculins et neutres (\$ 143, 2). En zend, cet é est représenté par pa ai; exemples : aitaisanm "horum" (masculin-neutre), pour le sanscrit étésam;

<sup>1</sup> Sur é nu lieu de e, voyez 5 n 1 b.

au féminin, au contraire, aidaophathas, pour le sanscrit éthéan. (8 56 °). Nous n'examinerons pas si l'i des formes gothiques comme thi-st est l'affaiblissement de l'a du thème (de sorte que thi-st serait pour tha-st), ou si c'est la seconde partie de la diph-thongue q't a- De toute façon, nous derions su féminin avoir thé-st en regard du sanscrit té-stan; mais il paralt que le masculin et le neutre ont entraîné le féminin, qui se distingue d'ailleurs suffissement par sa terminisson pé.

L'ancien slave, dont la désinence x3 chă représente la désinence sanscrite sâm (\$ 928), a également étendu au féminin la forme masculine et neutre; il a, par exemple, Tax3 tê-chū, nonseulement au masculin et au neutre pour le sanscrit té-sâm, mais encore au féminin pour le sanscrit tá-sâm (sur &, répondant au sanscrit é, voyez \$ 92°). Le borussien nous présente la forme son (sur n au lieu de m, voyez \$ 18), qu'il réserve pour la déclinaison pronominale, mais en l'étendant à la première et à la seconde personne : on a donc stei-son "horum, harum", nouson « ήμῶν », iou-son « ὑμῶν ». Ces formes sont plus régulières, quant à la désinence, que les formes sanscrites asmá-kam, quimákam (\$ 340), au lieu desquelles on attendrait asmé-sâm, yuéméiâm : ces deux dernières formes ont dû, en effet, exister autrefois, comme on le voit par les nominatifs védiques asmé, quimé (d'après le modèle de a té « hi , illi »). Si nous retournons à l'ancien slave, nous trouvons, pour les pronoms des deux premières personnes, la désinence α εŭ; exemples : na-εŭ « ήμῶν », να-εŭ ຕຽມຜັນ n (\$ 92 ™). De même, en lithuanien, mú-su, jú-su. Le haut-allemand a changé l'ancienne sifflante en r; nous avons, par exemple, en vieux haut-allemand, de-re (aux trois genres), qui de sa désinence n'a conservé en haut-allemand moderne que le r.

En latin, on a, comme cela devait être (\$ 22), rum au lieu de sum; exemples: istárum, istávum. Cette syllahe rum, qui provient de la déclinaison pronominale, et qui s'est introduite, ou, si l'on veut, qui est retournée dans la première, dans la deuxième et dans la cinquième déclinaison, devait s'y implanter d'autant plus facilement que tous les pronoms, au génitif pluriel, appartiennent à la première ou à la seconde déclinaison!. Mais on trouve, surtont dans l'ancienne langue, des formes qui montrent que la désinence rum n'a pas été également en faveur à toutes les époques du latin (de'-um, soci-um, amphor'-um, agricol'-um, etc.). D'un autre côté, la terminaison rum paraît avoir essavé de prendre pied dans la troisième déclinaison, ainsi qu'on le voit par les formes citées dans Varron et Charisius : bove-rum, Jove-rum, lapide-rum, rege-rum, nuce-rum; je regarde l'e qui, dans ces mots, précède la désinence rum, comme un ancien i (\$ 84 ) qui est venu s'ajouter au thème; le même i s'est introduit dans les nominatifs pluriels bové-s, regé-s, qui viennent des thèmes élargis bovi, regi (\$ 226); bove-rum, rege-rum sont donc pour bovi-rum, regi-rum, qui eux-mêmes auraient dû faire, d'après la règle ordinaire des thèmes en i, bovi-um, regi-um.

En grec, l'analogie demanderait nn génitif en σων qui manque même pour les pronoms; il y a donc, à cet égard, opposition complète entre le grec et le latin. Cependant les formes en α-ων, ε-ων (par exemple αὐτά-ων, αὐτά-ων, ἀγορά-ων, ἀγορά-ων) indiquent qu'un σ a dû être supprimé (comparez 5 1 28).

Outre le latin, l'ombrien et l'osque justifient l'hypothèse de la suppression d'un «. La première déclinaison a rum en ombrien, zum en osque »; exemple (en osque) : cina-zum-k gmazum «illarum rerum». La seconde a um ou om dans les deux dialectes, avec suppression de la voyelle finale du thème, comme

On a vu plus haul (\$ 228\*) une particularité du nominatif pluriel pronominal passer, en grec el en latin, dans la déclinaison des substantifs et des adjectifs.

Le z osque, du moins au milieu des mots, est nn s prononcé mollement. (Aufrecht et Kirchhoff, Monuments de la langue ombrienne, p. 107, note.)

dans le latin soci'-um; exemples : (en ombrien) Abellan'-um, Nuvlan'-um, zicol'-om « dierum ».

Quant à l'é long du latin equé-rum, qué-rum, je crois que cet allongement est une compensation pour la suppression d'un i, comme au datif singulier (\$ 177). Le latin quô-rum répond de la sorte au sanscrit ke-sam, pour kai-sam, du thème interrogatif ka. Dans les thèmes féminins, l'a est long par nature; quâ-rum répond donc très-bien au sanscrit ká-sâm.

# \$ 94q. Tableau comparatif du génitif,

Nous faisons suivre le tableau comparatif de la formation du génitif pluriel.

| Sanscrit.            | Zend.        | Grec.                             | Letin.    | Lithuesies. | Gothique. |
|----------------------|--------------|-----------------------------------|-----------|-------------|-----------|
| Mosculin . dérd-n-dm | aipa-n-aim   | faz'-uv                           | едиб-гит  | pốn'-ũ      | vulf-é    |
| Masneu. té-éâm       | ansi-lanm    | τ'-ών                             | istó-rum  | t'-û        | thi-sé    |
| Féminin . áscá-n-ám  | hista-n-akm  | χωρά-ων                           | equd-rum  | ákw'-ü      | geb6-n-61 |
| Féminin . tá-sám     | donkanm1     | τά-ων                             | istå-rum  | t'-û        | thi-số    |
| Mas,-neu. tri-n-am   | lry-aim      | tpi-üv                            | tri-use   | trij-ŭ      | thrij-ê   |
| Féminin . príti-n-ám | dfriti-n-ann | πορτί-ων                          | turri-um  | awi-ú*      | anst'-ê   |
| Masculin . sint-n-dm | paít-aim     | νεκύ-ων                           | реси-ит   | sûn'-û      | suniv-é3  |
| Féminin . hánd-n-ám  | tanu-n-aim   | γενύ-ων                           | socru-um  |             | handiv-é  |
| Masfém. gáv-ám       | gav-aim      | $\beta o(F)$ - $\tilde{\omega} v$ | boe-um    |             |           |
| Féminin . ndo-am     |              | 9ā(F)-ŵ0                          |           |             |           |
| Féminin . vác-ám     | rác-ann      | 0x-w                              | v6c-um    |             |           |
|                      |              |                                   |           |             |           |
| Masculin . áśman-ám  | asman-anm    | δαιμόν-ων                         | ветток-ит | akmen-û     | ahman-é   |

Pour le vieux haut-allemand, voyez \$ 2 16; gothique gab'-6.

<sup>2</sup> Cette forme répond au sanscrit Bretter d'adm charum (\$ 56 1); - té devrait faire taonhamm; mais on n'en trouve pas d'exemple. Les thèmes pronominaux composés abrégent l'avant-dernière syllabe; exemple : cappens ai-tankaim, et non ai-tdonhamm, comme on devrait l'attendre d'après le sanscrit क्ष्मासाम् ६-धा-अंक.

<sup>3</sup> Forme védique : dans la langue ordinaire trayé » din, du thème élargi traya.

<sup>4</sup> Dissyllabe.

<sup>1</sup> Voyez 5 124. · On harantain.

| Sunacrit. Zend Grec. Latin.                       | Lithuanien, Gothique. |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
| Masculin . nár-ám¹ bráir-anm wartp-w frátr-um     | bróthr-é              |
| Féminin , seder-âm' dugder-aim Bryartp-un matr-um | dukter-ú dauhtr-é     |
| Masculin. dátr-aim borip-w datór-um               |                       |
| Neutre rácas-âm racash-aim ἐπέ(σ)-ων gener-um     |                       |

### LOCATIF.

### 8 950. Caractère du locatif pluriel. — Le datif grec en σι est un ancien locatif.

En sanscrit, le caractère du locatif pluriel est **y** su; cette syllabe se change en **y** se dans les cas indiqués au S 31 °. En rend, nous avons, au lieu de cette dernière forme, 200 su (S 53). Landis que **y** su devient sup su (S 53)? Toutefois, la forme la plus ordinaire est suppg. su, 200 km, es que ju nous conduit à une syllabe sanscrite **y** su. C'est là, selon toute apparence, la forme primitive de la terminaison, car il n'y a rien de plus ordinaire, en sanscrit, que de voir les syllabes su et ys supprimer leur voyelle et vocaliser leur semi-voyelle, comme, par exemple, dans **ym** suit d'ute, pour estdi. L'hypothèse de la mutilation de la désinence sanscrite est donc beaucoup plus vraisemblable que celle de l'élargissement de la désinence zende par l'addition ultérieure d'un a, d'autant plus qu'il n'y a sucun autre exemple

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Form védique (du thime sar, ser bommes) — send sar-sian. Ce deraire thime, citant monosqilabique, no perd pas en send sa vyelle, comme la perdent bridi-sian «fratrum», dir-sian «ignium». En sanaccit, las ginitifis dell'i-sian, dasid'i-s-dan, qui sont les formes de la langue ordinaire, appartienanent en réalité à la déclination en i, comme les accusaités analogues (5 -3ag, remarcels (5 -3ag).

<sup>\*</sup> Forme védique (Rignéda, 1, 65, h) du thême avéade, avéar « saur ». Sauf la suppression de la voyelle de la seconde syllabe, cette forme répond au latin sorio-um, qui supposerait en sanscrit avéade-dm.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dátf-ņ-dm — दात्रीपााम् dátri-ņ-dm, de dátri (\$ 239, remarque).

¹ Je restitue cette forme d'après l'analogie de bráir-ann et d'après d'autres cas faibles de la même classe de mots.

<sup>5</sup> On trouve aussi ini et his.
11.

d'un accroissement de ce genre. Mais si 💘 1940 est la forme primitire de la terminaison, elle est identique avec le thème du pronom possessif et réfléchi 💘 1970. Nous reviendrons sur ce point.

En gree, la terminaison du daif  $\sigma$ t (avec le s phéllsyticos  $\sigma s$ ) répond au locatif sanscrit; je ne regarde plus cet  $\iota$  comme une altération de l'u de ss, mais comme un alfaibhissement de l'a de la forme complète sva; c'est ainsi que l'i du latin si-bi (pour si-bi) et l'i du thème gree  $\sigma \phi s$  sont sortis de l'a du thème sanscrit ss (S S4 s1).

## \$ 251. Datif gree en out, aut.

Les thèmes en ¶ a ajoutent, au locaif, à cette voyelle, comme à beaucoup d'autres cas, un i: de a + i se forme ¶ ė, auquel correspond le gree oz; etemple : Immi-ru (et par la suppression de l'r., immo-s) = sanscrit dirè-iu, nend aspir-ira. Mais, en gree, l'i s'est étiendu aux thèmes en a et en « (λμέρω»-ε, καθαλαί»-), au lieu qu'en sanscrit et en zend l'à reste pur; etemples : Ч¶ ф rel-iu, mayamber himities. A ces formes correspondent le mieux les locatifs de noms de ville, comme Πλαταιάσια, Ολυμπίασι, Δλήγκασι'.

# \$ 259. Datif gree en ook

On a déjà fait observer (\$ 138) que, dans les anciens datifs éoliens et doriens, comme τύχεσσι, έρεσσι, in premier σ appartient au thème. Ils répondent aux locatifs sanscrits comme νάται-su (de νάται-sus, νογεz \$-350). Pai supposé, dans la pre-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bultmann, Grammaire aye, ans (as-s, s-s) est une multilatin pour os-s, as-n, et se trouve d'accord avec la troisience definaire. As not est donc pas from est trouve d'accord avec la troisience definaison. Il n'est donc pas nécessire, pour l'expliquer, de recouvir à l'instrumental multié du (5 a 19), auquel j'avais d'alord penépare que le defigre est euquère aussi comme instrumental.

mière édition, que les formes comme αὐνεστι, κειάσεσι, γναίκεσσι, αὐνεσσι, viennent de thèmes d'argis par l'addition de la syllabe es, et j'ai rapproché ce suffixe de celui qui vient s'ajouter aux pluriels comme hisir, chelhir en vieux haut-allemand (\$ 241); mais je préfère aujourd'hui l'explication donnée par Aufrecht¹, suivant laquelle σσι est pour σ7±, par un effet de la même assimilation régressive qui a changé récra pase (du sancrit dishúrus) ar térozapes (\$ 19). Il faut donn diviser le mot ainsi : κόσ-4-σσι, et regarder comme une voyelle de liaison l'e, qui est remplacé par un a dans le dorien des Tables d'ifractée (σρασσότε-α-σσι, σσερίσι-α-σσι). σσείσι-α-σσι).

Les thèmes en es comportent à volonté l'adjonction immédiate de la désinence, ou l'insertion de la voyelle de liaison; le σ final du thème tombe devant cette voyelle, comme il tombe devant les voyelles des désinences casuelles; exemple : ἐπέ-ε-σσι (de ἐπεσ-εσσι) et ἔπεσ-σι. Nous avons vu que les thèmes de la troisième déclinaison qui sont terminés par une voyelle suivent, au génitif singulier (\$ 186) et au génitif-datif duel (\$ 221), le principe de la déclinaison des thèmes finissant par une consonne : nous ne serons donc pas surpris de leur voir prendre aussi devant la désinence du datif pluriel la voyelle euphonique e; exemples : νεκύ-ε-σσι (à côté de νέκυ-σσι), Ιχθύ-ε-σσι, σολί-ε-σσι (à côté de woll-e-oi), dialval-e-oai, val(F)-e-oai, Bb(F)-e-oai. On peut comparer avec ces deux derniers mots la formation des locatifs sanscrits nâu-su, gó-su, en zend gau-sva3. L'assimilation de la première lettre par la seconde explique les formes comme youνασ-σι et δώμασ-σι, venant de γουνατ-σι et δωματ-σι, peut-être

I Journal de philologie comparée, 1, p. 118.

Ahrens, II., 230. On peut regarder l'a ou l'e de despatour ou despatour comme appartenant au thème, le sanscrit nor «homme» étant représenté en grec par drep, venant de drap. Voyet \$ 254.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Je restitue celle forme dont je ne connais pas d'exemple dans les textes xends.
6.

aussi ωοσ-σί venant de ωοδ-σί. Comparez le sanscrit pad-sú, qui est devenu, conformément aux lois phoniques, pal-sú.

# 5 253. Locatif pluriel en lithuanien.

Le lithuanien a, au locatif pluriel, les désinences se, su ou ex, ou plus souvent, comme le lette, ou simple a. Selhcicher regarde su comme la forme primitive et fait observer que les plus anciens manuscriis ont ordinairement su, les autres so ou se. Mais si la forme se n'est pas entièrement exclue des plus anciens manuscriis, je persiste dans mon opinion que se est la forme primitive, et que l'a qui y est contenu est identique avec l'a de la désinence seu que nous avons reconnuc comme ayant dû exister en sanserti, et avec l'a de la désinence seu que nous avons reconnuc comme ayant dû exister en sanserti, et avec l'a de la désinence seu que nous avons reconnuc comme ayant dû exister en sanserti, et avec l'a de la désinence seu, les substant en zend'. En elle, se nous conduit naturellement, par des affai-blissements phoniques bien connus, à su et à se; au contraire le changement de l'u en a serait une anomalie. En ce qui concerne la suppression, en lithuanien, de la semi-voyelle du groupe sanserit seu, je reppellerail te rapport du lithuanien signas- rêve e tessé s'escur avec le sanserit ráriguez-, resida Dans sénor-s, sanset

<sup>1</sup> Lunien peres a ined, set, sere l'alliegnemat ordinaire de l'a final La dévinner, aux et une mutilitate pour éant, et le sou un veydée emploirem que l'articis pere sinère habituréllement pour emplère les seui-veydies et de pd'ête immédiatement pour emplère les seui-veydies et de pd'ête immédiatement protections du nomme de l'articis et de la même lei que le thème personninal sancerir es (d'en' ivent, comme on l'a étip babant, la désinence du hostif plaviel à fins ensiène perse have, et que trens n'eis fait ferans. Benéry (Ciosavire de Simu- Vols, p. 7-9) reconnul dans l'a de la désinence radee, et que trens n'eis fait ferans. Benéry (Ciosavire de Simu- Vols, p. 7-9) reconnul dans l'a de la désinence radee, et en, en, ne posper siori, «I) fonde cette opinion sur la compersion du diluctes vérilpes, où la hectifs sont présis mair de la prépaision qu'i, à l'a en sim de lip remons allarer (Baldiera sont présis mair de la prépaision qu'i, à l'a en sim de lip remons allarer (Baldiera sont présis mair de la prépaision qu'i, à l'en en sim de lip romone allarer (Baldiera sont présis mair de la prépaision qu'i, à en en sim de lip romone allarer (Baldiera et la resultate de la résultate de la prépaision qu'i, à en en sim de lip romone allarer (Baldiera et la résultate de la résultate de la répaision et en femille de la resultate de la résultate de la résultate

"puus, sua", au lieu du sanscrit mez, mi, on a évité le groupe peu habituel en lithuanien m par l'insertion d'une voyelle euphonique qui devient longue au masculin, parce qu'elle reçoil l'accent.

\$ 254. Tableau comparatif du locatif pluriel en sanscrit, en zeud et en lithuanien, et du datif pluriel en grec.

Nous donnons le tableau comparatif du locatif pluriel en sanscrit, en zend et en lithuanien, en y joignant le datif pluriel grec, qui est le cas correspondant.

|           | Sauscrit. | Zeod.        | Lithussies. | Grec.                           |
|-----------|-----------|--------------|-------------|---------------------------------|
| Masculin  | ásté-su   | aśpai-śva    | pónú-se     | faxor-or                        |
| Féminin   | divd-su   | histed-hea   | dino-se     | Ολυμπί <del>α σι, χώραι σ</del> |
| Féminin   | priti-šu  | afriti-ica 1 | ami-sè      | πόρτι-σι                        |
| Masculin  | oùnú-òu   | pasu-éva     | sinū-sè     | νέκυ-σι                         |
| Masfém    | gō-iu     | gau-lea?     |             | βου-σί                          |
| Féminin   | ndu-śú    |              |             | ναυ-σί                          |
| Féminin   | vák-šú    | rák-ma?      |             | òπ-σί                           |
| Masneutre | bárat-su  |              |             | <i>βέρου-σ</i> ι                |
| Masculin  | áima-eu   | aima-kva 1   |             | δείμο-σι                        |
| Masculin  | bráty-bu  | bråtar-ë-iva |             | πατρά-σι'                       |
| Neutre    | vácas-su  | varó-kva '   |             | έπε <del>σ-σ</del> ι.           |
|           |           |              |             |                                 |

<sup>&#</sup>x27; Je n'ai pas d'exemple pour le locatif des thèmes zends en i; mais il ne peut qu'être analogue à celui des thèmes en u.

<sup>\*</sup> Comparez mereçus dâmahra, de Jeçus dâman.

Le danc etale forme n'eta pac, commer un Tudant communiment, une vepella de laison : Il riend d'um estables anagigne à épases pour faboper et, en macroit, d'ukigitini je viterai » pour durbispiumi (Orannanire macrite, 534°); werspén (compares réposa) cui donc pour surspen (compares réposa) cui, le nique qu'elle o'est affaible en et dans eurage, surspèce, ed. Ou perti dire autant de shift d'aprèse, où nous vepous reparative (here de na place, il not revisa) la vegille et ai straition et ette e pet et le raini que colt enverée du formes congloires joir, depis, d'ajée, il le net de noime pour delpées au lien de despares, qu'ou peut comparer su saucrite qu'el pour de la forme pour delpées au lien de despare, qu'ou peut comparer su saucrite «46 pour me. després qu'elle peut del peut des despares, qu'ou peut comparer su saucrite «46 pour me. des pour delpées au lien de despare, qu'ou peut comparer su saucrite «46 pour me. des pour delpées au lien de despare, qu'ou peut comparer su saucrite «46 pour me. de la pour delpées au lien de despare, qu'ou peut comparer su saucrite «46 pour me. de la pour des peut de la pour des peut de la pour des pour des peut de la pour de la pour de la pour de la pour des peut de la pour des peut de la pour de la p

Comparez les formes analogues methos sairihon el methos of keapôhra, qui

### BÉCAPITELATION.

# 8 +55. Tableau général de la déclinaison dans les langues indo-européennes.

Après avoir exposé les règles de formation de chaque cas, nous pensons qu'il ne sera pas inutile, pour donner une vue d'ensemble, de choisir quelques cenuples dans les classes de mois les plus importantes, et d'en présenter la déclinaison complète. Nous prenons le sanserit pour point de départ, et nous rangeons les autres langues suivant qu'elles ont conservé plus ou moins fidèlement, dans chaque cas, la forme primitive <sup>1</sup>.

Thèmes masculins terminés en sanscrit par a, en grec par o, en latin par  $\delta$ , en armènieu par a, o. u (\$ 183  $^{h}$ , 1 et suiv.), en ancien slave par o.

# Naminatif

| Sanscrit     | ásra-s.                  |
|--------------|--------------------------|
| Lithuanien   | póna-s.                  |
| Zend         | aipô, avec éa: aipai-ca. |
| Gree         | funo-s.                  |
| Latin        | equu-s.                  |
| Ancien slave | EASKS elikü «loup».      |

we percent tunic que de thêmes on m = n ( $k \in S$  SeV), dont I un rignifile le rjour  $v_i$ . Intuite le mails, k pointique que manifer to nou revue su moi d'ain, pière qu'en regime perturb plaisères ca sun thêmes dêux et dêux, le moi moi finação d'unit e empoute le adjuster de cas aux na thêmes fâque et flages. De arches encere qu'en suscett homes paper d'ainque. De arches encere qu'en suscett homes varous une forme dérivée, abox pière qu'en reproduct à la fin de pluiseur compactique (qu'en compactique à l'apprent qu'en cas aux des contra de l'arche de l'arche d'ainqu'en la prime qu'en de pluis qu'en compactique d'ainqu'en la product qu'en de devier deviet de l'arche d'ainqu'en de mois qu'en qu'en de l'arche d'ainqu'en de mois qu'en product qu'en de l'arche d'ainqu'en de mois qu'en predict qu'en qu'e

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nous comprenous l'ancien slave dans re tableau, en nous référant pour ses leis de formation aux paragraphes suivants.

| REGAL                         | TTULATION, 5 255. 8                   |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Gothique Vieux baut-alleurand |                                       |
|                               | \$ 215, 2), wwpq mard' -hommes'       |
|                               | Accusatif.                            |
| Sanscrit                      | ásva-m.                               |
| Zend                          | aspē-m.                               |
| Latin                         | един-т.                               |
| Borussien                     |                                       |
| Grec                          |                                       |
| Lithuanien                    |                                       |
| Slave                         |                                       |
| Gothique                      |                                       |
| Vieux haut-allemand           |                                       |
| Arménien                      | meg', mard', warus'3.                 |
|                               | instrumental.                         |
| Sanscrit                      | áévé-n-a,                             |
| Zend                          | aśpa.                                 |
| Lithuanien                    | ponk.                                 |
| Vieux haut-allemand           | wolf-u.                               |
| Arménien                      | miga-v (\$ 183°, h), mardo-w, warașu. |
| Sleve                         | vlūkō-mi.                             |
|                               | Datef.                                |
| Sanscrit                      | áśrâya.                               |
| Zend                          | aipdi.                                |
| Lithuanien                    | ро́пи-i (dissyllabe).                 |
|                               |                                       |

¹ Thème mardo (5 183°, 1) = sanscrit mérta, grec βροτό. Le sanscrit mérta e hommes (usité surtout dans le dialecte védique) a conserve la forue pleine de la racine; il se distingue en outre de meté «mort» par l'accentuation, quoique le substantif el le participe soient originairement identiques.

<sup>1</sup> Thème maran - sanscrit rardiá.

<sup>3</sup> Sur l'article préfixe de l'accusatif armémen, au angulier et au pluriel, voyez 5 2 3 7.

| 88                 | FORMATION DES CAS.                                                     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Latin              | populo-i Romano-i , equó.                                              |
| Arménien           | mig-i (\$ 189), mardo-i (prononcez mardo,<br>même paragraphe), marass. |
| Gothique           | ····· vulfa.                                                           |
| Vieux haut-alleman | id wolfa, wolfe.                                                       |
| Slave              | rlike.                                                                 |
|                    | - Ablatif.                                                             |
| Sanscrit           | A áítá-t.                                                              |
| Zend               | aipd-d.                                                                |
| Latin              | alto-d.                                                                |
| Osque              | preicatu-d.                                                            |
|                    | migė (\$ 183°, 4), mardoi (prononcez mardo)¹,<br>marașa ou marașe².    |
|                    |                                                                        |

#### Génitif

Osque..... sureis (sure-is, venant de sure-si) «sui» == sanscrit sui-squ.

Vieux haut-allemand . . . . . molfe-s 2.

 $^{1}$  Le  $_{J}$  in 2 pas, 4 Tablisti den thinne ce  $_{B}$  in valuer dynomiques qu'il a d'ordinaire à la fini ente li li set conference, i es que je criat, à indiquer que la especicion est long. On post donc respectiver à lon droit le ablatifs de la tenision dédiciaion de Petrama des ablatifs de la tenision dédiciaion de Petrama des ablatifs de la destinaio de l'archivent de la distination de la tenision de dédiciaion de l'archivent de la distination de la comparation de la finite faço, en, pour pendre deux note congrières,  $_{B}$   $_{$ 

La forme murané repose probablement sur l'identité primitive des thèmes arméuiens eu n avec les thèmes en a; elle est donc analogue à migé = sanscrit mégé-t.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Comme le vieux haut-allemand est plus près de l'ancien saxon que du gothique,

| RÉCAPITULATION. \$ 255. 89                             |
|--------------------------------------------------------|
| Gothiquerulf-s.                                        |
| Lithuanien pono.                                       |
| Arménieu mig-i (\$ 188), mardo-i (prononcez mardo),    |
| maraju.                                                |
| Slave złūka.                                           |
| Locatif.                                               |
| Sanscrit diret (de dava-i).                            |
| Zend                                                   |
| Lithnanien pone.                                       |
| Slave BASKS riabe.                                     |
| Grec (datif) frmp (olxos, poi, roi).                   |
| Latin (génitif) equ'-t (nové «nouvellement» = नवे návé |
| "dans le nouveau").                                    |
| Vocatif.                                               |
| Sanserit                                               |
| Zend aspa.                                             |
| Borussien deima, deime.                                |
| Lithuanien póne.                                       |
| Slave vlake,                                           |
| Gree [mme.                                             |
| Latin eque.                                            |
| Gothique rulf'.                                        |
| Vieux haut-allemand wolf".                             |
| Arménien neg', mard', waras'.                          |
|                                                        |
| DIEL.                                                  |
| Nominatif-accusatif-socatif.                           |
| Sanscrit                                               |
| Védique                                                |
|                                                        |

il faut admettre que l'e de molfe-s est sorti directement de la royelle s, et non de l'i du gothique ruff-s (5.67).

Zend. . . . . aspio, aspo.
Slave. . . rlika.
Lithnanien. . . . pónu.

### Instrumental datifiable

| Sanscrit                   | ásrá-budm. |
|----------------------------|------------|
| Zend                       |            |
| Grec (datif-génitif)       |            |
| Slave (instrumental-datif) | rliko-ma.  |
| 134 1 . 1                  | 4.         |

### Génutif-locate

| Sanscrit             | ástray-és.               |
|----------------------|--------------------------|
| Zend                 | aipay-6.                 |
| Slave                | oboj-u - amborum rlik'-ı |
| Lithuanien (génitif) | pon'-ii.                 |

#### PLUBIEL

#### Suminatif sees

| Sumserit   | <br>datus.    |  |
|------------|---------------|--|
| Védique    | <br>ásrásas.  |  |
| Zend       | <br>akpdonko. |  |
| Gothique   | <br>relfos.   |  |
|            | Abellanis.    |  |
| Viene bent | <br>162 (8    |  |

Slave. EASK3) rlaku. Vieux heut-allemend. wolfd.

# 

| Sanscrit   | <br> | asta-n(s).                               |
|------------|------|------------------------------------------|
| Zend       | <br> | aśpa-ń (avec ća : aśpańś-ća + equosque + |
| Gothique   | <br> | vulfa-ne.                                |
| Borussien  | <br> | deiwa-ns.                                |
| Grec       | <br> | famous (de famo-rs., \$ 236).            |
| Latin      | <br> | equô-s.                                  |
| Lithuanien | <br> | ponit-s.                                 |
| Aumofaian  |      | min's mont's masses                      |

Sonscrit. deedie.
Z-nd. diphis.
Lithuanien pinais.
Slave. vlakia.
Vedique. diet-kia.

Vieux person...... bagai-bis. Arménien..... miga-rậ, mardo-rậ, marasu-ệ.

Patif-ablatif.

Latin ..... dub-bus, ambo-bus, amici-bus (\$ 944).

amirî-s.
Lithusnien (datif). . . . . přína-mus, přína-mus.
Slave (datif). . . . . . vlůko-mů.

Arménien (datifabl, génitif). 44 mg miga-i, mardo-i, maran-i (5 2 15, 4).

Géoitif

Sanserit. áird-n-dm.
Zend. aspa-n-aim.
Latin. soci'-um.

Gree. . . . . . . . . . . . . . . . (de inno-ww).

Borussien deice a. Lithuanien pón s. Gothique rulf e. Vieux haut-allemand rolf é. Slave rásk s.

Locatif (datif gree)

Gree..., famos-os.
Slave..., EASKEXS elidel-chii.

## Thèmes neutres en a, grec o, latin é, ancien slave

| SINCILIED.                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nominatif-accusated                                                                                           |
| Sanscril.   dina-m.   Zard   dil-m.                                                                           |
| Vieux haut-allemand tor'.                                                                                     |
| Vocatif.                                                                                                      |
| Sanscrit. dána. Zend. dáta. Slave. détb. Gothique. daur Vieux hant-allemand. tor' Le reste comme au masculin. |
| DESL.                                                                                                         |
| Nominatif-accusatif-rocatif                                                                                   |
| Sanscrit. dâné.  Zend. dâté.  Slave AAA délé.  Le reste comme au masculin.                                    |
| PLEBIEL.                                                                                                      |
| Nominatif-orcusatif-vocatif.                                                                                  |
| Sanscrit. dăind-n-i.<br>Védique dăind.<br>Zend. dăta.                                                         |

Grec. 3692.
Gothique. daura.
Slave. déla.
Vieux haut-allemand tor'.
Le reste comme an masculin.

Remanque 1. - L'insertion d'un a euphonique n'a pas lien à l'instrumental des thèmes en a, en zend et en ancien perse, - A l'instrumental des thèmes en a, Burnouf admet en zend des formes insérant un n, en sorte que la désinence a-n-a correspondrait au sanscrit é-n-a de déré-n-a, dané-n-a. Il cite entre autres la forme elecures maimana enrinde, qu'il fait dériver d'un thème en ma; mais je crois que ce mot est formé à l'aide du suffixe man (\$ 796) et je le divise ainsi à l'instrumental : maiéman-a. Quant aux instrumentaux cités par Burnouf masana, érayana et vanhana, je persiste à les faire venir de thèmes en an (de sorte qu'il faut diviser masan-a, śrayan-a, vanhan-a). Cette opinion me paratt d'autant plus vraisemblable que, depuis la publication de la première édition de cet ouvrage, l'on a constaté dans la langue védique la présence d'un mot maken «grandeur \*, qui correspond pour le sens comme pour la forme au zend mayan, et qui n'est également employé qu'à l'instrumental (mahn-d'). Quant à la forme kaza, qui est l'instrumental du pronous interrogatif, je la regarde comme venant d'un thème composé kana, dont la syllabe na est la même que nous trouvons dons le sanscrit a-na, é-na (\$ 369 et suiv.), dans le grec жего, хэрго, тэрго, et dans le horassien ta-nna, nominatif ta-ns «il» 3. J'ai déjà fait observer ailleurs \* que l'insertion de a n'a pas lieu non plus à l'instrumental des thèmes en a dans l'ancien perse.

RIMABQUE 2. — Formes de génitifs messapiens en hi. — Dens la classe de mots en question les génitifs singuliers du dialecte messapien méritent d'être considérés de plus près. Ils se terminent tous en hi<sup>\*</sup>, ce qui rappelle

Commentaire sur le Yaçna, p. 99 et suiv. notes p. 74.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez Benfey, Glossaire du Săma-réda.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> La première partie du pronom horussien est évidenment identique au thème sanscrit ta «il, celui-ci» (§ 343). Sur le redoublement des liquidos et des siffiantes après une voyelle hère, voyez ma dissertation Sur la langue des Borussiens, p. 10.
<sup>4</sup> Bulletin mensuel de l'Académie de Berlin, 1858, p. 133.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Voyez Mommsen, Dialectes de l'Italie inférieure, p. 80 et suiv. et Stier, dans le Journal de Kulm, VI, p. 152 et suiv.

aussitôt les génitifs perses et zends en hyd = sanscrit sya (\$ 188). Mais comme le messapien ne présente ancune particularité qui le rattache spécialement au rameau iranien, il faut mettre cette coincidence sur le compte du hasard, ou, en d'autres termes, il fant l'expliquer par le rapport phonique qui existe entre le s et le h (compares \$ 53). L'i de la désinence messapienne, comme l's dans les génitifs grecs en so, est la vocalisation de la semi-vovelle sanscrite et iranienne », qui se tronve dans »va, hud. Le messapien hi et le grec 10 se complètent donc l'un l'antre en ce sens que le premier a conservé la consonne (h pour s) et le second la voyelle (o pour s) de la désinence primitive. Mais je ne voudrais pas conclure de la forme messapienne que les génitifs grecs en so ont été précédés de formes en lo; car pourquoi le  $\sigma$  ne serait-il pas tombé dans certaines positions aussi bien que beaucoup d'autres consonnes, que le 7, par exemple, dans les formes comme Oépes, de Oep-e-rs, en sanscrit bir-a-ti, en prâcrit bar-a-di ou भार barai? La parenté du messapien avec le grec n'oblige pas plus, selon moi, à admettre une première forme en o-io, devenne ensuite oso, que les formes latines comme gener-is ne nous obligent à admettre une forme yeνερ-os qui aurait précédé γένε-os (\$ 128). Malgré l'intime parenté des deux idiomes classiques, qui évidemment ne se sont séparés que sur le sol européen, chacune des sœurs iumelles a suivi, dans certains cas particuliers, des lois qui lui sont propres.

Les nominatifs de la clause de nots en question se terminent en mesapien par «« no par «». Dues le premiere ce la ressoniblent aux nomination sancrite et libramiera comme dété» « eliera», déres»; dans le second, aux nominatifis gress comme dété» « eliera», déres»; dans le second, aux nominatifis gress comme dété» « et aux thèmes aleves comme réales « agrett» « sanscrit régales (§ 1857; »). Les nominatifis en « « out généralement le génifie en « à». Pasa reverent en « la "); e suppose que l'i ajonté à la du thème vient de l'influence emphonique de l'i final, d'après le même principe qui unerle rédoccissement ( sales») de la veglei dans les langues germaniques et l'épentibles en send (5 às). Les thèmes messapiens en o out princémentent au génifie « à» (se re-remple papa» « la unpoisse en o out princémentent au génifie « à» (se re-remple papa» « la unmintif papa» »), ce que je regarde comme une altération pour « » de sa la forme papa» », je tieus égélement l'i pour proveau de l'influence « « phonique de la désinence, d'autant plus qu'on revocutre quedques formes en « sié et on « à l'e cleriers sans « répondique) et qu'on a aussi parfois de sié et on « à l'e cleriers sans « l'enponique) et que na sansi parfois de sié et on « à l'e cleriers sans « l'enpoique) et qu'on a sansi parfois de sié et on « à l'e cleriers sans « l'enpoique) et qu'on a sansi parfois de sont de la destance de la d

<sup>1</sup> Mommson, p. 80 et suiv. Stier, Journal de Kuhn, VI, p. 153.

génitifs en i-hi, venant de nominatifs en a-s'. Il est impossible de décider si les formes en eihi (xpafisheihi, xalapeihi) viennent de oihi on de aihi, attendu que les nominatifs correspondants manquent.

Thèmes féminins en 4, correspondant à des thèmes en 6 en gothique et en lithusnien, en a en ancien slave. SINGULIER.

Nominatif

| Sanscrit            | nstu.                         |
|---------------------|-------------------------------|
| Grec                | χώρα.                         |
| Lithuanien          | ákwa.                         |
| Zend                | hisva.                        |
| Latin               | equa.                         |
| Gothique            | giba.                         |
| Vieux haut-allemand | geba.                         |
| Slave               | ELAOKa vidora eviduae.        |
|                     | Accusatif.                    |
| Sanscrit            | áévá-m.                       |
| Latin               | equa-m.                       |
| Zend                | hisva-um.                     |
| Grec                | χώρα-ν.                       |
| Borussien           | ganna-n, genna-n + feminam +. |
| Slave               | ELAOEA ridoru-n.              |
| Lithuanien          | álwa-n.                       |
| Gothique            | giba.                         |
| Vieux haut-allemand | gēba.                         |
|                     | Instrumental.                 |
| Sanscrit,           | ńśvay-û.                      |
| Védique             | āivā (\$ 161).                |
| Zend                | hisvay-d.                     |
| Slave               | KLACKOM vidoroj-un.           |
| Lithuanien          | ákwa.                         |

Stier, Journal de Kuhn, VI, p. 143.

Datif.

Sanscrit. áérdy-di.

Zend. hisvay-di.

Latin. equa-i, eque.

Lithuanien áérea-i (dissyllabe).

Ablatif.

Latin. . . . . præda-d.
Osque. . . . . touta-d.

Génitif.

 Grec.
 χώρα-s.

 Latin.
 terrå-s.

 Lithuanien.
 åiκό-s.

Gothique. . . . . . . . . gibó-s.

Locatif (datif gree).

Lithuanien ... άλινόj-e.
Slave. ... ΕΙΑΘΕΊ εὐdονέ.
Grec. ... χώρα, χαμαί (\$ 195).

Vocatif.

Zend hisea.
Grec χώρα.
Latin equa

inatifacentatif-rocatif

Zend. higré.
Slave. SLAOSE ridoré.
Lithuenien diwi (\$ 214).

Instrumental-datif-ablatif

GénitiFloestif

 Sanscrit.
 áivay-ős.

 Zend.
 kizvay-ő?

 Slave.
 rkdov'-u.

 Lithuanien (génitif).
 dim'-ú.

PLUMBE.

Vieux haut-allemand.... gebo. Slave..... ridorū.

|                     | Accusatif                            |
|---------------------|--------------------------------------|
| Sanscrit            | ástá-s.                              |
| Latin               | equd-s.                              |
| Gree                | γώρα-ε.                              |
| Lithuanien          |                                      |
| Gothique            | gibő-s.                              |
| Zend                | hişvån.                              |
| Vieux haut-allemand | gebő.                                |
| Slave               | ridorů.                              |
|                     | Instrumental                         |
| Sanscrit            | áśvá-bis.                            |
| Zend                | hisvâ-bis.                           |
| Lithuanien          | áktró-mis.                           |
| Slave               | ridova-mi.                           |
|                     | Datif-ablatif.                       |
| Sanscrit            | áír å-byas.                          |
| Zend                | hisrá-byő (avec ca : hisrá-byaé-ca). |
| Letin               | equâ-bus.                            |
| Lithuanien (datif)  | ákró-mus, plus tard ákró-ms.         |
| Slave (datif)       | vidora-mū.                           |
| Gothique            |                                      |
| Vieux haut-allemand | gēb6-m.                              |
|                     | Génitif.                             |
| Sanscrit            | ásvá-n-ám.                           |
| Zend                | hisva-n-anm.                         |
| Vieux haut-ollemand | gebô-n-ô.                            |
| Grec                | χωρά-ων.                             |
| Latin               | amphor'-um.                          |
| Gothique            | gib'-6.                              |
|                     |                                      |

Locatif (datif gree

Sanserit..... áárá-su.

| Zend       | histâ-hva.                        |
|------------|-----------------------------------|
| Lithuanien | ákró-sa, ákró-su, ákró-se, ákro-s |
| Slave      | BLAOKa-X3 ridova-ehû.             |
| Gree       | Almeria es mineras mineras        |

#### Thèmes féminins en i !.

#### STREET, STR.

#### Nominat

| Sanscrit priti-s.          |
|----------------------------|
| Zend dfriti-s.             |
| Grec 126pts-s.             |
| Latin turri-s.             |
| Lithuanien                 |
| Gothique anst'-s           |
| Slave NOBITE #6            |
| Vieux haut-allemend anat'. |
| Amodoino -1 42° 2          |

#### Accu

| Sanscrit   | priti-m.          |
|------------|-------------------|
| Latin      | turri-m.          |
| Zend       | åfriti-m.         |
| Grec       | <b>ω</b> όρτι-ν.  |
| Borussien  | nakti-n «noctem · |
| Lithuanien | áwi-n.            |
| CI.        | 1.0               |

¹ Contentons-nous d'indiquer ici les cas des thèmes masculins en i qui s'écartent du paradigme féminin : de agui «feu» viennent l'instrumental singuiser agui-n-d et l'accusatif pluriet agui-n. Au contraire, páti «maître», sáti «ami» font à l'instrumental páty-d, sáty-d, 5 58.

O Quoique les mots arménies soient tous, comme on la fait remarquer (5 s 83° s.), masculins quant à leur flexion, ils n'ont cependant que des désinences conseiles qui, dans les langues congénères, appartiement en commun au maculin et an féminin : c'est pourquoi nous avons pu placer ici le thême 65 exeptent « e sanceri dés, masculin) a côté de mots féminan des autres langues.

Gothique et vieux haut-allem. anat'.

trumentsi.

Slave.... HOUFTHER noitij-win.
Lithuanien. awi-mi.

Datit

Sanscrit..... prîtay-ê ou prîty-di (\$ 166).

Slave..... noiti,
Gothique.... anstai

Ablatif.

Sonscrit..... prîtê-s (de prîtê-t, \$ 109) on prîty-âs (de

,

Lithuanien . . . . awé-s.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L'instrumental singulier arménien, et, dans la plupart des déclinaisons, l'instrumental singulier lithantien et slave, sont formés d'après na autre principe; mais nous les avons mentionnés ici à cause du remarquable rapport de parenté qu'ils ont entre eux (5 183 <sup>3</sup>, <sup>4</sup>).

| RÉCAPITULATION, \$ 255.                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Grec. where os Piese os.  Slave. solii.  Vioux haut-allemand cassi.  Arménien &;                                                                                                                                                                                        |  |
| Locate!  Sanscrit. prit'-da ou prity-des Lithuanien. earyj-è. Slave. nodz.                                                                                                                                                                                              |  |
| Vocatif.                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Sanorri                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| bret.                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Nominatif-econsetif-vocatif.                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Nominatif-sensatif+sentif.   Sanserit                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Nominati-accastif-scatti.  Sanscrit. pri ti.  Zend. dfråt? Lithuanien. am.  Slave. noiti.                                                                                                                                                                               |  |
| Nominetal-secontal                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Nomineté accesséé veceté.  Sanscrit. préd.  Zend. d'fréd?  Lithannien. nen.  Slave. nonie.  Intrementé daif-abiné.  Sanscrit. prité ègén.  Zend. d'fréd èps.  Grec (daif-grinif) nempré-a-r.  Stave (instrumenté alaif). nonie franc.  Lithannien (instrum-daif) nen-m. |  |

PLEASEL.

# Nominatif-vocatif

Sanserit. pritag-as.

Zend. dfritag-6 (avec ca : dfritagas-ca).

Grec. πόρτι-ες.

Slave..... nodti 1. Vieux haut-allemand . . . . ensti.

Arménien. . . . . . . . . . 62'-q

# Accusatif.

Arménien. óζ'-г.
Slave. ноштий позіті.
Vieux haut-allemand спаті.

# Instrumental

Sauscrit. priti-bis.
Zend. dfriti-bis.
Arménien. 6¢i-vý.
Lithuanien. awi-mis.

Slave..... noitt-mi.

# 

<sup>·</sup> Le thème masculin punts «chemin» fait au contraire BATHE punty-c.

Latin .... turri-bas Lithuanien (datif). . . . . . . . arri-nus, plus tard reri-nus. Slave (datif). . . . . . . noite-mit. Gothique (datif) . . . . . . ansti-m. Vieux haut-affemaud . . . . . ensti-m , ensti-n. Arménien (datif-ablatif-gén.). ogi-£ (8 a 15, 9). Sanserit..... priti-n-dm. Zend, .... âfriti-n-anm. Lotin . . . . . . . . . . . . turri-um. Lithuanien..... arri-ú (dissyllabe). Borussien..... nidrumingi-n (masculm) -incredulorum-Viena haut-affeniand . . . . . ensti-6. Gothique. . . . . . . . . . . anst'-é. Slave..... HOUSTHH noitsi. Locatal. Zend. . . . . . . . . . . . . . . åfriti-iva (ou -iu), Sanscrit..... prîti-îu. Lithuanien. . . . . . . . azei-så, -så, -sè. Slave..... HOUSTEXT moite-chii MINCLEUR Nomunatif-accusatif-vocatal Sanscrit, ..... pari. Zend.....ranz Latin ..... mare. Le reste comme au masculin.

#### P1 61

| Sanscrit | vări-ș-i (sur ș, voyez \$ 17" |
|----------|-------------------------------|

Le reste comme au masculin.

#### ....

# 

Le reste comme au masculin.

Thèmes masculins en u, correspondant à des thèmes grees en v, à des thèmes slaves en 5 à.

# SISCLIER.

#### Nominat

| Sunscrit   | FERS-3. |
|------------|---------|
| Lithuanien | sunù-s. |
| Gothique   | SURW-S. |
| Zend       | pasu-s. |
| Latin      | pecu-s. |
| Grec       | vénu-s. |
|            |         |

| Sanscr | i | t. |  |  |  |  |  |  |  | sûnú-m.  |
|--------|---|----|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| Latin. |   |    |  |  |  |  |  |  |  | реси-из. |
| Zend.  |   |    |  |  |  |  |  |  |  | paíù-m   |
| Gree.  |   |    |  |  |  |  |  |  |  | vénu-v.  |

405 Lithuanien. . . . . . . . . . súnu-n Gothique..... sunu. Instrumental. Sanscrit..... sāni-n-ā (védique prabāhar-ā, de prabāhu, \$ 158). Zend..... paív-a. Batif Sanscrit..... sináv-é. Zend.... paśe-ė. Latin. . . . . . pecu-i. Lithnanien . . . . . . . . . . . . . . . . . (dissyllabe). Slave..... sinon-i. Gothique..... summe. Ablatif. Zend. . . . . . . . . . paśau-d (\$ \$ 32), paścu-d. Latin . . . . . . . . . magistratu-d. Sanscrit..... rinő-s, de sinó-f (\$ 102). Génitif Sanscrit..... sinő-s (de sinau-s). Védique..... paív-as. Lithungien . . . . . . . . . . sūnaū-s. Zend..... paseu-a, paie-6 (de paie-as). Latin .... pecil-a, senatu-os. Sonscrit. . . . . . . . . . . . sin'-dui. Védique.... sinás-i. Slave ... sunor-i.

Vocabil.

Sanscrit. sűnő (de süneu). Lithuanien sianoù Gothique sunen. Zend. pasa. Gree. séxo.

----

Vomunisif-accusatif-vocatif.
Sattserit (nomin-accusatif). sānē; vocatif: sānē.
Zend. panā.
Lithuanien. sanā.
Slave. CHET sānā.

Instrumental-datif-ablatel

 Sanscrit.
 xinr-6e

 Zend.
 paśr-6.

 Lithuauieu (génitif)
 xin-i.

PEI RIEL.

Génitif-locat d

Vominalif-vocatif
Sunscrit (nominalif) . . . . . sůnáv-az : vocatif : sňnav-as

Latin. . . . . . peca-s.

Slave.... sunor-r,

|                    | Aceu-aul.                      |
|--------------------|--------------------------------|
| Sanscrit           | sund-n(s).                     |
| Gothique           | FREN-NA.                       |
| Latin              | pecu-s.                        |
| Lithuanien         | sunu-s.                        |
| Zend               | pair-6 (avec ca : pair-ni-ca). |
| Grec               | réxu-as.                       |
|                    | Instrumental.                  |
| 0                  |                                |
| Sanscrit           |                                |
| Zend               |                                |
| Lithuanien         |                                |
| Slave              | runo-ini.                      |
|                    | Datif-ablatif.                 |
| Sanscrit           | růnú-byas.                     |
| Zend               | paśw-byó.                      |
| Latin              | pecu-bus.                      |
| Lithuanien (datif) | รนัทน์-mus.                    |
| Gothique           | sunu-m.                        |
|                    | Génitif.                       |
| Sanscrit           |                                |
| Zend,              |                                |
| Letin.             |                                |
|                    | pecu-um.                       |
| Grec               | rexi-ur.                       |
| Lithnanien         |                                |
| Lithianien         | aun -u.                        |
|                    | Locatif.                       |
| Sanscrit           |                                |
| Zend               |                                |
| Lithuanien         | sinu-sasu, -se, -s.            |
| Grec (datif)       | νέχυ-σι,                       |
|                    |                                |

Rеманque. Il y a en sanscrit les mêmes différences entre la déclimison des thèmes féminins en u et celle des thèmes masculius qu'entre  $\widehat{u}$  fir pri ii (léminin) et  $\overline{u}$   $\widehat{u}$   $\widehat{$ 

#### Thèmes neutres en u , correspondant aux thèmes grees en v.

#### SINGULIES.

Gothique..... faihu. Le reste comme au mosculin.

# DERL.

# Nominatif-accusatif-vocatif.

#### PLURIEL.

#### Nominatif-accusatif-vocatif

Sauscrit. midil-n-i.
Zend. made-a.
Grec. utbu-z.
Latin. pecu-a.

Le reste comme au masculin.

# Thèmes finissant par une consonne. 1° Mot-racine (5 111).

#### STREET, SER.

|           | Samerst. | Zend.  | Latin  | Gre  |
|-----------|----------|--------|--------|------|
| Thème     | vác      | vác    | vôc    | òπ   |
| Nominatif | rák      | vák-s  | rác-s  | δπ-s |
| Accusatif | răc-am   | rác-ém | róc-em | δπ-α |

| Sanserit.                       | Zeod.    | Latin.      | Grec.                               |
|---------------------------------|----------|-------------|-------------------------------------|
| Instrumental rác-á 1            | rác-á    |             |                                     |
| Datif váć-ť                     | vác-é    | vác-í       |                                     |
| Ablatif váć-ás¹                 | vác-ad   | vbc-e(d)    |                                     |
| Génitif vác-ás                  | vác-6°   | réc-is      | όπ-όε                               |
| Locatif (datif gree) vde-í      | rác-t    |             | óπ-í                                |
| Vocatif rák                     | vák-s?   | vác-s       | δπ-s.                               |
|                                 |          |             |                                     |
|                                 | DUBL.    |             |                                     |
| Nom,-accusatif-vocatif. viić-du | tác-áo   |             |                                     |
| Védique váć-á                   | váć-a    |             | όπ-ε                                |
| Instrumdatif-vocatif. vág-byám  | 7        |             | D, G, 0x-0-7v                       |
| Génitif-locatif vác-ős          | vác-6?   |             |                                     |
|                                 | PECOSOL. |             |                                     |
| Nominatif-vocatif vác-as        | vác-6    | 4           | ón-es                               |
| Accusatif tác-as                | vác-ó    |             | óx-ac                               |
| Instrumental rág-bís            | 7        |             |                                     |
| Datif-ablatif edg-byds          | ?        | vác-i-bus b |                                     |
| Génitif váć-ám                  | rác-ann  | réc-am      | $\partial \pi - \tilde{\omega} \nu$ |
| Locatif (datif gree) vák-iú     | rák-sza? |             | ∂π-σί.                              |

¹ Sur l'accentuation des mots monosyllabiques en sanscrit et en grec, et sur la différence qui existe à cet égard entre les cas forts et les cas faibles, voyez \$ 132.

<sup>1</sup> Venant de réc-ét, voyez \$ 102.

<sup>3</sup> Avec éa : vééal-éa.

<sup>1</sup> Voyez \$ a26.

On peut anni diviner niné : péci-leu, et admettre que le thème a été d'atig par l'Annie d'un é, comme a nomanistir à l'accouril. De noture au deul de le breisème déclinaison grecque (évois, soucion, etc.), ou peut considèrer le comme un addition au thème qui a eu pour effet de le faire entre dans la dessième déclinaison. On peut comparer à ce égard l'o qui, chan les composée comme Peuvalères, services de saigne l'au distinct de la faut peut contra de la faut peuvale de l'accourant de l'artist vienne d'un thême eurais qui déte forme comme éveraité, l'actionneut à l'artist, viennes d'un thême éveraite, qui s'est formé par dirighement de éverait qui s'est formé par dirighement de éverait qui s'est de l'accourant d'aprier d'un bleur étagens.

»" Thème nusculin finissant par un t (un d en gothique).

#### SISCELLER.

|                                      | Semecrit.  | Zend.                  | Grec.             | Latin-      | Gothique. |
|--------------------------------------|------------|------------------------|-------------------|-------------|-----------|
| Thème                                | barant 1   | barant <sup>2</sup>    | <i>Φ</i> έροντ    | ferent      | fijand'   |
| Nominatif                            | báran      | baran-é                | Øśpwe             | feren-s     | fijand-s  |
| Accusatif                            | barant-am  | barënt-ëm              | Ǿе́ротт-1         | ferent-em   | fijand    |
| Instrumental                         | bárat-á    | barênt-a               |                   |             |           |
| Datif                                | Bárat-₽    | barënt-é               |                   | ferent-i    | fijand    |
| Ablatif                              | bárat-as 4 | barënt-ad              |                   | ferent-e(d) |           |
| Génitif                              | bárat-as   | barënt-61              | <b>Φέροντ-ο</b> ε | ferent-is   | fijandis* |
| Locatif (dat. grec)                  | bárat-i    | barëst-i               | <b>О</b> е́рот-1  |             |           |
| Vocatif                              | baran      | baran-i                | Cépur             | feren-a     | fijand.   |
|                                      |            | pers.                  |                   |             |           |
| Nom,-acc,-voc                        | bárant-áu  | barant-do              |                   |             |           |
| Védique                              | bárant-á   | barant-a               | Θέροντ-ε          |             |           |
| Instrdatif-abl.)<br>Datif-gén. grec. | birad-byém | baran-bya <sup>†</sup> | Феровт-о-ев       |             |           |
| Génitif-locatif                      | bárat-és   | barëst-6?              |                   |             |           |
|                                      |            | PLEATEL.               |                   |             |           |
| Nominatif-vocatif                    | bárant-as  | barënt-6°              | Ofport-es         | \$ 226.     | hjand-s   |
| Accusatif                            |            |                        |                   |             |           |

baran-his

Instrumental. . . bárad-bis

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Forme faible &árat, voyez 5 129. En général, dans les thèmes primitivement terminés en st, le sanscrit ne conserve la nasale qu'aux cas forts.

<sup>1</sup> On barênt.

<sup>\* &</sup>quot;Ennemi" en tant que "haissant", voyez \$ 125.

De berat-at, joyez \$ 102.

Barênt-as-ca - ferentisque ».

<sup>\*</sup> Voyez \$ 191.

Voyez \$ 224.

<sup>1</sup> Vuyez la note de la page précédente sur Pepértoir.

<sup>\*</sup> Avec éa : barênt-aú-éa.

Datif-ablatif. bárad-byas baran-byb Génitif. bárat-ám barênt-aám Øspóvr-av fijand-è Locatif (dat. grec) bárat-su Фе́роv-си

## 3° Thème masculin finissant par un n.

Nous prendrons comme exemples les thèmes suivants :

Gree..... δαῖμον. Latin...... sermôn.

Lithuanien. . . . . . . . akmèn «pierre».

Slave..... KAMEH kamen "pierre".

Arménien...... whom akan earlie (\$ 1835, 1). Lyon eson

#### SINGULIER.

#### Nominatif

 Sanscrit.
 áimā.

 Zend.
 aáma.

 Latin
 sernuó.

 Lithuanien
 akmū.

 Slave.
 kamū.

## Accusate

<sup>1</sup> Voyez la note sur Czpórtow, à la page 109.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fijanda-m, du thèsne élargi fijanda.

# 112 FORMATION DES CAS. Latin. . . . . . . . . . . sermón-em. Gothique..... ahman. Vieux haut-allemand . . . . okson. Arménien . . . . . . . . . akn , esn . Sanscrit..... déman-d. Zend..... aiman-a. Arménien . . . . . . . . . akam-b, eşam-b (\$ 183°, 4). Datif Zend.....aimain-f. Latin ..... sermon-i. Slave..... kamen-i. Gothique..... ahuin. Vieux haut-allemand. . . . . oksin. Arménien . . . . . . . . . akan , esin. Ablatif Senscrit..... ásman-as (de ásman-at, \$ 102). Zend.....aiman-ad. Latin . . . . . sermón-e(d). Arménien . . . . . . . . akan-ê, esan-ê. \* Cánitri Zend. . . . . . . . . asman-6 (avec ca : asman-as-ca). Latin . . . . . . . . . . sermôn-is.

#### Locatif (datif grec).

Zend..... aimaini. Slave..... kamen-i.

Sanserit..... áiman. Zend..... asman.

Grec..... δαίμου. Arménien . . . . . . . . . akn, eşn.

Latin . . . . . sermő.

Gothique. . . . . . . . . . ahma? Vieux haut-allemand . . . . . ohso.

Lithuanien . . . . . . . akmū. Slave..... kamü.

#### Nominatif-secusatif-vocatif

Sanserit..... démân-du, 

Zend..... aśman-do ou aśman-a.

tt.

Instrumental-datif-ablatif.

Sanserit..... dima-bydm.

Zend..... aśma-bya. Grec (datif-génitif) . . . . . . δαιμόν-ο-ιν (\$ 255, p. 109, note 5).

Génitif-locatif

Sanscrit..... démande Zend..... aiman-6?

Lithuonien (génitif)..... akmen-á (\$ 225).

#### PLURIEL

Nominatif-vocatif

Zend..... asman-6 (avec ca : asman-as-ca) 

Gothique..... ahman-s. Lithuanien..... ákmen-s. Arménien . . . . . . . . akun-q, eşin-q.

Slave..... kamen-e, Vieux haut-allemand . . . . . ohsus ou ohson.

Sanscrit.... áéman-as. Zend...... aśman-6 (avec ca : aśman-aś-ca).

Gothique..... ahman-s.

Arménien..... akun-s, sein-s. Vieux haut-ellemand . . . . ohsun , ohson.

Instrumental

Sanscrit..... ásma-bis. Zend.....aima-bis. Arménien . . . . . . . . akam-bå , esam-bå.

#### Datif-ablatif.

Sanserit..... ásma-byas. Zend..... aśma-by6 (nvec ća : aśma-byaś-ća).

Gothique (datif) . . . . . . . akma-m. Vieux haut-allemand . . . . . ohso-m 1.

Arménien (datif-ablatif-gén.). akan-i , eşan-i 1.

<sup>1.</sup> L'o du datif ohs-óm et du génitif ohson-ó a été allongé, probablement par analogie avec les formes féminines romme gébé-m, gébé-n-é, du thème gébé adon+ voyez p. 98).

<sup>2</sup> Voyez 5 215, 2.

|                         | Génitif.                      |
|-------------------------|-------------------------------|
| Sanscrit                | . áiman-ám.                   |
| Zend                    | . aiman-aim.                  |
| Latin                   | . sermén-um.                  |
| Gothique                | . ahman-l.                    |
| Vieux baut-allemand     | . ohsón-ő.                    |
| Lithuanien              | . akmen-û.                    |
|                         | Locatif (datif gree).         |
| Sanscrit                |                               |
| Zend                    |                               |
| Grec                    | δείμο-σι.                     |
| 5° This                 | ne neutre finissent per un s. |
| Nous prenons pour exemp | oles les thèmes suivants :    |
| Sanscrit                | naman.                        |
| Zend                    | ndman.                        |
| Gree                    | τάλαν.                        |
| Gothique                |                               |
| Vieux haut-allemand     | kērcan, kērcun.               |
| Latin                   | nomen, nomin.                 |
| Slave                   | imen « nom».                  |
|                         | SINCOLIER.                    |
|                         | Nominatif-accusatef.          |
| Sanscrit                | noma.                         |
| Zend                    | náma.                         |
| Gothique                | hairto.                       |
| Vieux haut-ellemend     | hērza.                        |
| Grec                    | τάλαν.                        |
| Latin                   | nomen.                        |
| Slave                   | HALL PROB.                    |
|                         | Vocatif.                      |
|                         |                               |

| 116 FORMATION DES CAS.                           |
|--------------------------------------------------|
|                                                  |
| Zend                                             |
| Grec τάλαν.                                      |
| Latin nomen.                                     |
| Gothique                                         |
| Vieux haut-allemand kērza.<br>Slave              |
| Stave tmen.                                      |
| DCEL.                                            |
| Nominatif-accusatif-recatif                      |
| Sanserit năma-î.                                 |
| Zendnāmain-i.                                    |
| Slave imen-i.                                    |
|                                                  |
| PLUBIEL.                                         |
| Nominatifacementif-vocatif.                      |
| Sanscrit nămân-i.                                |
| Zend náman-a.                                    |
| Gree τάλαν-α.                                    |
| Gothique hairtón-a.                              |
| Latin nómin-a                                    |
| Slave imen-a.                                    |
| Vieux haut-allemand hērzān.                      |
| 5" Thème finissast per un r.                     |
| Nous prenons pour exemples les thèmes suivants : |
| Sanscrit duhitár efilles.                        |
| Zend duğdar.                                     |
| Grec                                             |
| Latin måter.                                     |
| Gothique dauktar.                                |
| Vieux haut-allemand tokter.                      |
| Lithuanien dukter.                               |
| Arménien q ne unter duster.                      |
| Slave Azurtep düster.                            |
|                                                  |
|                                                  |

#### SINGULIER.

|                     | Nominatif.           |
|---------------------|----------------------|
| Sanscrit            | dukită.              |
| Zend                | dugđa.               |
| Lithuanien          | dukté.               |
| Slave               |                      |
| Gothique            | dauhtar.             |
| Vieux hant-allemand | tohter.              |
| Grec                | θυγάτηρ.             |
| Latin               |                      |
| Arménien,           | dustr.               |
|                     | Accusatif.           |
| Sanscrit            |                      |
| Zend                | dugdar-ěm.           |
| atin                | måtr-em.             |
| Grec                |                      |
| ilave               |                      |
| Gothique            | dauhtar.             |
| ieux haut-allemand  |                      |
| Arménien            | dustr.               |
|                     | Instrumental         |
| anscrit             | duhitr-ă.            |
| end                 | dug der-a.           |
| rménien             | dster-b (\$ 183*, 4) |
|                     | Datif                |
| enscrit             |                      |
| end                 |                      |
| atin                |                      |
| lave                |                      |
| othique             |                      |
| ieux haut-allemand  | tohter.              |

S

| Sanscrit    | . duhitur. |
|-------------|------------|
| Zend        | . dugder   |
| Latin       | . måtr-e(d |
| Anna failea | Jeton I    |

#### Gentur.

| Sametru |                                    |
|---------|------------------------------------|
| Zend    | dugder-6 (avec ca : dugder-as-ca). |
| Grec    | <b>⊕υγατρ-όε.</b>                  |
| Latin   | materia.                           |

Latin matr-is.
Lithuanien duktir-a.
Gothique. dauktr-s.
Slave. däster-e.
Vieux haut-allemand tohter.
Arménien dater.

# Locatif (datif gree).

#### 

Grec ..... Suyarp-i. Slave .... diliter-i.

#### Voratif

Sanscrit. dúḥitar.
Grec. Θύγατερ.
Gothique. dauhtar.
Vieux haut-allemand tohter.
Arménien dustr.

Latin. . . . . måter.
Zend. . . . . . dugdarë (8 hh).

#### DUEL.

#### ominatif-accusatif-vocatif.

Sanscrit (nomin.-accusatif) . duḥitàr-du; védique duḥitàr-d; vocatif duḥitar-du; védique duḥitar-d. 

#### Instrumental datif-ablatif

Sanscrit..... duhibi-bydan.

Zend..... duģdar ē bya.

Genitif-locatif.

Sanscrit. duhitr-ös.
Zend. duģidēr-å?
Slave. didter-u.
Lithusnien (génitif). dukter-ú.

## PLUMEL

# Nomanatif-recatif.

Lithuanien dikter a.

Arménien deter d'

# Accusatif

# Instrumental

Sanscrit. duhitr bis.

Zend. dugder 8 bis.

Arménien dster bg (\$.216).

<sup>1</sup> De dater-a, voyes \$ 356. Pour le latin mâtrif-a, voyes le même paragraphe. Sur les formes gothiques comme dauktrju-a, voyes \$ 335.

|                            | Datif-ablatif. |
|----------------------------|----------------|
| Sanscrit                   | duhité byas.   |
| Zend,                      | dugder & byo.  |
| Aumonian (datifablatifada) | July 4         |

Génitif

Zend. dugder-ahm.
Latin mdtr-um.
Gree. Svyartsp-av.
Gothique. dauhtr-l.
Lithuanien dukter-d.
Slave. dalter-d.

Locatif (datif gree).

6° Thème neutre finissent per un s.

alseville.

Nominatif-accusatif-rocatif.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> = duḥirf-p.dm, du thème duḥirri. Ce génitif ainsi que l'accusatif duḥirf-s ne devraient pas, à la rigueur, figurer ici.

La diférence de la voyelle dans les cas dépourvus de flexion (xépos, slave nebs) vient très probablement de ca que les formes chargées d'une détinence cassuelle ont preféréé à l'o la voyelle plus légère s. C'est le même rapport qui existe en latin entre graux et grant-is, eutre corpus et orspre-is (voyens 8 8).

| RÉCAP    | ITULATION. 8 255.                  |  |
|----------|------------------------------------|--|
| Grec     | vé@os.                             |  |
| Latin    |                                    |  |
| Zend     |                                    |  |
| Slave    |                                    |  |
|          | Instrumental.                      |  |
| Sanscrit |                                    |  |
| Zend     | mananh-a '.                        |  |
|          | Datif.                             |  |
| Sanscrit | nábas-é.                           |  |
| Zend     | mananh-é.                          |  |
| Slave    | nebes-i.                           |  |
| Letin    | gener-i.                           |  |
|          | Ablatif.                           |  |
| Sanscrit | nábas-as (de nábas-at, \$ 102).    |  |
| Zend     | mananh-ad.                         |  |
| Letin    | gener-e(d).                        |  |
|          | Génitif.                           |  |
| Sanscrit | nábas-as.                          |  |
| Zend     | mananh-o (avec ca : mananh-ac-ca). |  |
| Grec     |                                    |  |
| Letin    |                                    |  |
| Slave    | nebes-e.                           |  |
|          | Locatif (datif gree).              |  |
| Senscrit | nábas-i.                           |  |
| Slave    | nebes-i.                           |  |
| 7        | manual !                           |  |

¹ L'a final est long dans le dialecte de la seconde partie du Yaças (\$ 188); la longue primitive est conservée aussi devant la particule »μ ἐσ.

BCEL.

Nominatif-accusatif-vocatif.
Sanscrit..., nabas-i.

Slave... neber-i.
Zend. manah-i.

Instrumental-detif-ablatif

Gree (datif-génitif)..... νεθέ(σ)-ο-εν (δ 255, μ. 109, note 5).

Génitif-locatif.

Sanscrit......nábas-6.

Zend.....mananh-6? Slave....nebes-u.

PLUSIEL.
Nominatifoccusatif-vocatif.

Sanscrit......nábána-i.

Zend..... mando, de mandonh-a (\$ 233).

Slave.....nebes-a.

Latin. . . . . . gener-a.

Instrumental

Datif-ablatif.

Sanscrit..... nábő-byas.

Zend..... manë-by6 (\$ 31).

Génitif.

| atin gener-um.               |
|------------------------------|
| rec νεβέ(σ)-ων.              |
| lave nebes-û.                |
| Locatif (datif gree).        |
| unscrit nábas-eu ou nábak-eu |
| lend mand-hva.               |
| irec                         |
|                              |

## LA DÉCLINAISON EN ANCIEN SLAVE

#### THÈMES.

#### S a56. Nécessité de rechercher la vraie forme du thème.

Pour pouvoir comparer les suffixes casuels de l'ancien slave à ceux des langues congénères, il faut avant tout chercher à reconnaître quelles sont les vraies lettres finales des diverses sortes de thèmes : au nominatif singulier ces lettres finales se sont généralement émoussées ou altérées, de sorte qu'elles ont l'air, dans les cas obliques, ou bien d'appartenir à la désinence, ou bien d'être introduites dans le mot comme un élément étranger à la fois au thème et à la terminaison. Dobrowsky les appelle, en effet, des augments; mais après avoir constaté jusqu'où s'étend véritablement le thème, nous trouverons souvent pour les désinences casuelles de tout autres formes que Dobrowsky. Ainsi nous n'attribuerons pas au nominatif des thèmes neutres une désinence o ou e, mais nous reconnaîtrons que ces thèmes ont mieux conservé à ce cas leur voyelle finale que le masculin. Pour le maniement pratique de la langue et au point de vue exclusif des idiomes slaves, on pourra continuer à regarder comme flexion ce qui est ordinairement présenté comme tel. Mais l'objet que nous nous proposons est autre. Il ne suffit pas que l'instinct de ceux qui parlent une langue prenne certaines syllabes pour l'expression des relations casuelles : il faut encore que l'analyse comparative nous démontre que ces syllabes sont des flexions authentiques et qu'elles en remplissent l'office depuis des milliers d'années <sup>1</sup>.

#### \$ 257. Thèmes masculins et neutres en o.

Aux thèmes masculins et neutres en 🔻 a répondent, en ancieu slave comme en gree, des thèmes en o?; cette voytle devient z s au nominatif-accustif singulier; mais elle reste invariable au neutre, ainsi qu'au commencement des composés, où c'est le thème nu qui paralt, suivant fancien principe des langues indo-européennes. Ainsi, au lieu de nors enovus», on a novo dans plusieurs composés (nesoponates novo-roidens e nouvenunés); mais novo ne représente pas ici le neutre : c'est le thème commun au masculin et au neutre, dans lequel le genre n'est pas indiqué.

La preuve la plux claire que la classe de mots en question représente celle qui en sanscrit, en lithuanien et en gothique se termine par  $a_r$  c'est que les thèmes féminins correspondants finissent en a (pour le  $\P T$  à sanscrit); ainsi à rabâ (pour rabo) valet  $\tau$  répond un féminin raba resvanter. Tous les adjectifs primitifs, c'est-à-dire ceux qui suivent la déclinaison indéfinie, représentent des adjectifs terminés en sanscrit par a-s, d, a-m, en gree par

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Un exemple fire mineux comprendre la pensée de l'auteur. Pour un Français qui forme du singulier cheral le pluniel chevaux, les syllabes al, sux font l'impression de flecions. Mais la comparaison svec cahellas conduit à un autre résultat : elle démontre que al, se appartiennent su tibème, et que la désinence du pluriel consiste uniquement dans le lettre x. — Il suiquement dans lettre x. — Il suiquement de la comparaison de l

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Dans certains dislectes l'ancen a s'est conservé, par exemple en storène devant toutes les flexions commençant par un m., dans les trois nombres : ninsi, tule-m « par le carquois». Le thème de ce mot répond au sanscrit rése (même sens). Voyez 5 ao et Glossaire sanscrit, éd. 1887, p. 146.

n-s, a, n-m, quoiqu'on puisse être tenté de rapprocher, d'après leur apparence extérieure, les adjectifs terminés au nominatif macculin en s I et au neutre en e, par exemple caus ann «cœruleus», caus eme «cœru-leum», des adjectifs latins comme min-s, mite.

## \$ 258. Thèmes en jo.

Dans les adjectifs comme celui que nous venons de citer et dans les substantifs de formation analogue, comme maas kanigt sprince», more «mer», je reconnais des thèmes qui, sans la règle euphonique mentionnée précédemment ( $\S$  ga  $^3$ ), seraient terminés en  $j_0$  s'est changle en je qui, su nommatif-accusaif masculin, en vertu de la loi de suppression de la voyelle finale du thème, est devenu  $\mathbf{v}$  I, et au neutre e, ave suppression du j et maintien de la voyelle. Ces thèmes répondent donc aux thèmes indiens en  $\mathbf{v}$  ye, aux thèmes grees et latins en  $\omega$ ,  $\psi$  ( $\sharp \gamma_{D^*P^*}$ ,  $\chi_{D^*C^*P^*}$ ,  $\chi_{D^*C^*P^$ 

Les féminins confirment encore cette explication, car les thèmes féminins santreis en ¶T yd (grec za, latin ia et té) répondent aux thèmes slaves en ja, et cette forme fait pendant, au nominatif dépourvu de flexion, à la désinence masculine v 1 et neutre e; semple : comus zign excerules », è doté de sint secre ruleus » et de sine « ceruleum ». Quand le j des thèmes masculins en jo est précédé d'une voyelle, si l'o est supprimé, le j, suivant la différence des ess, devient » i, ou il est mainteuu (sous la forme i) et il fait alors une diphthongue avec la voyelle précédente; exemples : spai kraj « margo, marginem », instrumental spanna krai-mi, du thème masculin krajo; uvoi sinj : sinsters, de sinjo = sanserit seryd, nominafil masculin soryd-z; sossui bosij « divinus », du thème bosijo.

# 5 259. Triple origine des thèmes en jo.

Les thèmes masculins et neutres en jo 1 avec leurs féminins en ja proviennent d'une triple origine :

1° Ceux qui, comme sujo = स्व saryá «sinister», ont eu de tout temps, comme parties intégrantes du thème, la semi-voyelle et la voyelle suivante; ce cas est peut-être le plus rare.

s' Ceux qui se terminaient primitivement par i, auquel est venu se joindre un o inorganique, de même qu'en lithuanien les thèmes masculins en i passent à plusieurs cas dans la déclinaison en ia, ie (38 178 et 21 à). Tel est, par exemple, morjo, nominatif-accusatif more emer-, dont le n'a, comme on voit, rien de commun avec l'e du latin mere, lequel est pour mori; si nous voulions trouver en slave le représentant de cet e latin, ce serait plutôt le j, que nous retrouvons au génitif morja et au datif morju, qui y répondrait; mais il faudrait que le mot latin, pour étre de la même classe que le not slave, fit au nominatifum-im-

3º Ceux où jo (= sanscrit u ya) est un suffixe secondaire sans influence sur le sens; il est ajouté à un premier suffixe de la même façon que le suffixe correspondant en lithuanien is s'ajoute dans les cas obliques aux suffixes de participe et et su (83 78) et 788). Nous svous, par exemple, en ancien slave, sufjo, nominatif taa telt, qui répond au suffixe sanscrit sir (forme faible r ou tr), grec rap, top (nominatif rap), lain sir; exemple : karrosyran bloro-détal, thème blayer-détale : beneficus; mot com-

En circinat le hiene, je n'a jan signet à la rigit emphanique da 5 gr. 'ja mete, pur exemple, e-radinje comun filtene de GPALME evidite vocative (nominifil exessiti), quoique cette derailere forme ne suit pas autre dous que le tabres modifie d'après cette règle explansique, on d'autres terme le thème saus fiction. Cest ainsi qu'en sauscrité des doune comme le hiene, quoique le de rapine se trouver à la fin d'um mot, et qu'il deive se changre en le, remme au nominatif réé, qui n'est pou autre chose, en arbité, que le thème.

posé dont le second membre est identique au sanscrit dâtâr, dâtŷ « créateur, auteur ».

#### S ofic. Thèmes féminins en a. — Thèmes masculins en i.

Aux thèmes féminins sanscrits en **T**1 d répondent, comme on l'a déjà dit, en ancien slave, des thèmes en a; exemples: emples: emples: emples: emples: emples: emples: emples emples de de comment de de montantif) = sanscrit vidard « veuve », nota nova ».

Parmi les thèmes en i il n'y en a pas en slave qui soient du neutre, et il n'y en a qu'un petit nombre qui soient du masculin (de même en lithuanien). Dobrowsky 1 les considère comme des anomalies, et voudrait les rapporter à sa seconde déclinaison masculine : mais en réalité ils n'ont rien de commun avec cette déclinaison, qui comprend les thèmes en o et en ju (\$ 263), au lieu que ceux dont nous parlons sont terminés en i. Ce n'est qu'au nominatif-accusatif singulier que, par des raisons diverses, ces trois classes de mots se rencontrent, et que, par exemple, gosti «hôte», venant de gosti (gotbique gasti, latin hosti), a la même forme que кнаць knanzi « prince », de knanzjo, et que vracii « médecin », de vraéju. Les thèmes masculins primitivement terminés par n (il n'y en a d'ailleurs qu'un petit nombre) forment la plupart de leurs eas d'nn thème élargi par l'addition d'un i; par exemple, kamen "pierre" (sanscrit wany déman) s'élargit en kameni et se décline ensuite sur gosti.

#### \$ of a. Thèmes féminins en i et en il.

Aux thèmes féminins sanscrits en i répondent en ancien slave de nombreux thèmes terminés de même (\$ 255): le slave se rencontre notamment avec le sanscrit dans la formation de thèmes féminins en û, appartenant à des noms abstraits, comme pa-main-ti

<sup>1</sup> Institutiones lingue slavica veteris dialecti, p. 169.

« mémoire », nominatif namari, pamanti, qu'on peut comparer au sanscrit mati (pour manti) «esprit, opinion», de अन man «penser » (comparez memini, mens, µévos). Ces mots affaihlissent, il est vrai, au nominatif-accusatif, leur w en a 7, mais ils ne prennent aucun complément inorganique et ils ne sortent à aucun cas de la classe de thèmes à laquelle ils appartenaient primitivement; il ne faut donc pas les confondre avec la plupart des masculins qui ont au nominatif-accusatif la même terminaison. C'est une confusion de ce genre qu'on peut reprocher à la troisième déclinaison féminine de Dobrowsky, dont le type est ηερκοπь zerkovi, qu'il faut lire, d'après Miklosich 1, 4938381. zrūkūvī. L'ancienne forme du nominatif est upara zrūkū2, d'après l'analogie de свеврзі svekrü «belle-mère ». Déjà dans la première édition de cet ouvrage j'ai conclu de ce fait que 31 & est la vraie lettre finale du thème pour cette déclinaison, d'ailleurs peu nombreuse, et que le 31 û doit se rapporter, au moins pour une partie de ces mots, à l'û sanscrit : en effet, svekrû répond parfaitement au thème sanscrit śvaśrû et au latin socru. Le nominatif sanscrit est śraśrû-s auguel répond, à part l'abréviation de la voyelle, le latin socru-s, dont la désinence casuelle devait tomber en slave (\$ 92 m). Quant au reste de la déclinaison des thèmes féminins en 31 ü, il ne répond pas à la déclinaison sanscrite des thèmes polysyllabiques comme śvaśrů, vadů, mais à celle des thèmes monosyllabiques comme brû «sourcil», bû «terre»; cela ressort, comme il me semble, principalement de l'accusatif upsasse zrūkūv-e, forme très-intéressante que j'ai seulement appris à connaître par Miklosich. Dobrowsky met zerkovī, comme au nominatif; mais cette forme appartient à un thème en i, et non à un thème en u, et correspond, par conséquent, à nois « nox, noctem » (\$ 255). Au contraire, l'accusatif zrūkūv-e « ecclesiam ».

<sup>1</sup> Lexique.

<sup>\*</sup> Miklosich, Théorie des formes en ancien slave, 2° édition, p. 55.

que nous venons de mentionner, répond aux formes sanscrites comme brûv-am, bûv-am, avec lesquelles nous avons comparé plus haut le latin su-em, gru-em1. Ce que zrūkūv-e « ecclesiam » est au sanscrit brûv-am, bûv-am, le génitif de même forme zrukūv-e l'est à bruv-ás, buv-ás. Pour répondre aux génitifs des thèmes polysyllabiques sanscrits en ú, comme vado de, on s'attendrait à trouver en ancien slave une désinence 31 û (\$ 271). Au locatif sanscrit bruv-i, buv-i répond le slave zrūkūv-i, qui compte en même temps comme datif, mais qui, en tant que datif, se rapporte probablement aux formes sanscrites comme bruv-é, buv-é (\$ 267). Au génitif pluriel, zrūkūv-ū s'accorde avec le sanscrit bruv-am, buv-am. Quant aux autres cas des thèmes slaves en 31 ú, ils ont tous élargi le thème par l'addition d'un i ou d'un a; l'addition de l'a a lieu seulement devant les désinences casuelles commençant par une consonne; exemple : zrūkūva-mi « par les églises », zrūkūra-chū « dans les églises »; au contraire, zrūkūvij-un « par l'église », zrūkūvi « les églises » (nominatif-accusatif et en même temps vocatif), suivant l'analogie de noiti.

# \$ 262. Thèmes masculins en 4.

La déclinaison sanscrite en u n'est représentée en ancien slave que par des masculins. Nous en avons un exemple dans caux sinsi «fils », qui répond comme nominatif au sanscrit súné-s, au lithuanien súné-s, et comme accussifí au sanscrit súné-m, au lithuanien súné-s. Les signes casuels s et m devaient tomber en slave (5 g » "). Mais comme, en ancien slave, la voyelle finale des thèmes en o « s'affaiblit également en x é au nominatif-accussifí, súné

J. Voyer S. 151. En général, ces deux mots latins se déclinent comme en assertil les thèmes monosyllabiques féminins en ú: nous faisons abstraction des cas qui viennent d'un thème élargi par l'addition d'un i, comme sué-s, grué-s (5 226), ambus, grainbus.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sur le recul de l'accent dans les cas forts en lithuanien, voyez 5 : 32 , 3.

« filius, filium » ne se distingue pas, quant à la désinence, de la forme mentionnée plus haut (\$ 255) vlůků «lupus, lupum», en lithuanien wilka-s, wilka-n : c'est la même confusion qui a lieu en latin entre lupus, lupum (ancienne forme lupo-s, lupo-m) et fructu-s, fructu-m, ce dernier avec un u organique = sanscrit u, grec v. Il y a une équivoque du même genre pour les cas où la désinence casuelle est précédée de o, parce que l'o est le représentant le plus ordinaire de l'a sanscrit; mais comme v u également est devenu quelquefois o en ancien slave, j'ai rapporté plus haut (\$ 255) les cas en question à la déclinaison sanscrite en u. Toutefois, les formes citées sous le \$ 255 sont en partie trèsrares et sont ordinairement remplacées par des formes de la déclinaison en o; par exemple le génitif sunu (= lithuanien sunau-s) est remplacé par suna, le vocatif de même forme (= lithuanien винай) par sune, et le nominatif-accusatif-vocatif duel sunu (= lithuanien sûnû) par sûna 1.

Plusieurs cas de la déclinaison en a, en ancien slave, s'expliquent par l'élargissement du thème qui reçoit un o, avec gouns de la voyelle finale primitive; exemple : s'anore, qui est forme comme le sanscrit mônard i homme v (en tant que descendant de Manu), venant du thème primiti manú (§ 91 al). On peut comparer aussi cet élargissement du thème en slave avec celui qui a lieu en gree dans les formes du duel en c-u, comme rexiou-(voyez p. 109, noto 5), et l'on peut rapprocher de ce fait l'àdition de l'a du féminin à plusieurs cas des thèmes féminins en u a, c ce qui fait resembler les formes comme rexion-de « dans les églises» aux formes comme rédove-chû es anserit rédord-su (§ 279). De même le locatif s'inové-chû ressemble à rédok-chû = sanscrit rédo-chi que sons de l'accident de l

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pour les formes plus rares, voyes Miklosich, Théorie des formes, 2° édition, p. 14, 15. Le génitif en 0\(\epsilon\) u, dont il n'y a pas d'exemples pour siss\(\text{a}\), se rencontre pour d'autres thèmes appartenant à la déclinaison en \(\text{a}\).

novo, et répond conséquemment aux formes comme vlükü (\$ 277) = lithuanien wilkais, sanscrit výkâis (venant de varkâis), zend nëhrkais; il ne peut s'expliquer que par un thème en o, correspondant aux thèmes en a en lithuanien et en zend. Les autres cas que je fais dériver du thème élargi sunovo sont, au pluriel, le datif sūnoro-mū, analogue à vlūko-mū (\$ 255); l'accusatif sūnovū, analogue à vlūkū (\$ 255.); le génitif sūnov'-ŭ, analogue à vluk'-u, et, au duel, le génitif-locatif sunov'-u, analogue à vluk-u (\$ 255). Mais on peut aussi, en ancien slave, décliner à tous les cas les thèmes primitifs en a comme ceux en o (venant de a) et d'une facon inverse les thèmes primitifs en o d'après l'analogie des thèmes en #1. Toutefois, les adjectifs se sont tenus à leur ancienne forme dans la déclinaison indéfinie, c'est-à-dire dans la déclinaison simple; on n'a pas, par exemple, du thème masculin dobro abon a (nominatif-accusatif AOSP3 dobră), de formes comme dobrov-i, dobrov-e, mais seulement dobru comme datif, AOSON dobré comme locatif, dobri comme nominatif pluriel; et, de même, tout le reste de la déclinaison d'après vlükü (\$ 255). La déclinaison sanscrite et lithuanienne en u a tout à fait disparu pour les adjectifs en ancien slave : ainsi le thème sanscrit mrdú « doux, mou » (venant de mradú, comparatif mrádiyas) est devenu en ancien slave mlado et se décline sur dobro, ce qui nous donne au nominatif masculin mladă, au féminin mlada, au neutre mlado.

## \$ 263. Insertion d'un j devant l'a final du thème.

Nous avons vu (\$ 258) que la présence d'un j devant la finale des thèmes en o = sanscrit et lithuanien a produit un change-

Miklosich (ouvrage cité, p. 16) donne à rabû "volct» (Ihème rabo) la déclinaison d'un thème en o, et un peu plus lois (p. 25) celle qui répond dans les cas précités à la déclinaison sanscrine en u. Au contraire, dans la première édition (p. 1), il déchit simú uniquement d'après la déclinaison en o.

ment de déclinaison dont la cause est purement euphonique. Le même fait a lieu pour les thèmes en 3 û, en sorte que la forme jev ou ev répond à la forme frappée du gouna ov, et pareillement je ou e répond à la voyelle o tenant la place d'un z ŭ dans les formes comme suno-mi « par le fils », suno-ma « aux deux » ou « par les deux fils ». Mais il n'y a pas, à ce qu'il semble, de thèmes organiques en ju pour représenter les thèmes sanscrits en y yu et lithuaniens en iu, comme stég-iu-s «couvreur», dont le suffive, ainsi que nous le verrons plus tard, répond au sanscrit yu. Les thèmes slaves en ju sont, ou bien des altérations de thèmes en jo, et nous ramènent, par conséquent, à des thèmes sanscrits en u va et lithuaniens en ia; ou bien ils viennent de thèmes masculins en i par l'addition d'un z ŭ inorganique. C'est ainsi que Dobrowsky i cite entre autres les datifs ogner-i «igni» et kamenev-i « lapidi », pour lesquels le sanscrit présente les thèmes agni et diman (venant de dkman). Le datif kamenev-i a besoin d'une explication spéciale : en ancien slave les thèmes en n forment une partie de leurs cas d'un thème élargi par l'addition d'un i; du thème kameni est donc venu, par un nouveau complément inorganique, un thème kamenju, qui a donné le datif kamenev-i.

# 8 264. Thèmes terminés par une consonne : thèmes en n, s, t

Les thèmes terminés par une coasonne ont pour finale en ancien slave u, r, s ou t; mais ils ont tous requ, à la plupart des cas, une woylle comme complément inorganique, principalement  $i^2$ , ou bien encore o = sonscrit a. Nous reviendrons sur ce point o examinant les cas un à un. Dans le tableau comparatif de l'ancien Alaw avec les langues congénères ( $\delta$  =  $\delta \delta$ ), j e n' à admis que conspiral en  $\delta v$  avec les langues congénères ( $\delta$  =  $\delta \delta$ ), j e n' à admis que

<sup>1</sup> Ouvrage cité, page 468.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> En y comprenant les changements de i en e ou l', auxquels sont soumis les thèmes primitivement terminés en i. (Voyez la déclinaison du thème noin, 5 a 55.)

ceux des cas de la déclinaison à consonne qui ne viennent pas d'un thème élargi.

Les thèmes en n sont du masculin on du neutre, et ont un suffixe formatif qui répond au sanscrit man (\$\$ 799 et 801).

Les thèmes en a sont tous du neutre : leur suffixe formatif correspond, comme on l'a déjà fait remarquer, au sanscrit as, au grec os, ss. au latin us, er (\$ 1 28). Comme ils ont aux cas dénués de flexion (nominatif-accusatif-vocatif singulier) la voyelle plus pesante o au lieu de la voyelle e1, et comme ils sont obligés de supprimer la consonne finale du thème (\$ 0 2 "), ils deviennent semblables à ces cas aux thèmes neutres en o (comme novo « novum »): il n'est donc pas surprenant que plusieurs thèmes neutres en o, entraînés en quelque sorte par leur analogie avec l'o des thèmes en s, adoptent le s dans les mêmes cas où ceux-ci l'ont conservé. Le fait que nous signalons n'a lieu d'ailleurs que pour les substantifs, jamais pour les thèmes neutres d'adjectifs en o : il n'y a point, par exemple, de génitif comme noves-e à côté du nominatifaccusatif-vocatif noro. Mais le substantif Atao délo « œuvre » peut former ses cas d'après la déclinaison en s 2. Inversement, les thèmes primitivement terminés en a peuvent tous être fléchis d'après la déclinaison en o 3, de sorte qu'au lieu du génitif organique nebes-e = sanscrit ndbas-as (\$ 269), on peut trouver aussi neba.

Les thèmes en  $\tau$  sont également du neutre : ils oint tous la voyelle nasalisée  $\lambda$  an comme avant-dernière lettre, qui devient la finale dans les cas dénués de flexion, attendu que le t du thème tombe quand il est à la fin du mot ( $S \circ \sigma^{-1}$ ). On peut comparer, par exemple,  $\tau$ Ea $\lambda$  telai  $\tau$ vou  $\tau$ , pluriel telai $\tau$ e, petit âne  $\tau$ , pluriel oiliai $\tau$ e, petit âne  $\tau$ , pluriel oiliai $\tau$ e, petit âne  $\tau$ , pluriel voiliai $\tau$ e, petit âne  $\tau$ , pluriel voiliai $\tau$ e, petit âne  $\tau$ .

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pareille chose a lieu pour les formes grecques de même origine.

Par exemple le génitif déles-e et déla, le datif déles-i et délu.

<sup>&#</sup>x27; Miklosich, ouvrage cité, p. 58.

ioldy, ioldyr-a, φέρου, φέρουτ-a. Je regarde, en effet, le suffixe formatif de cette classe de mots slaves comme identique avec celui du participe présent, et je mentionnerai d'avance un fait analogue pour le suffixe sanscrit ta, qui, d'une part, sert à former le participe parfait passif, et qui, de l'autre, forme des dérivés venant de substantifs; ainsi palitá-s « pourvu de fruit » est formé du thème palá « fruit ». Sur des faits analogues dans les langues congénères, voyez \$ 824 et suiv. Mais pour revenir aux thèmes neutres en ar ant de l'ancien slave, osilan (thème osilant «petit âne ») est en quelque sorte un «âne qui commence» (de orilă, thème osilo «âne»), détan «petit garçon» est un «garçon qui commence » (du thème primitif déto 1, qui, à ce qu'il semble, n'est employé qu'au commencement d'un composé). Pour plusieurs formations en ant nous n'avons pas le mot primitif correspondant : il manque, par exemple, pour le nom précité telan « veau », dont le primitif a dû signifier « bœuf » ou « vache » (comparez le slovène telege (pluriel féminin) « joug à bœuf », téliti-se «véler»). Il y a cette différence entre les véritables participes présents et la classe de mots en question, que les premiers élargissent dans les cas obliques, par une addition inorganique (\$ 783), le thème primitif terminé en t; de même, en gothique, les substantifs participiaux, comme frijonds «ami» (littéralement «celui qui aime»), se distinguent des participes présents proprement dits par une plus grande fidélité au thème primitif 2.

¹ C'est proprement un participe passif qui répond au zend dé-ta «créé, fait»; il devrait donner en sanscril dé-té, mais il fait irrégulièrement hité (\$ 23).

#### \$ 265. Thèmes en r.

A la classe de mots eu r mentionnée au \$ 144 appartiennent en ancien slave les thèmes féminins mater « mère » (= sanscrit mitár, dorien μάτερ) et dúster « fille » = sanscrit dubitár, grec Suvarro, Pour les cas formés du thème non élargi, vovez \$ 255; les autres cas viennent des thèmes élargis par l'addition d'un i (materi, dusteri) et se déclinent sur nosti, nominatif nosti « nuit ». Les nominatifs mati, dusti n'ont pas la consonne r du thème, non pas, selon moi, à cause de la loi phonique examinée au S 92 ", mais parce que le r était déjà tombé au nominatif avant que les langues letto-slaves se fussent séparées de leurs sœurs de l'Asie (\$ 144). Si la perte de r dans les nominatifs slaves mati, dusti avait pour cause la loi phonique dont il était question plus haut, nous aurions probablement mate, duste, car cette loi prescrit uniquement la suppression de la consonne finale et ne commande pas le changement de l'e précédent en i. Si, au contraire, on explique mati, dusti par le nominatif sanscrit mâtă, dubită, et si l'on accorde qu'il y a, quant au thème, entre le nominatif d'une part et les cas obliques de l'autre, une certaine opposition, on ne pourra s'étonner de rencontrer un i dans mati, dusti, et un e dans les cas obliques, par exemple à l'accusatif mater-e, düster-e (= sanscrit måtår-am, duhitår-am). Le lithuanien, qui est très-étroitement uni au slave, présente les nominatifs môté, dukté, sesű en regard des thèmes môtér, duktér, sesér (les seuls qui soient terminés en r) : cet accord vient confirmer notre proposition, que la perte de la lettre r dans les formes analogues en slave appartient à une époque où les langues letto-slaves, le sanscrit, l'ancien perse et le zend ne s'étaient pas encore séparés, et qu'elle ne doit pas s'expliquer par la loi phonique déjà plusieurs fois mentionnée.

#### SINGULIER.

\$ 266. Formation du nominatif, de l'accusatif et de l'instrumental,

Considérons maintenant de plus près la formation des différents cas, et d'abord celle du nominatif et de l'accusatif singuliers. Ces deux cas ont perdu (\$ 92") les signes casuels s et m, à l'exception des thèmes féminins en a, dont l'accusatif représente le m primitif et le n borussien par le son nasal faible dont il a été question ci-dessus (\$ 92°) : ce son nasal détermine le changement de l'a primitif en u, de même qu'en latin nous avons au génitif pluriel la désinence um au lieu du sanscrit âm (ped-um = sanscrit pad-am). On peut comparer ELAGEA vidovu-n avec le sanscrit vidavâ-m et le latin vidua-m; novu-n avec le sanscrit návâ-m, le latin nova-m; et, d'autre part, novă « novus, novum » (thème novo, \$ 257) avec le sanscrit náva-s, náva-m, latin novu-s, novu-m, grec vío-s, vío-v. Les thèmes en r, dont le nominatif vient d'être examiné (\$ 265), ont, quand ils ne passent pas dans la déclinaison en i, à l'accusatif un e, qui n'est évidemment qu'une voyelle de liaison (à l'origine un a), à l'aide de laquelle le signe casuel perdu était joint au thème. On peut comparer mater-e1 avec le sanscrit mâtár-a-m, zend mâtar-ĕ-m, latin matr-e-m, dorjen ματέρ-α. Les thèmes masculins en n ont au nominatif 31 & au lieu du sanscrit d, du lithuanien & (\$ 1 40); exemple : камы kamu npierre n = lithuanien akmu, sanscrit dimâ. Si la suppression de la consonne finale avait eu lieu seulement au temps où la langue slave formait déjà une langue à part, et si elle devait s'expliquer par la règle énoncée au \$ 92 ", kamen aurait très-probablement donné kame, et non kamu, et le lithuanien,

Miklosich, ouvrage cité, 5 67.

qui tolère le groupe as à la fin des mots, aurait conservé le n avec le signe casuel; il aurait donné par conséquent almên-s au lieu de almis, dont l'u représente évidemment l'a sanscrit de démát (8 y a'). Les thèmes neutres en en ront pas laissé périr tout à fait la consonne finale du thème au nominatif-accustif-vocatif, ou bien ils l'ont reprise sous la forme affaiblie à: aussi wax inné nom » (venant de simas) concorde mieux avec le latin somme qu'avec le sanscrit nômes, le rend nême et le golthique nomé.

A l'instrumental, tous les masculins et neutres ont la terminaison m. mi. 17 Dour les féminins, au contraire, cette terminaison manquerait si la désinence féminine a min d'atait pas, comme je le suppose, en ce qui concerne son à, un reste de au, mi, de même qu'à la première personade du singulier du présent la plupart des verbes ont u-à pour le sanserit d-mi. Je croix, en effet, que l'instrumental au, etcas vidoroj-air (d'u thème vidoro), dont le correspondant sanserit est cidrary-d, a ajoutè à la désinence indienne ou primitire une désinence nouvelle, dont la forme plus ancienne sai s'est alférée en à. En ce qui concerne cette accumlation de deux désinences casuelles à signification identique, je rappelle le procédé analogue du dialecte védique et du zend, au nominatif plurie (3 sa 2).

Les thèmes féminins en n i changent cette voyelle devant la désinence n nis en ÿ, comme en général, même dans les masculins, un i précédé d'une consonne et suivi d'une voyelle devient ÿ; exemple: noitÿ-nis -par la nuits. On a de même en pâli rating-d du thème ratii (5 202).

## \$ 267. Formation du datif et du locatif.

Pour les thèmes à consonne et pour les thèmes finissant par z ü = sanscrit u, le datif est en apparence identique au locatif : il

<sup>1</sup> Comperez \$ 161, et, pour l'arménien, \$ 183°, 4.

a la désinence i ; exemples : runov-i, kamen-i, mater-i, nebes-i, qu'on peut comparer aux locatifs sanscrits sûndr-i (forme védique), diman-i, mâtâr-i, năbas-i. Mais je crois à présent que cet i slave représente le caractère du datif sanscrit é = ai : de cette diphthongue, la dernière partie seulement se sera conservée en ancien slave, comme en lithuanien et en latin; pareille chose a lien au nominațif pluriel des thèmes masculins en o, comme vlăk'-i « loups », qu'on peut comparer au lithuanien wilka-i (dissyllabe), et TH ti aceux-cia, qu'on peut comparer au dorien vol, au gothique thai, au sanscrit te, au lithuanien te et au lette tre (= te). Ce qui me confirme surtout dans cette opinion, c'est que, en ancien slave, dans la plupart des classes de mots, le datif et le locatif sont rigoureusement distingués. Pour les thèmes masculins et neutres en o, le & é, qu'on rencontre par exemple dans nors. nové « in novo », représente l'é sanscrit de navé (venant de nava-i) et l'e lithuanien de formes comme wilke (en slave gazes chike). Au contraire, le ov u du datif rlüku représente l'ui lithuanien de wilkui (\$ 176); il y a, par conséquent, suppression d'un i. Dans la déclinaison pronominale, romov to-mu «à celui-ci » répond au sanscrit tá-smái et au lithuanien tá-mui (archaïque); ti-m et le locatif To-ms to-mi répondent au sanscrit td-smin et au lithuanien tii-mi

## \$ 968. Datif et locatif des thèmes féminins en a et en ja, des thèmes en i, en jo et en jà.

Le a é du locatif des thèmes (éminins en a représente, comme contraction de ai, le sanscrit ay et le lithuanieu 6), par exemple dans áring-á-m, et dans áring-á- e in equà n (8 20 2). On sura done ridoré = sanscrit ridordy-ám, para risidé nin manu n = lithuanieu rimbig-i. Au datif, le a é du slave risidé répond à l'ai lithuanieu de rankai (8 2 7 6). Les thèmes en n i, tant masculins que féminins, ont comme finale au datif et au locatif la finale du thème; etemples ; goois qui signifie aussi bien e hospiti e que « in hospiti»; gois in noti» et « in nocte». On peut admettre qu'ici le caractère cassel i s'est fondu avec l'i du thème, comme dans les datis latins tels que ori = ori-t, turri = turri-t. Les thèmes masculins' et neutres en jo et en ji, et les thèmes fémigins en ja, contractent cette syllabe en i au locatif (ces derniers également au datif) sans adjonction de signe casuel; exemples: suazus knohşi « dans le prince», anuş fizi « dans le visage», rredi « dans le médecii», voli « voluntati» et « in voluntate», des thèmes knohşi « dans le visage», (redi « dans le médecii», voli « voluntati» et « in voluntate», des thèmes knohşi (masculin), hige (neutre), voreig (masculin), hige (féminin).

### \$ 269. Formation du génitif. — Origine de la désinence pronominale go.

Au génitíf, la terminaison as, os, is qui, dans les langues congénères, se joint aux thèmes finissant par une consonne, a dù perdre le « 6 y a "); mais la voyelle est restée. Elle paraît sous la forme e à tous les thèmes finissant par une consonne, sinsi qu'aux thèmes féminissen tu (6 x 6 x); on a donc insure « du nom» qui répond à náma-as, nômin-is; nebe-e « du ciel» qui répond à náma-as, nômin-is; nebe-e « du ciel» qui répond à náma-as, nômin-is; nebe-e « du ciel» qui répond à náma-ma-p-de; nebe-is e - sourlès » qui répond au tormes comme brus-da supercieli», λθρύ-os. A cette analogie obéissent aussi les formes pronominales men-e « mei», teb-e « tui», neb-e » sui», dont les thèmes sont men, teb, seb.

La terminaison plus pleine des génitifs sanscrits en  $\mathfrak{A}_{g}$  au sertevove dans la désinence go du génitif pronominal, par exemple dans  $b \cdot y o = 4 \cdot y a (8 \cdot 18)$ . Ce rapprochement seuf pourrait tent lieu de preuve; mais qu'on veuille bien, pour achever l'évidence, se rappeler le durcissement si fréquent de la semi-voyelle j ng et, en prácrit, en  $\mathfrak{A}_{g}$  (§ 19); il serait d'ailleurs extrémement invaissemblable, que le slave se fût créé une terminaison toute nouvelle de génitif, terminaison complétement étrangère à toutes

les langues congénères. Si l'on prend donc le g de la désinence go pour un durcissement de j (en sanscrit g g), il se trouve que l'ancien slave a conservé de la terminaison g0 exactement autant que le grec ; g0 répondra au grec s0 (g1 8g9), et, en particulier, t0 g0 e lujus », sera le pendant du grec r0-76. Mais comme, en slave, les sifilantes alternets souvent avec les gutturales (g0 g7), on pourrait conjecturer aussi que le g0 g0 est l'altération de la lettre sanscrite s1, et que la semi-voyelle de g9g0 a disparu. Toutefois il ne faut pas perdre de vue qu'à l'Ordinaire, en aucien slave, cest seulement x1, et non la moyenne gutturale, qui a pris la place d'une sifflante primitive. Aussi Schleicher  $^{\dagger}$ 1 et Mikoisch  $^{\dagger}$ 2 adoptent-ils la première de ces deux explications  $^{\dagger}$ 2.

#### \$ 270. Génitif des thèmes en 0, en # et en i.

Les thèmes en o, soit de substantifs, soit d'adjectifs, ont perdu l'ancienne désinence du génitif go; mais, par compensation, ils ont gardé l'ancien a du thème, au lieu de l'alfaiblir en o (8 92°); exemples : rabs « servit », nors (= sanscrit » nors » (comparez 8 190). Les thèmes en sí font régulièrement leur génitif

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Théorie des formes du slave ecclésiastique, p. 235.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Grammaire comparée des langues slaves, p. 61.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> If a small on maries alors no forms do gloidly promotional on as, a touch water for exceptive 1, controls, option fortunates in. Mails ju a summaring that attribute A control forms in author importance que dans la presidere difficient de est everage, «legis que plui up article de granditare de Malhacht (Cormanies comparte des tangues davens, III.», 6° yet univ.) que sites, être parent descrit des labours en effet, en y pout encouré quient de la décisione que (fine eque, sonege), et il en dictive to diffié de la cutile fiteman, éta-ma, fate-ma, fate

en ou n, c'est-à-dire qu'ils prennent le gouna (\$ 92°); cette forme répond à la forme sanserite é-s et à la forme tithuanienne et gothique an-s, acce la suppression obligée de s (\$ 20 \*\*); exemple: camey sonu « filii », qu'on peut comparer au sanserit soné-s, au lithuanien sonari-s, au gobhique sonari-s. Les thèmes en i, tant masculins que féminiens, ont le thème à l'état un; exemples : gosti, en regard du gothique gosti-s, du latin hosti-s; notit « noc-tis », en regard du lithuanien makti-s et des formes sanserites et gothiques comme fêtên priti-s, nutai-s (8 185) aunti-s (8 185).

### 8 271, Génitif des thèmes féminins en a.

Les thèmes féminins en a, à l'exception de ceux qui ont j comme lettre pénultième, changent au génitif cet a en 51 û; exemple : rodu "aque ", de roda. l'explique cet u, ainsi que celui du nominatif-accusatif-vocatif pluriel, par l'influence euphonique de la lettre s qui terminait primitivement cette forme (\$ 92 d). Après j, le génitif est a an; exemple : Eonia voljan « voluntatis ». De même, dans la déclinaison féminine pronominale, on a des formes comme rosa tojan, en regard du sanscrit tá-syās, du gothique thi-ses (\$ 174) et du borussien stei-ses. Cette nasale, en ancien slave, ne peut guère s'expliquer autrement que comme la transformation d'un ancien s : je rappellerai la désinence prâcrite fe hin représentant le sanscrit bis et les formes grecques comme Φέρομεν (dorien Φέρομες), Φέρετον pour le sanscrit bárâmas, báralas, báratas (\$ 97). Mais il est remarquable qu'en ancien slave la semi-voyelle i ait le pouvoir de protéger, jusqu'à un certain point, le s qui se trouve à la fin de la syllabe suivante, en sorte que cette lettre ne se perd pas complétement, mais devient un nº1. L'effet subsiste même dans les formes où le j a dû dispa-

 $<sup>^1</sup>$  Le s du génitif pourrait encore être expliqué d'une autre manière. Il se pourrait qu'une nasale inorgonique se fût insérée devant le r de la désinence, comme

raître en vertu du § 92 <sup>à</sup>; ainsi nous avons de Aovun duia = âme = (pour duija, venant de duchja = lithuanien duiii), le génitif singulier et le nominatif-vocatif pluriel Aovun duia-à, en regard du lithuanien duiii-s. duii-s.

#### \$ 272. Vocatif.

Au vocatif, qui en ancien slave comme dans les langues congénères est dépourvu de suffixe casuel, l'o s'affaiblit en e (c) et l'a en o (\$ 02°)1; on aura, par conséquent, nove venant de novo « neuf » : comparez le sanscrit náva, le latin növě, le grec vé(F)e et les formes lithuaniennes comme pone. Le vocatif de roda « eau » est vodo, celui de volja est vole pour roljo, celui de knaisjo, « prince » est knanse 2 pour knanse. Les thèmes en 3 à frappent cette voyelle du gouna, ce qui nous donne oy u (\$ 92 f); exemple: съноу зини «fils», en regard du sanscrit зино, du lithuanien sūnau, du gothique sunau (\$ 205). Mais plus souvent les thèmes en ŭ, si la voyelle finale n'est pas précédée d'un j, passent dans la déclinaison des thèmes en o; on a donc : sune, qui nous présente une forme plus altérée que spavoy vraéu « médecin » venant du thème vraçã. Ici encore, comme plus haut (\$ 271), dans les formes en jan, le j exerce une influence protectrice sur la partie du mot dont il est suivi.

Les thèmes en i, en ancien slave comme en zend et en grec, ont le vocatif identique au thème; exemples: gout «hôte!», noit «nuit!», comme nous avons en zend paiti, âfriti, et en grec ωδσι, ωδρτι.

on a au datif pluriel, en borussien, mems au lieu de mas (\$ \$15, \$), et que, la consonne finale ayant été supprimée, le « fût demeuré.

Les thèmes adjectifs terminés au féminin en a gardent cette voyelle au vocatif : on a, par exemple, dobra « bona l.» en regard de pidoso « veuve.l.».

<sup>1 3</sup> s, devant e, se change en X i.

#### DUEL.

#### \$ 273. Les trois cas du duel, en ancien slave.

L'ancien slave a gardé le duel; il surpasse par là le golhique, à à qui ce nombre manque pour les substantifs. Les désinences du duel sont mieux conservées en ancien slave qu'en lithuanien, et la déclinaison est d'un cas plus riche qu'en grec. On ne saurait méconnaître l'accord qui règne entre l'ancien slave, le sanscrit et le zend. Comparez:

|                                       | Senserit.    | Zend.    | Ancies slave. |
|---------------------------------------|--------------|----------|---------------|
| Nominatif-accusatif (masculin)        | ubă, (forme  | ubd      | oba           |
|                                       | véd.) «ambo» |          |               |
| (féminin-neutre).                     | ubé          | ubé      | obě           |
| Instrum,-datif-abl. (mascfémneutre).  | ubă-byâm     | ubbi-bya | instr da      |
| Génitif-locatif (mascféminin-neutre). | ubdy-6s      | ubby-6   | oboj-u 3.     |

Le neutre sanscrit ubé se compose du thème ubé et du suffixe casuel f (\$ 212); le féminin ubé est une forme mutilée pour ubay-du : elle n'a donc pas de désinence casuelle (\$ 213).

¹ C'est en même temps le vocatif, si l'on fait abstraction du recul de l'accent qui a lieu en sanscrit (\$ 204).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sur la désinence ma, voyet 5 ass. Le 2 é précédent, qui est pour l'o du thème, parsit seulement dans la déclinaison pronominale, à laquelle se conforment aussi les mois qui significant «deux» et «tous deux». An contraire, en send, on trouve la diphithongue po a ou 4 é dans tous les thèmes masculins-neutre en a (5 ass).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> C'est seulement dans la déclinaison pronominale que les thèmes masculino-ortrere en « et les thèmes féminise « a out au épaitif-locatif duel que. Les thèmes substails et algeities « o , « a superiment cette veyelle devant la décinence causelle: exemples : «lék" «» les deux loups», pour le sanscrit ryksg-és, le send «bêrkay-é; »! «des" » « les deux verme», pour le sanscrit viksg-és, le send «bêrkay-é; »! «des" » « les deux verme», pour le sanscrit viksg-és, (§ 2 × 5).

Les thèmes masculins et l'éminins en s' gandent cet i invariable, au lieu de l'allonger comme font le sanscrit et le zend (3 a 10 et aux). ], comparze gouir deux hôtes », noûir deux nuits avec les formes sanscrites comme poil, prilt, et les formes lithuaniennes comme ari(5 a rs.) Les thèmes en 2 a suivent le même principe et ont, par exemple, caux nômis deux fils », en regard du sanscrit sânsi et du lithuanien sânsi! . Toutefois, les formes duelles comme sânsi sont rares »; ordinairement les thèmes en à passent, aux cas en question, dans la déclinaison des thèmes en c; on a, par conséquent, nôme, d'après l'analogie de elètemes en c; on a, par conséquent, nôme, d'après l'analogie de sithemes en c; on a,

Les formes neutres en i, venant de thèmes terminés par une consonne, comme imen-i, nebes-i, telant-i, sont très-dignes de remarque3, si cet i est réellement la désinence casuelle et s'il correspond, par conséquent, à l'i sanscrit de nămn-î, uibas-î, bárat-î, et à l'i zend de uâmain-i. Cette supposition n'a rien que de trèsplausible, surtout si l'on observe que l'ancien slave représente par & é l'é du duel sanscrit provenant de a + i, comme dans osa obė = sanscrit ube (venant de uba-i). Pourquoi imen-i, nebes-i ne correspondraient-ils pas à namn-1, nabas-1? Il est vrai qu'à plusieurs cas les thèmes terminés par une consonne passent, en ancien slave, dans la déclinaison des thèmes en i (surtout devant les désinences commençant par une consonne); mais il n'y a pas en slave de thèmes neutres en i dont l'analogie aurait pu influer, aux cas en question, sur la flexion des thèmes neutres terminés par une consonne. Ajoutons que si l'on considère l'i de imeni, neberi, telanti comme la désinence casuelle et non comme la vovelle

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il faut rappeler ici que 31 correspond d'ordinaire, sous le rapport étymologique, à un 3 à sanscrit (5 qu').

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez des exemples dans Miklosich, Grammaire comparée des langues slaves, p. 15 et suiv.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> C'est par la Grammaire comparée de Miklosich que j'ai appris à consultre ces formes, dont je m'ai pu parler dans la première édition de mon ouvrage.

finale du thème élargi, il n'y aura plus un seul cas à désinence commençant par une voyelle qui ne se forme du thème primitif.

Il en est autrement pour les thèmes masculins en π, comme kamen » pierre». Ils élargissent le thème, non-seulement au nomann » pierre». Ils élargissent le thème, non-seulement au nociatif duel kamenij-u<sup>1</sup> et au génitif pluriel κανατικά kamenij<sup>2</sup>, qu'on peut opposer aux formes neutres innen-u, innen-a.

Quant aux formes en 1, qui, au nominatif-accusatif-vocatif duel des thèmes terminés par une consonne, preannent ordinairrement la place des formes organiques en i (inmet, nebes, letate) pour inne-i, nebe-i, telat-i), elles dérivent évidenment d'un thème élargi par l'addition d'un o (innen, nébes, telatis). Le même fait se présente pour les locatifs pluriels de tous les thèmes terminés par une consonne, en sorte qu'on a xxx é-châ qui sup-poserait en sanscrit la désinence éu.

### PLURIEL.

### \$ 274. Nominatif-vocatif pluriet.

Au nominatif-vocatif pluriel la désinence sanscrite as, en grec es, s'est maintenue sous la forme e, c'est-à-dire avec la suppression obligée de Lo cosnone finde. Compares, par exemple, aïnou-e fils », kamen-e spierres » avec le sanscrit săuin-as, câmin-as et les formes grecques comme » xa-es, 2aipa-es; rapprochez encore gouij-e hôties» des formes sanscrites et grecques comme pluy-as, wa-es. Au contraire, les féminins noti « nuits», mater : mères e, ce dernier venant d'un thème élargi par l'addition

1.5. 1. 1.

Formé comme gostij-u. On a ij au lieu d'un simple j, d'après le même principe qu'en ancien perse et en pôli (comparez \$ 200).

La désinence casuelle est perdue comme avec les vrais thèmes en l'amples : gostij, noitij, venant de gostij-a. noitij-a.

d'un i) paraissent au nominatif-vocatif pluriel saus désineuce casuelle. L'ue lacune analogue existe dans la définaison du vieux haut-allemand : dès la plus ancienne période de cette langue, les féminins ont perdu au génitif singulier le signe casuel s, tandis que les masculins à forme forte l'ont gardé : rapprochez, par exemple, costi «gratiu» de gaste-» a bospits.

En ce qui concerne les pluriels comme vidovi, reljan, venant des thèmes vidova, rolja, je renvoie au \$ 271. Pour les formes comme rlūk'-i sloups» pour vlūkoi ou rlukoj (comparez λύποι, lithuanien wilkai), voyce \$ 288.

Comme en zend, en grec, en latin et en gobique, les neutres ont a pour désinence du nominatif-accusait/vocatif pluriel; exemple : imen-a, qu'on peut rapprocher du zend nâman-a, du latin nâmin-a, du gobique namn-a et des formes grecques communiques au de la conservation de la consonne finale du thème; idant-a veaux » secorde trèbien avec les formes grecques communicativar-a, Δασωα-ra (3 ε δ δ l). les formes comme Δαωα data (du thème dello «œuvre») répondent aux formes zendes, grecques, latines et gobiques comme Δαωα data, δ δορα, dáma, daura. Dans cette classe de mois, la veyelle finale du thème, laquelle est ou était un a, s'est partout confonda exec la voyelle de la désinence (\$ 3 a 3 l').

# \$ 275. Accusatif pluriel.

Les thèmes masculins et féminins ont perdu la désinence s de l'accussiti ; elle a subsisté en lithuanien, mais elle a dû être supprimée en ancien slave par suite de la loi phonique déjà souvent mentionnée (\$ 93°). Les thèmes en o et en a ont changé leur voyelle finale en a, sous l'influence, comme il semble, de la lettre a qui suivait à une époque plus ancienne (\$ 971); norsi signific donc aussi bien envoes a que envoes a, suivant qu'il vient du thème nore ou nove. Les thèmes masculins en jo (par vient du thème nore ou nove. Les thèmes masculins en jo (par

euphonie  $\kappa$   $j\sigma$ ) et les thèmes féminins en  $j\sigma$  se terminent à l'accusatif pluriel en  $\omega$   $j\sigma$ i; exemples :  $\kappa$ ans kuupois equas », du thème kujo; cojoin « voluntates », du thème cojoi. Je reconnais actuellement dans cette lettre  $\dot{\pi}$  la pénultième de la forme primitive en m.

Des thèmes goui e hôte e et nois e nuit » viennent les accusatifs semblables gouis, nois : au contraire, en lithuanien, nous avons des formes comme gond-s, ani-s (8 a la). Les thèmes en x à forment leur accusatif pluriel d'un thème élargi en ovo; exemple : añnorú « filios ». Les thèmes en » et en r sont élargis par l'addition d'un i : kommi, moteri.

### S a76. Instrumental pluriel des thèmes en o et en jo.

A l'instrumental pluriel, les thèmes en o et ceux qui ajoutent un o à la lettre primitivement finale ont ui comme désinence: j'y reconnais la désinence sanscrite et zende du, le lithuanien ais, a ayant été nécessairement supprimé et le deuxième élément de l'ancienne diphthongue s'étant perdu; le ui représente donc, comme à l'accusatif pluriel, l'o du thème. Comparez rélâti spar les loups a wee le lithuanien milliois, le sanscrit rélâtis, le zend cétrâtis. On a de même s'ânoré, inemai, nebesis, telaitü des thèmes élargis annore, imeno, nebeso, telaito.

Les thèmes masculins et neutres en jo ont u i au lieu de jû, qu'on s'attendrait à avoir d'après la règle générale; exemple : «мори могі (qu'il faut peut-être prononcer могії), du thème могіо "mer».

## \$ 977. Instrumental pluriel en mi. — Datif pluriel.

(\$ 9 2 k). Exemples : vidova-mi=sanscrit vidavā-bis a par les veuves » ; р.жымм runka-mi= lithuanien ranko-mis a par les mains ».

Les thèmes en n i affaiblissent cette voyelle devant mi en L 1; exemples: gout-mi, node-mi en regard des formes lithuaniennes comme gent-mis, orti-mis, des formes sanscrites comme parti-his, priti-bis, des formes arméniennes comme 6½-ný (8 216). Les thèmes masculius en n et les thèmes féminins en r suivent la même analogie et forment e cas d'après la déclinaison en 1; evenples: kament-mi, daitert-mi. En lithuanien, nous avons des formes comme abmeni-mis, dukteri-mis, lesquelles viennent également d'un thème inorganique en i.

Au datif pluriel, la désinence pour toutes les classes de mots est mă : il n'est pas difficile de reconnaître dans cette syllabe le mus lithuanien (= sanscrit byas, latin bus) avec l'affaiblissement de la voyelle et la suppression nécessaire de la consonne finale (\$ 92 m). Les thèmes en i changent cette voyelle devant la désinence mu, en e, et tous les thèmes terminés par une consonne, quel que soit leur genre, passent dans la déclinaison en i; exemples : goste-mū, noste-mū, kamene-mū, dūstere-mū, nebese-mū, telante-mu. On peut se demander pourquoi nous avons à l'instrumental pluriel le changement de l'i du thème en i, et pourquoi au datif le changement en e. Je crois que cette différence vient du poids de la terminaison. La désinence mă ne forme qu'une demi-syllabe et les thèmes qui en sont suivis gardent le nombre de leurs syllabes, quoique avec le changement de l'i en e. Au contraire, la désinence de l'instrumental mi forme une syllabe entière, et les thèmes en i qui en sont suivis réduisent de moitié leur syllabe finale, en changeant u i en 17, cette dernière voyelle ne formant qu'une demi-syllabe. C'est sur le même principe que repose le changement qui a lieu dans le thème devant la désiuence mi de l'instrumental singulier et devant mi de l'instrumental pluriel. Devant mi, qui ne forme qu'une demi-syllabe,

gosti, noiti et les thèmes de même sorte gardent leur caractère dissyllabique, tout en changeant l'i en e; evemples : goste-mi e par l'hôte », noite-mi e par la nuit ». Mais au pluriel nous avons gostimi, noiti-mi.

## \$ 978. Génitif pluriel.

Les thèmes en et en a suppriment leur voyelle finale devant la désinence assuelle exemples: résté à « luoprum», rathé-à « nan-nuun», en regard des formes lithuaniennes wilk-a, rank-a et des formes latines comme soci -un, amplor-un. Au contraire, les thèmes en i ont perdu la désinence casuelle; mais le changement de l'i du thème en si ji prouve qu'il y a cu plus anciennement une voyelle à la désinence; cremples: revraig sotij + obs-pitum», sourvii sosiij - noctium = (venant de gustij-a, nosiij-a). Par le changement de l'i en ji, ces formes s'accordent hien avec les nominatifs comme gustij- e blots = (8 x y fa). Le génitif dessint-e, venant du thème féminin dessait « dix », est seul de son espèce! en ce qui concerne la suppression de l'i du thème devant la de-

<sup>1</sup> Voyez Miklosich, ouvrage cité, p. 51.

sinence casuelle, il ressemble aux génitifs gothiques comme gast'-t, anst'-t; mais il est plus altéré que les génitifs lithuaniens comme awi-ú « ovium » ( dissyllabique ).

La déclinaison pronominale présente x3 chi comme désinence, en regard de la terminaison sanscrite saim ou sôm \* et du borussien son (8 a 48); exemple : ¬xx3 tl-chû + borum », pour le sanscrit tl-sôm (masculin-neutre) et aussi pour le féminin tel-sôm, qui derrait plutté faire en ancien slave for-chû.

#### \$ 270. Locatif pluriel.

La désinence du locatif pluriel est x3 chu, comme au génitif de la déclinaison pronominale : comme su ou su (\$ 2 1 b) en sanscrit, chii se trouve dans toutes les classes de mots. Le changement de la siffante en gutturale aspirée n'a eu lieu qu'après la séparation des langues slaves d'avec les langues lettes (\$ 92 5) : en effet, au lieu de x chu le lithuanien a les formes sa, su, se ou simplement s (\$ 253). Dans la désinence sanscrite su nous avons reconnu une forme mutilée pour sea, dont le q v s'est vocalisé en u : nous pouvons donc nous demander s'il faut aussi voir dans le slave 3 ŭ une vocalisation de E v, ou si, dans la terminaison slave la semi-voyelle a été supprimée et l'a changé en ŭ, comme au génitif (\$ 278). Je regarde la seconde explication comme la vraie, à cause du rapport que nous avons constaté (\$ 253) entre la désinence lithuanienne su et la désinence plus organique sa, et à cause de la relation qui existe entre le lithuanien sapna-s « rêve » et le sanscrit srapna-s. Nous trouvons également un exemple de suppression d'un v après un s dans le slave sestra « sœur », qui est évidemment pour svestra.

Devant la désinence x chë, un o (= a) final se change en  $*\ell$ , comme en sanscrit a se change en  $\ell$ . Au contraire, a a (= sans-

<sup>1</sup> Au sujet de 🗶 représentant un s ou un é primitif, voyez 5 92 °.

crit d) reste invariable. Nous avons, par conséquent, nové-chú = in novis « (masculin-neutre) en regard du sanscrit naét-éu, du zend nacui-éve ou navai-éu; mais nous avons nova-chú en regard du féminin sanscrit návé-eu et du zend navá-hoa.

Devant la désinence chia, les thèmes en i changent cette voyelle en c; exemples : goste-chia, soist-chia. Les thèmes terminés par une consonne passent, au locatif pluriel, dans la déclinaison des thèmes en i; exemples : kamene-chia, nebese-chia, formés des thèmes élargis kameni. neben:

### ADJECTIFS

#### DÉCLINAISON DES ABJECTIFS.

### 5 280. Adjectifs à déclinaison pronominale.

La déclinaison des adjectifs ne diffère pas de celle des substantifs. Il est arrivé, sans doute, que certaines formes de flezions qui, én sanscrit et en zend, appartiennent uniquement à la déclinaison pronomiande, ont franchi dans les langues congénères les limites de cette déclinaison pour entre dans celle des adjectifs; mais alors elles ne s'en sont pas tenues là et ont pénétré également dans celle des substantifs. Il a déjà été question (85 a 26, 248 et a 24), en ce qui concerne le gree, le latin et le slave, de ce mélange de la déclinaison pronominale et de la déclinaison ordinaire. Nous ne voulons ajouter ici qu'une seule observation.

La syllabe anneco mae, qui est, en samerit, un des caracières de la déclinaison pronominale (\$ 165 et suiv.), et qui ne sort pas de cette déclinaison, a pris, en pâli, une plus grande extension. Elle peut dans cette langue, à différents cas, venir se joindre à des thèmes substantifs et adjectifs macculins et neutres; elle peut notamment être ajoutée à tous les thèmes en a, i, u, y compris ceux qui primitivement se terminaitent par une consonne, nais qui ont passé dans la déclinaison à voyelle, soit en premant un complément, soit en subissant une apocope. C'est ainsi que kêtar ectevus fait à l'ablatif et au locatif singuliers, ou bien simplement kêtai (pour kêtal), kêtat, ou bien kêta-mal. kėsa-mhū, kėsa-smin. kėsa-mhū; dans ces dernières formes, nous voyons le thème kėsa joint à sma ou à mha, qui est une sorte de métathèse de sma.

En lithuanien, cette même syllabe 2ma, moins le 2, est passée au datif et au locatif singuliers dans la déclinaison adjective, sans entrer dans la déclinaison substantive<sup>3</sup>, et sans laisser aux adjectifs la faculté de renoncer à cette syllabe annexe. Exemples: gerá-m (anciennement gerá-mui) = bono », gera-mè sin bono ».

#### S 981. Cause de la double déclinaison des adjectifs en allemand.

l'avais crn autrefois qu'on ponvait aussi appliquer au gothique l'explication qui vient d'être donnée au sujet des formes lithuaniennes comme gerá-mui ou gerá-m, et je rendais compte de l'accord qui règne au datif entre les adjectifs comme blindamma « cæco » et les pronoms comme tha-mma « huic », i-mma « ei », par un empiétement irrégulier de la déclinaison pronominale sur la déclinaison adjective. Mais je suis revenu de cette opinion en examinant la déclinaison de l'ancien slave. En effet, dans cette langue, les adjectifs indéterminés ne présentent aucun mélange de déclinaison pronominale et ils se déclinent exactement suivant le même principe que les substantifs forts dans les langues germaniques. l'en conclus que si la forme de déclinaison adjective, appelée par Grimm la forme forte et par Fulda la forme abstraite, s'écarte sur un certain nombre de points (il en est jusqu'à neuf) des substantifs forts, c'est-à-dire des substantifs à thème terminé par une voyelle, et s'accordent au contraire avec la déclinaison pronominale, cela vient de ce que ces adjectifs renferment réellement un pronom, comme il arrive

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> En lette, le pronom annexe est entré en outre dans la déclinaison substantive; tous les substantifs masculins finissent au datif singulier par m. (Voyer \$ 173.)

pour les adjectifs déterminés, en slave et en lithuanien; or, il est naturel que ce pronom suive la déclinaisou qui lui est propre.

Mais comme les adjectifs forts, dans les langues germaniques, sont définis ou personnifiés par le pronom qui leur est incorporé, il n'est pas étonnant qu'on évite cette forme de déclinaison, lorsque la fonction du pronou ainsi annevé est remplie par un pronoin placé avant l'adjectif; c'est pour cette raison qu'on dit en allemand guter et der gute, mais non pas der guter; cette dernière forme blesserait l'instinct grammatical, car ou sent dans guter la présence d'un pronom, comme on la perçoit encore dans im adans len, am auprès dun, beim achez len, quoique dans ces locutions le thème pronominal ait disparu et qu'il ne reste plus que la désinence casuelle1. L'usage a donc ici fidèlement maintenu les vrais principes, et la science grammaticale, qui sur d'autres points avait déjà expliqué ou dépassé les leçons de l'instinct, était moins avancée à cet égard que le sentiment irréfléchi; nous percevions dans les formes comme guter, gutem, gute plus que nous n'y reconnaissions, et le pronom, dont le corps avait disparu, faisait encore sentir en esprit sa présence<sup>2</sup>. La langue allemande fait preuve sons ce rapport de beaucoup de délicatesse et de logique : ainsi le mot ein, étant privé de son élément défini pronominal, se fait suivre de la forme forte, c'est-à-dire de la forme déterminée; exemples : ein grosser könig, ein grosses haus (et non ein grosse könig, ein grosse haus). Mais aux cas obliques, où nous avons eines, einem,

¹ On ne dit pas : in dem haus, mais in dem haus ou im haus « dans la maison »; ou ne pourrait dire beim dem vater, mais il faut bei dem vater ou beim vater « chez le père». — Tr.

L'auteur fait allusion à la doublo déclinaison des adjectifs en allemand : gater mann, gutem mann, gute manner, à côté do der gute mann, dem guten mann, die guten manner, — Tr.

c'est-à-dire le mot ein pourru de son élément pronominal et défini, c'est la forme indéterminée de l'adjectif qui devra suivre; evemples : cine grossen kinigs, ciene grossen kinig (et non cines grossen kinigs, cinem grossen kinig). L'accusatif masculin grossen est à la fois défini et indéfini : mais, comme forme indéfinie, grossen est simplement le thème à l'état nu, et, par conséquent, il est identique avec le génitif et le datif indéterminés, lesquels sont également dépourvus de flevion. Au contraire, comme forme définie, grossen doit son a à la flevion.

\$ 182. Origine de la déclinaison déterminée en lithuaniea et en ancien slave. — Déclinaison du pronom ja.

Le thème pronominal qui sert à former la déclinaison déterminée, en lithuanien et en ancien slave, est ja<sup>1</sup>. En ancien slave, ja d'east devenir ja (§ 357) et ensuite je ou (§ 9 3<sup>1</sup>); grâce au monosyllabisme de cette forme, le j, qui aurait disparu dans un mot polysyllabique, a été conservé; mais il s'est changé, à certains cas, en i, après la chute de la voyelle. En lithuanien comme en ancien slave, ja signifie e'il »; mais cettedernière langue a conservé l'ancien sens relatif de ja, quand il est uni avec ax je (i-je «lequel»).

Nous donnons la déclinaison complète de ja dans l'une et l'autre langue :

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cost le g ye relatif suscrit. On peut comparer l'emploi de ye cu sand, où il isone levide d'un actific (§ 52), De mème, en albanis, l'article soffitie principale de l'émission un rapport frappara teve les algetifs déterminées nacion alver rapporcher, para recuple, prajety à la femme de l'article state dévage à bona (§ 6 83) de identification de l'émission d

#### LITEUANIAN.

|            | Singulier. |          | Duel.     |                 | Pluriel.  |          |
|------------|------------|----------|-----------|-----------------|-----------|----------|
|            | Mascelia.  | Féminio. | Mascelia. | Féminin.        | Masculin. | Féminie. |
| Nominatif. | jis        | ji ¹     | ju 1      | ji <sup>2</sup> | jë        | jos      |
| Accusatif  | jin .      | jesi     | ju        | ji              | jus       | jes      |
| Instrum    | ju °       | je       | jena      | jóm             | jeis      | jomis    |
| Datif      | jain b     | jei      | jém       | jóm             | jems "    | jours?   |
| Génitif    | jó         | jós      | jú        | jii             | jù        | jū       |
| Locatif    | jamè       | jójè     |           |                 | . jusè    | just.    |

### ANCIES SLATE.

## Singulier.

|              | Masculin   | Feminio. | Seutre.       |
|--------------|------------|----------|---------------|
| Nominatif    | u i*       | ta ja    | € је          |
| Accusatif    | H i        | kt. jun  | ₩ je          |
| Instrumental | HALL EMI   | ны јејин | (Le reste co  |
| Datif        | KANOV jemu | кй јеј   | on masculin.) |
|              |            |          |               |

Locatif..... Kens jemi kiš jej

- On attendrait plubli jé, qui répondrait au 717 y sanacrit, avec changement de l'a stave en s, à cause du j qui pééché (5 9 s 1): quand co pronom est combiné avec lui-même, on trouve, en effict, jî- jé plus souvent que ji- jî (voyez Schleicher, p. 202, et Mielcke, p. 68).
  - De Combiné avec du « deux » : jiidu.
  - Avec dwi deux ; jddwi.
  - On a aussi jümi et jüm.
    Ancienne forme jilmui.
  - Ancienne forme jdmui.
     Ancienne forme jémus.
  - <sup>2</sup> Ancienne forme jómus.
  - \* Voyez \$ 253.
  - $^{9}$  Le nominatif, dans les trois nombres, n'est employé qu'en combinaison avec KE  $p\!\!/\!\!/$  et il a le sens relatif.

ta ja ta ja.

|                                 |                                      | Duel.                    |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Nominatif Accusatif             | Mascalin-acuter.<br>Ed jet<br>Ed jet | Přesipie.<br>II ř<br>M ř |
| Instrumdetif<br>Génitif-locatif | нма іта<br>нею јеји                  | има іня<br>кю јеји.      |
|                                 |                                      | Pluriel.                 |
|                                 | Masculin.                            | Pénisie.                 |
| Nominatif                       | H i                                  | la jan                   |
| Accusatif                       | ta jan                               | ta jan                   |

# Instrumental... MAM imi

### \$ 283. La déclinaison déterminée en lithuanien.

En lithuanien, le pronom annexe, dans la déclinaison déterminée, se combine de telle façon avec l'adjectif que l'un et l'autre gardent leurs désinences cassuelles; toutoisi, le pronom, à certains cas, perd son j ou la voyelle i qui en tient lieu; de son côté, l'adjectif fait subir des mutilations à sa désinence, ou bien, quand plusieurs terminaisons sont possibles, il prend la plus courte. C'est ainsi qu'au locatif pluriel (\$ 253) la désinence de l'adjectif déterminé est s, et au locatif singulier masculin simplement ur et non me'. A certains cas, falgictif et renforé.

¹ Gerâm-jame nin bono», au lieu de geramé-jame. A prendre les choses à la ri-gueur, gerâm n'a aucune terminaison, paisque le m est un reste du pronou annexe.

comme pour lui pernettre de porter le poids du pronom annexe. En conséquence, l'a du nominatif féminin gerd »bona » devient » (on sait que l'o est le représentant ordinaire, en slave, de l'à long primitif); exemple : gerd-ji «la bonne», au lieu de gerd-ji. La voyelle u devient à dans plusieurs désinences, par exemple à l'instrumental singulier masculin gerd-ju »par le bons ; de même au nominatif-accussiti duel masculin !

Comme modèle d'un adjectif déterminé en lithuanien, nous prendrons geràx-is -le bon », féminin gerá-ji. Il se décline de la façon suivante :

#### Masculin.

|              | Singulier. | Dorl.      | Planid.            |
|--------------|------------|------------|--------------------|
| Nominatif    |            | gerŭ-ju    | geré-ji ou geré-je |
| Accusatif    |            | gerű-ju    | geriis-ius         |
| Instrumental | gerű-ju    | geréme-em² | gerais-eis         |
| Datif        | gerám-jám  | geréms-ém  | gerêms-êms         |
| Génitif      | géro-jo    | gerû-jû    | gerû-jû            |
| Locatif      | gerûm-iame |            | gerüs-inse.        |

#### reminin.

| Nominatif    | gerő-ji   | gerê-ji    | gérés-és     |
|--------------|-----------|------------|--------------|
| Accusatif    | gêran-jen | gert-ji    | gerás-es     |
| Instrumental | gerå-je   | geróms-ióm | gérôms-iòmi. |
| Datif        | gérai-jei | gerôms-ióm | geróms-ióms  |
| Génitif      | gerős-és  | gerû-jû    | gerû-jû      |
| Locatif      | peró-ioie |            | perós-iose.  |

sma; toutefois, pour le lithuanien comme pour l'allemend (dans dem, wem, ihm, etc.), ce m a pris la valeur d'une désinence casuelle.

Les verbes lithunniens, quand ils prennent le z du pronom réfléchi, éprouvent un renforcement de même nature (5 476).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Le s de l'adjectif n'est pas ici à sa place et paraît emprunté au datif pluriel.
<sup>3</sup> Ancienne forme gerömsmöur. (Voyez Schleicher, Grammaire lithuanienne, p. 200.)

#### 5 284. La déclinaison déterminée en ancien slave.

En ancien slave comme en lithuanien, nous trouvons établi le principe que dans la déclinaison adjective déterminée on décline à la fois l'adjectif et le pronom annexe. Toutefois, certains cas ont éprouvé des mutilations, soit dans l'adjectif, soit dans le pronom. Dans l'adjectif, il y a perte de la désinence casuelle 1; dans le pronom, on supprime le j initial du thème 2. Il faut aussi remarquer l'influence euphonique exercée par le j initial du pronom, on par l'i qui remplace le j, sur la voyelle finale de l'adjectif qui précède : cette influence s'exerce notamment sur l'o, ou sur le 3 à qui le remplace au nominatif-accusatif-vocatif singulier masculin, ainsi que sur le 3 4 du génitif pluriel; dans quelques cas, l'a final des thèmes féminins est également affecté. Cette loi phonique n'est pas sans analogie avec l'adoucissement (umlaut) germanique et avec quelques faits de même sorte en zend (§ 41) : elle nous fait comprendre le rapport qui existe entre доболій dobrū-i «le bon» (nominatif-accusatif-vocatif) et le simple A0603 dobră; entre dobră-i-ma (instrumental-datif duel masculin-neutre) et le simple dobro-ma. Il est possible qu'au féminin l'a du thème se soit d'abord affaibli en o (\$ 92°) et qu'en vertu de cette loi d'assimilation, l'o soit devenu ensuite ú; dobra-ima aurait fait d'abord dobro-ima et ensuite dobru-ima. L'a en soi n'est pas sujet à l'influence de la lettre initiale du prononi annexe : c'est ce qui ressort du nominatif singulier féminin dobra-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ce sont autamment le adeinences commençuat par une consonne (ñ en X) qui diparu; exemples : instrumental-datif duel (masculin-neutre) obbril-nien poor dobrwas-inn (thèune dobro »bou»); locatif plariel (pour les trois genors) dobri-icht, au lieu de quoi en aurait dà avoir au masculin-neutre AOEPXCHXT dubré:hé-icht, et an feminia dobrochi-icht.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le thème entier est tombé au datif-locatif singulier du féminin, où nous avons N j en regard du pronom non composé KN jrj; exemple: dobré-j và la bonne, dons la bonne.

ja, ainsi que du nominatif-accusatif-vocatif pluriel neutre, qui fait de même dobra-ja.

Dans la déclinaison adjective déterminée on peut aussi apercevoir une influence exercée par la désinence de l'adjectif sur la voyelle du pronom anneve. En effet, le j'initial du pronom s'est perdu au génitif, au datif et au locatif du sinquiter masculinneutre; après cette suppression du j, la voyelle suivante est devenue a, u, x é ou i, selon la nature de la voyelle précédente, laquelle appartient à l'adjectif. Exemples: dobra-ago «du bon» (pour dobra-jeny), dobre-unue au bon» (pour dobri-jeny), Asspexau. dobré-lant etans le bon» (pour asspexau. dobré-jent), dobli-inst «dans le vaillant» (pour dobli-jent). Mais il s'est conservé encore au datif et au locatif des formes en u-jenu. è-jena et d-emi. On trouve aussi des locatifs en é-mai, au lieu de é-lant!.

Pour faciliter la comparaison entre la déclinaison indéterminée et la déclinaison déterminée, nous les plaçons l'une en regard de l'autre. Nous conservons les mots choisis comme modèles par Miklosich, à savoir le thème dobre » bon », féminin dobra, et le thème doblje » vaillant » (par euphonie doblje, voyez § 258), l'éminin doblja.

|           |                   | Meetika.   |              |            |
|-----------|-------------------|------------|--------------|------------|
|           | Mac               | eulin.     | Fée          | ninin.     |
|           | _                 | _          | _            |            |
|           | Indéterminé.      | Déterminé. | Ind/terminf. | Déterminé, |
| Nominatif | $dobr$ $\ddot{a}$ | dobrû-j*   | dobra        | dobra-ja   |
| Accusatif | dobrů             | dobrů-i    | dobrun       | dobruñ-iuñ |

¹ Voyes Miklosich, Phonologie, \$ 55, et Théorie des formes, a° édition, \$ 95.
³ On trouve aussi sams adoucissement dobraij, et, avec suppression du pronom mais avec conservation de l'adoucissement, dobrai. (Voyes Miklosich, Théorie des formes, a° édition, \$ 95.)

|                      | Masculin.       |            | Fes          | oinin.     |
|----------------------|-----------------|------------|--------------|------------|
|                      | Indéterminé,    | Déterminé. | Indiserminé. | Détermine, |
| Instrumental         | dobromi         | dobrū-imi  | dobrojvis    | dobro-jun' |
| Datif                | dobru           | dobru-umu  | dobré        | · dobré-j  |
| Génitif              | dobra           | dobra-ago  | dobrii       | dobrū-jan  |
| Locatif              | dobré           | dobré-émi  | dobré        | dobré-j    |
| Vocatif              | dobre           | dobrů-j    | dobra        | dobra-ja.  |
|                      |                 | pic zel.   |              |            |
| Nominatif-accvocatif | dobra           | dobra-ja   | dobré        | dobré-i    |
| Instrumental-datif   | dobroma         | dobrii-ima | dobrama      | dobrū-ima  |
| Génitif-locatif      | dobru           | dobru-ju   | dobru        | dobru-ju.  |
|                      |                 | PEI RIEL.  |              |            |
| Nominatif-vocatif    | dobri           | dobri-i    | dobrii       | dobrů-jají |
| Accusatif            | dobrii          | dobru jan  | dobrů        | dobru-jan  |
| Instrumental         | dobrů           | dobrú-imi  | dobra-mi     | dobru-ani  |
| Datif                | dobromů         | dobrū-imā" | dobra-mû     | dobrū-imū  |
| Génitif              | . dobrá         | dobrů-ichů | dobris       | dobrů-ichů |
| Locatif              |                 | dobrů-ichů | dobra-chù    | dobrů-ichů |
| Vocatif              | dobri           | dobri-i    | dobrů        | dobrů jan. |
|                      |                 |            | Neut         | re.        |
|                      |                 |            | adriermin/.  | Determiné. |
| Nominatif-accusat    | if-vocatif sing | gulier do  |              | lobro-je   |
| Nominatif-accused    |                 |            |              | lobré-i    |
| Nominatif-accusat    | if-vocatif plu  | riel do    | bra d        | lobra-ja.  |
| Le reste com         |                 | 1-         |              |            |

On trouve aussi dobrni-juni, venant de dobropni-juni. (Miklosich, shidem.)
 On a aussi, sans adoucissement, dobrā-indi.

11

On a aussi, sans adourissement, dobrā-imā.
II.

D.

|                                  | SIMETLIER.  |              |             |
|----------------------------------|-------------|--------------|-------------|
| Ma                               | sculia.     | Fé           | minin.      |
| Indeterminé.                     | Déterminé.  | Indéterminé. | Déterminé.  |
| Nominatif dobli                  | dobli-j     | doblja       | doblja-ja   |
| Accusatif dobli                  | dobli-j     | dobljvin     | dobljun-jui |
| Instrumental dobljemi            | dobli-imi   | dobljejun    | doblje-jun  |
| Datif doblju                     | doblju-umu  | dobli        | dobli-j     |
| Génitif doblja                   | doblja-ago  | dobljan      | dobljan-jai |
| Locatif dobli                    | dobli-imi   | dobli        | dobli-j     |
| Vocatif dobli                    | dobli-j     | doblja       | doblja-ja.  |
|                                  | BCBL.       |              |             |
| Nominatif-accvocatif. doblja     | doblja-ja   | dobli        | dobli-i     |
| Instrumental-datif dobljema      | dobli-ima   | dobljama     | dobli-ima   |
| Génitif-locatif doblju           | doblju-ju   | doblju       | doblju-ju.  |
|                                  | PLEBRE.     |              |             |
| Nominetif-vocatif dobli          | dobli-i     | dobljan      | dobljan-jan |
| Accusatif doblian                | dobljan-jan | dobljan      | dobljan-jan |
| Instrumental dobli               | dobli-imi   | doblia-mi    | dobli-imi   |
| Datif dobljemů                   | dobli-imi   | doblja mu    | dobli-imi   |
| Génitifdobli                     | dobli-ichů  | dobli        | dobli-ichii |
| Locatifdoblichù                  | dobli-icků  | dobljachů    | dobli-ichů. |
| •                                |             | Negtr        |             |
|                                  |             |              |             |
|                                  | 1           | ndéterminé.  | Diterminé.  |
| Nominatif-accusatif-vocatif sing |             |              | blje-je     |
| Nominatif-accusatif-vocatif due  | 1 de        | bli de       | bh-i        |
| Nominatif-accusatif-vocatif plu  | riel de     | blja de      | blja-ja.    |

Le reste comme au masculin.

8 285. La déclinaison déterminée dans les dialectes slaves modernes.

Dans les dialectes slaves d'un âge plus moderne, le sysèmede la double déclinaison des adjectifs a 'éprouvé une grande perturbation, en ce qui concerne la forme comme en ce qui touche le sens. Le russe, par exemple, dans la déclinaison déterminée, ne distingue clairement le pronom annexe qu'au nominaif et à l'accusaif singuliers des trois genres et aux cas correspondants du pluriel. Exemples : singulier masculin : dobris-j » boaus, homun : ¡féminin : dobris-ja boaus », dobru-ju boanan »; neutre : dobris-a (venant de dobris-ja) » boaum »; pluriel, nominaif-accusaif masculin : dobris- [éminin-neutre : dobris-ja, natout ailleurs le pronom annexe ne fait plus sentir sa présence, sinon par l'adoucissement (u ti , voyez \$ 284) qui a lieu à certains cas, et qui a été produit par son j ou son i initial. Exemple : instrumental singulier masculin-neutre : dobris-m, en regard de l'ancies slave dobris-ine, par expard de

La signification du pronom anneve s'est tout à fait éteinte en russe dans la déclinaison composée. En effet, dobré-je, dobre-je, dobre- é quivalent simplement à » bonus, houn, bonum», et l'adjectif composé a presque partout remplacé en prose l'adjectif simple. Celui-ci n'est plus guère usité que comme attribut, écst-à-dire dans le même emploi où l'allemand se sert de l'adjectif privé de flexion. Mais il y a cette différence entre le slave et l'allemand que l'adjectif, même dans les dialectes slaves les plus modernes, quand il est construit comme attribut, prend le gence et le nombre du substantif ou du pronom auquel il se rapporte.

\$ 286. Double déclinaison adjective dans les langues germaniques. — Examen de l'opinion de J. Grimm.

Les adjectifs germaniques ont une double déclinaison, comme

11.

les adjectifs slaves et lithuanieus; il est donc naturel de se demander si l'une de ces déclinaisons ne provient pas de l'adjonction d'un pronom qui est venu se souder à l'adjectif. C'est dans la déclinaison forte, comme on l'appelle, que nous sommes amenés à chercher ce pronom, car elle reproduit toutes les particularités de la déclinaison pronominale. Cette idée a déjà été exprimée par moi dans la première édition du présent ouvrage. Mais, depuis ce temps, Jacob Grimm, dans son Histoire de la langue allemande 1, a présenté les adjectifs faibles comme les adjectifs déterminés primitifs. Il a cherché à expliquer le n final de leur thème comme un reste du gothique jains (thème jaina). Ainsi blinda, blindo, blindo auraient déjà signifié par eux-mêmes «l'aveugle»; si, dans la langue gothique, telle qu'elle est parvenue jusqu'à nous, on prépose encore l'article, cela viendrait de ce que le pronom annexe a perdu sa signification et est comme s'il n'existait pas. Il serait arrivé pour l'adjectif ce qui est advenu pour le verbe, qui représente deux fois la personne, par la désinence d'abord, laquelle a perdu sa signification, et ensuite par le pronom dont le verbe se fait précéder. Grimm rapproche, en outre, les dialectes norrois, qui expriment, en effet, l'article par un pronom suffixé, dont le thème contient un n: Grimm identifie cette lettre n avec la lettre finale des thèmes adjectifs faibles.

Mais nous ne pouvons souscrire à cette identification : dans les formes norroises comme degr-inn « le jour », littéralement sjour-le », génitif degr-inn, datif dagr-inn, etc. ², nous voyons l'article annexe suivre de tout point la déclinaison pronominale. Au contraire dans toutes les langues germaniques, y compris le norrois, les digietifs faibles suivent tris-eactement, dans les

<sup>1 1848.</sup> Pages 960 et suiv.

<sup>\*</sup> Grimm, Grammaire allemande, IV, p. 375.

trois genres, les thèmes substantifs en n. Ainsi le thème gothique blindan «aveugle» se décline au masculin sur ahman «esprit» 1, au neutre sur hairtan «cœur», et le thème féminin blindôn se décline sur viduvôn, nominatif viduvô 2. Si les adjectifs germaniques à forme faible contenaient réellement un pronom, nous aurions, selon toute vraisemblance, en gothique, des datifs masculins comme blinda-namma et des accusatifs comme blinda-nana, au lieu que nous avons blindin, blindan, d'après l'analogie de ahmin, ahman. Dans des formes comme blindanamma, blindanana, je n'hésiterais pas à reconnaître un article suffixé dont la signification se serait effacée. Mais comme les adjectifs faibles n'ont ni le sens des adjectifs déterminés, ni aucune des particularités de la déclinaison pronominale, je persiste dans l'opinion que j'ai autrefois énoncée : je crois que le thème des adjectifs faibles a été élargi par l'addition purement phonétique d'un n, comme il est arrivé pour beaucoup de substantifs; nous avons, par exemple, le thème svaihran «beau-père» (nominatif svaihra) en regard du sanscrit śváśura, du latin socero, du grec exupo; et le thème féminin svaihron (nominatif svaihro) a belle-mère a en regard du latin socera, du grec êxupá.

En haut-allemand moderne, tous les féminins à forme forte de la première déclinaison de Grimm élargissent leur thème, au pluriel, par l'addition d'un n : on ne reconnaîtra certainement pas dans cette lettre un article dont la signification se soit obscurcie. Je rappelle encore l'élargissement que prennent régulièrement en gothique les thèmes léminins terminés en sanscrit par l'a ainsi bérauti esfépoura devient en gothique bairandieir. A ce complément purement phonétique n on peut comparer en

<sup>1</sup> Vovez \$ 255.

<sup>2</sup> Voyez \$ 149.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> La diphthongue gothique es répond à l'é sanscrit. (Voyez \$ 7n.)

grec le  $\delta$  des thèmes féminins en  $i\delta$  et en  $a\delta$ , qui correspondent b des thèmes sanscrits en b et en  $d^{-1}$ .

- § 287. Déclinaison des adjectifs forts dans les langues germaniques.
- Si l'opinion que je viens d'exposer est fondée, les adjectifs forts, dans les langues germaniques, ont à peu près eu le même sort que les adjectifs déterminés dans les dialectes slaves les plus modernes, notamment dans le russe2 : en d'autres termes, ils contiennent un pronom annexe dont la signification est éteinte. Le vieux haut-allemand blinder, par exemple, que je décompose en blinda-ir 3, signifie « ὁ τυφλός » et non « τυφλός ». Je regarde l'i qui est contenu dans l'ê (venant de ai) de blindér comme une contraction du thème pronominal ja ( q ya). Ce thème a aussi en zend des emplois analogues à ceux de l'article\*; il a donné au slave le pronom suffixé de la déclinaison adjective déterminée; c'est lui enfin que nous retrouvons, selon toute vraisemblance, dans l'article suffixé : en albanais (nominatif féminin ja ou a)5. Dans le féminin, en vieux haut-allemand, la syllabe iu 6 de blind-iu est un affaiblissement pour ia, et correspond au ya sanscrit, à l'article dans l'ancien slave dobra-ja
  - 1 Voyez \$5 119 et 125.
  - Voyez \$ 285.
  - 3 Sur le vieux haut-allemand / provenant de la diphthongue as, voyez \$ 79.
- Veyez \$ 237. J'ai émis (endroit cité) l'hypothèse que le zend ya, quand il est employé comme article, est peut-être pour iya; mais iya lui-même contient le pronem relatif (sanscrit t-ya pour te-ya, \$ 353).
- Exemple :  $k_1^{i_1} \sim \epsilon \operatorname{canist}$ ,  $k_1^{i_2} \sim \epsilon \eta$  exames;  $i_1 \neq i_2 \sim bosses$ ,  $i_2 \neq i_3 \neq i_4 \sim \epsilon \eta$ . chomes  $\epsilon \gamma_1 \operatorname{spin} \beta_1$  in former. (Veys one missions for 1 Hindman et are silinate,  $\beta_1$ . So,  $\beta_2$  employed instantial satisfies of the disconstraint  $\xi$   $\xi$  in satisfies the  $\xi$   $\eta$  or explique missus in feficials in  $\xi$  (ferme untilité n, per exemple dans n  $\mu$ )  $\mu$ - $\eta$ , and althination due of n invites n n emission in laborate  $\gamma$ ). In these  $\eta$  g or distillence planting data to taste les langues inde-européenes que le thème  $\xi$  i,  $\eta$ ui, on san-crit mênes a pertoit peute le définition.
- Il est impossible de dire s'il faut prononcer in on ju, le j manquant dans l'écriince.

- la bonne », ainsi qu'à la syllabe ja dans l'albanais γρία-ja « la femme». Au lieu de bind-iu, on trouve aussi, suivant les divers manuscrits ou les differents dialectes, bind-u, pinha-y, mais le moyen haut-alfemand a seulement blindiu. De même au pluriel neutre, où le vieux haut-allemand présente aussi bien iu que », lei iu (ou ju) correspond, en nend et dans le dialecte védique, au nominatif-accusatif pluriel neutre yû du pronom relatif, et, en ancien slave, à la syllabe ja de dobra-ja « τὰ ἀγαθά».

A la plupart des autres cas, le pronom annexe des adjectifs forts n'est reconnaissable, en vieux haut-allemand, qu'aux désinences de la déclinaison pronominale; on peut comparer, à cet égard, le datif masculin-neutre blindemu (gothique blindamma) avec wolfu, l'accusatif masculin blinden (gothique blindana) avec wolf. Dans ces formes, la voyelle qui précède le m et le n appartient, selon moi, au pronom annexe, et non au thème adjectif primitivement terminé en a; l'a final du thème semble s'être perdu comme au nominatif singulier féminin blind-iu (pour blinda-iu) et comme au nominatif-accusatif-vocatif pluriel, qui est également blind-iu. En conséquence, je divise ainsi : blind'emu, blind'-en, gothique blind'-amma, blind'-ana. J'admets seulement qu'on a supprimé la semi-voyelle initiale du pronom annexe : encore s'est-elle conservée, en gothique, avec les thèmes adjectifs en u, par exemple dans manv'-ja-na «paratum» pour manu-ja-na (§ 288). Conséquemment je regarde blind'-a-na comme étant pour blind'-ja-na, et, en vieux haut-allemand, blind'-e-n comme étant pour blind'-je-n.

Au nominatif-accusatif-vocatif neutre, la forme gothique manr-jn-ta fait supposer avec assez de vraisemblance que blindate el le vieux haut-allemand blindar: sont des formes mutilées pour blind-jn-ta, blind-jn-z, et que, par conséquent, la voyelle qui précède le t ou le z appartient au pronom.

Au génitif singulier féminin, dans les formes comme blindaisúa « cæcæ », la seconde partie de la diphthongue ai appartient très-vraisemblablement au pronom annexe : je vois dans l'i le représentant du thème ja, avec suppression de sa voyelle et vocalisation de sa semi-vovelle; i-sós, dans blindaisôs (à diviser ainsi : blinda-i-sós), répondra donc au sanscrit यस्तास ud-suds 2. ll n'y a pas d'autre moyen d'expliquer la diphthongue gothique dans la forme en question : car si, dans les langues germaniques, les adjectifs forts avaient seulement les désinences pronominales sans s'adjoindre un pronom annexe, il faudrait s'attendre à trouver en gothique blindi-sos, d'après l'analogie de thi-sos pour le sanserit तसास tá-syás; mais il n'y aurait aucune raison pour qu'on eût la diphthongue ai. Au génitif pluriel, l'i des formes comme blindaisé « cæcorum » (masculin-neutre), blindaisó « cæcarum », doit être attribué également au pronom annexe, en sorte qu'il faudra diviser ainsi : blinda-işê, blinda-işô. En effet, comme nous voyons qu'à la désinence sanscrite ésâm (= aisám), ásám, dans les formes con.me té-sám «horum», tā-sām "harum", le gothique oppose -i-sē, -i-sō (par exemple thi-se, thi-so)3, il faudrait s'attendre à avoir blindi-se, blindi-so, si les adjectifs forts suivaient simplement la déclinaison pronominale, sans contenir réellement un pronom à la plupart de leurs cas. De même, en vieux haut-allemand, on aurait blindi-rô ou blinde-ro's pour les trois genres, au lieu de la forme réellement usitée blindéré, venant de blindairé.

Devenue e en vieut haut-allemand; on ne peut dire si cet e est long ou bref (Grimm, Grammaire allemande, I, p. 723). De la comparaison du gothique il ressort seulement que, comme contraction de la diphthongue si, il a dû être long à l'origine.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Au sujet du datif gothique blindai, en vieux haut-allemand blindaru, voyez 5 a88.
<sup>3</sup> Voyez 5 a68. Il n'est question ici que des pronoms gothiques simples, pourvus de formes différentes pour les trois genres.

<sup>4</sup> Avec e pour i.

#### \$ 188. Thèmes adjectifs en u, en gothique.

Considérons de plus près les thèmes adjectifs gothiques en u, qui sont d'une importance particulière pour la théorie ci-dessus exposée. Ils n'ont pas la déclinaison dite faible, c'est-à-dire qu'ils n'élargissent pas leur thème par l'addition d'un a inorganique; en général, il n'y a pas, dans les langues germaniques, de thèmes en un, pas plus qu'en sanscrit, en zend, en latin, en lithuanien et en slave. Mais les thèmes gothiques en u, autant que nous pouvons en juger par les textes arrivés jusqu'à nous. ajoutent la syllabe ja, non-seulement à tous les cas où les pronoms à genre variable s'écartent de la déclinaison substantive, mais encore à l'accusatif pluriel masculin (unmanu'-ja-ns « imparatos »); l'u du thème simple est supprimé devant cette syllabe ja, comme il est supprimé devant l'i des suffixes marquant les degrés de comparaison (hard'-izô « durius »), devant le caractère ia de la première conjugaison faible (gahard'-ja « je durcis ») et devant le suffixe dérivatif jan 1. Nous arrivons de la sorte, pour le thème manvu «préparé», au thème composé manv-ja, lequel peut être comparé au thème pronominal composé a t-ya «celui-ci» (nominatif w s-ya)2; non-seulement le dernier membre du composé est le même en gothique et en sanscrit, mais l'une et l'autre langue ont supprimé la voyelle finale du premier membre. Rapprochez l'accusatif masculin manv'-ja-na 3 du sanscrit t'-ya-m, où le pronom relatif ya est privé de signification absolument comme dans le gothique manv'-ja-na.

Au nominatif pluriel masculin sanscrit t'-yê (venant de t'-yai)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Forme faible d'un suffixe dont la forme forte serait ja = sanscrit m ya (\$ 901). Le seul exemple de ce suffixe ajouté à un thème en u est lauxhandjan rayant les mains vides.

Yenant de ta-ya, sa-ya, \$ 353.

<sup>3</sup> Vayez \$ 287.

répond tule -igi (venant de tuleu « solide » 1); au datif-ablatif pluriel t'-ué-byas (venant de t'-uai-byás) répond le datif gothique manv'-jai-m; à l'accusatif t'-ya-n (venant de t'-ya-ns, \$ 936) répond la forme précitée unmanu'-ja-ns « imparatos »; au nominatifaccusatif singulier neutre t'-ya-t répond manv'-ja-ta « paratum », pour lequel on trouve aussi le simple maneu. Il n'existe du nominatif masculin et féminin que des exemples à forme simple et identique pour les deux genres, comme thaurau-s «siccus, siccan, par exemple dans ce passage d'Uffilas 2 : handus ras thaursus «manus erat sicca». Il faut remarquer ici qu'il y a aussi en sanscrit des thèmes adjectifs en u qui ont le nominatif féminia semblable au masculin, notamment les thèmes dont l'u final est précédé de deux consonnes; exemple : pândú-s, pândú-s. pândú (venant du thème pândú - blanc, gris »); rapprochez le gothique hardu-s, hardu. Nous connaissons, en outre, pour les thèmes adjectifs en u, le datif pluriel féminin, lequel a la forme composée; hnasqv'-jai-m3 correspond aux datifs pronominaux féminins comme thai-m (qui sert également pour le masculin et pour le neutre). Au génitif singulier féminin, nous devons nous attendre à avoir des formes comme manv'-ji-sûs, d'après l'analogie de thi-sos (\$ 175); au datif mane'-jai ponr mane'-ji-sai, comme on a blindai - cæcæ - ponr blinda-i-sai, auquel se rattache le vieux haut-allemand blinders et l'allemand moderne blinder. Au génitif singulier masculin-neutre, on pourrait s'attendre à

La recine tulg, venant de tulg, correspond à la racine sanscrite drh (venant de darh) «grandir», qui a donné dréd « solide, fort». (Voyet Glossaire sanscrit, édition 1847, p. 155.)

<sup>2</sup> Luc, Vt, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Matthieu, XI, 8: â nasappiam enaplim rês paizancis jurnises du thême simple honapru, dont il ne roste pas d'exemple, mais qu'on peut supposer d'après l'analogie d'autres thèmes adjectifs on us; le e. quand il est précédé d'une guturale, est peut-étre un complément emphosique (\$ 56. s.). Nous avons notamment augress « écroit-qui répond on sancerit adsés « dines essais).

trouver des formes comme mann'-ji-s, quoique la forme conservée filan-s emulti » semble contredire cette hypothèse; mais ce filaus est toujours employé substantivement 1 et ne peut, par conséquent, nous reasseigner sur la forme adjective.

Je fais suivre la déclinaison de manu-a «paratus» comme elle ressort, soit de ce mot lui-même, soit d'autres adjectifs en u. Je mets entre parenthèses les formes reconstruites par hypothèse:

|           | Masculin.       |               | Féminin.        |              |
|-----------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|
|           | Singulier.      | Pleniel.      | Singulier.      | Pluriel.     |
| Nominatif | manru-s         | mane'-jai     | MARCH-#         | (manv'-jó-e) |
| Accusatif | mane'-ja-na     | тако - ја-ка  | (mane'-ja)      | (manv'-jo-s) |
| Datif     | (mane'-ja-mma)2 | manv'-jai-m   | (manv'-jai)     | mane'-jai-m  |
| Génitif   | (mane'-ii-s)    | (mane'-ii-af) | (mane'-ii-sor)2 | (mann'ailas) |

Il est toujours anivi de mais : filesse mais «de beaucoup plus», par exemple Deuxième aux Corinthiens, VII, 13.

<sup>9</sup> Le thème simple maneu donneruit, d'après la déclinaison pronominale, le datif mancu-mma, et non manu-amma, comme le suppose Grimm (Grammaire allemande, I, p. 791); de même, Aards donnerait hards-mma, et non hards-mma. En effet, partout où nous trouvons un a devant les désinences mma, na du datif pronominal et de l'accusatif, cet a appartient au thème (tha-mma = sanscrit té-ende "à celui-ci", hen-musa - ká-amái, borussien ka-amu "à qui") : un datif harden-mma ne pourrait donc venir que d'un thême hardra. Au contraire, hardu-mma est formé comme le sanscrit ami-imdi (par euphonie pour ami-amii) «à celui-là». Von der Gabelentz et Löbe (p. 76), pour expliquer les formes comme manyanna, manyana, admettent que'l's de maneu s'est changé en i; mois alors on aurait au datif manuimma et à l'accusatif manci-na, comme on a i-nama «à lui», i-na «lui». Ajoutons qu'il n'y a pas de thèmes adjectifs en i, car les thèmes de la deuxième déclinaison forte de Grimm sont terminés en ja : pour prendre un exemple, le thême midja (nominatif midji-s, venant de midja-s) correspond au thême sanscrit médes, au latin medió. Si donc dans la première déclinaison adjective de Grimm le datif blind'-a-mua et l'accusatif blind'-a-na sont pour blind'-ja-mua, blind'-ja-na, dans la seconde, où déjà la thème primitif finit en ja, midj'-a-mma, midj'-a-na seront pour midj'-ja-mma, midj'-ja-na, qui viennent eux-mêmes de midja-ja-nama, midja-ja-na.

<sup>3</sup> Voyez 5 287.

<sup>4</sup> Comparez thi-14, \$ 218.



\$ 180. Le pronom interrogatif gothique hear-jis.

Le même pronom que nous avons reconnu comme partie intégrante des adjectifs forts se trouve aussi comme dernier membre d'un pronom composé. Je ne doute pas, en effet, qu'il ne soit renfermé dans hvarjis (pour hvarja-s, \$ 67) « qui? », dont le premier membre, employé seul, signifie « où ? » (\$ 38 1). Dans le composé en question, hear joue le rôle du thème, à peu près comme font en sanscrit certains pronoms qui gardent au commencement d'un composé la terminaison du nominatifaccusatif singulier neutre, au lieu de paraître sous la forme du thème 2. Dans le gotbique hvarjis, la signification interrogative de hvar absorbe la valeur démonstrative (primitivement relative) de l'annexe ji-s (= sanscrit ya-s), en sorte qu'il ne lui reste qu'à exprimer le rapport casuel. On peut rapprocher du gothique hvar-jis, hvar-ja, hvar-jata l'ancien slave kū-j, ka-ja, ko-je « qualis? quale?», qui, aux cas obliques, fléchit seulement le pronom annexe (l'article suffixé des adjectifs)3.

Examinons à présent la déclinaison du gothique hear-ji-s: je ne crois pas que cet interrogatif suive entièrement, comme on l'a dit, la deuxième déclinaison adjective et se décline exactement sur midji-s = sanscrit middju-s '; je suppose que la parti-

Sans pronom annexe: suanew.

<sup>\*</sup> Par exemple tet-putra-e «hujus filius», kim-ariam «cujus causă?».

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> On ne saurait considérer comme flexion le changement de ko en kii, tequel est produit par l'influence rétroactive de l'i (\$ 284), par exemple à l'instrumental singulier, KLIMML kii-imi (pour ko-imi).

<sup>Noyez Grimm, Grammaire altemande, 1, p. 799, et Von der Gabelentz et</sup> Löbe, Grammaire de la langue gothique, p. 84.

finale, c'atant un thème pronominal en a, féminin é, suivait dans sa flexion, partout aillenrs qu'au nominatif, le thème tha, féminin dé; qu'il faisait, par exemple, au génuiti féminin, ji-jadi (comme thi-jad) et non jai-jad (comme midjaipds). En effet, dans hear-ja-j-jad, venant de hour-ja-j-jad, to thème relaiti sanscrit serait contenu deux fois, tandis que -ji-jad est avec le sanscrit yá-jadi dans le même rapport que thi-jad avec té-jada et har-jad-jad exek-jada. Le nominait féminin hear-ja (et non hour-ja, comme on pourrait le supposer d'après l'analogie de sá) n'a rien de surprenant, car só (= sanscrit só) doit à son caractère monosyllabique la conservation de la voyelle longue (3 1 18), au lieu que hear-ja, étant polysyllabique, a abrégé la voyelle finale, suivant la règle ordinaire.

Au génitif pluriel masculin-neutre, nous devons avoir hourji-st, et au feminin hour-ji-st, d'après l'analogie de thi-st, hi-st. Au datif singulier féminin, in se-srait pas impossible qu'on eût hour-jai au lieu de hour-ji-sai (comme thi-sai); en effet, la surcharge produite par la composition pouvait amener une mutilation du pronom auneve, comme dans blindai pour blinda-i-sai (vieux baut-allemand blindaru).

A l'état isolé, le thème pronominal gothique ja n'a laissé que quelques adverbes et quelques conjonctions (\$ 383 et suiv.): pareille chose est arrivée en latin pour le thème sanscrit ω, gothique tha, grec το et slave to (\$ 343).

\$ 290. Tableau comparatif de la déclinaison du gothique hrar-jis et du sanscrit yns.

Je fais suivre la déclinaison complète de l'interrogatif gothique

Pour les cas dont il nous reste des exemples, voyez Schulze, Glossaire gothique, oux mots hearjis, hearjizuh et ainhearjizuh.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Il n'y a pas d'exemple de cette dernière forme; mais les formes analogues permettent de la supposer avec une grande vraisemblance.

dont il vient d'être parlé, et je mets en regard celle du relatif sanscrit. Les formes dont il ne reste pas d'exemples sont mises entre parenthèses (comparez \$ 282):

|           |            | MASCELIS.     |          |               |
|-----------|------------|---------------|----------|---------------|
|           | Singulier. |               | Pluriel. |               |
|           | , Seasont. | Gothique.     | Samerit. | Gothique.     |
| Nominatif | ya-s       | hear-ji-s     | yé       | hvar-jai      |
| Accusatif | ya-m       | hear-ja-na    | gel-n    | hvar-ja-ns    |
| Datif     | yá-smái    | hear-ja-mma   | yr-byas  | (hvar-jai-m)  |
| Génilif   | yá-sya     | hear-ji-s     | yé-sam   | (hvar-ji-sé). |
|           |            | PÉHINIS.      |          |               |
| Nominatif | yd         | hvar-ja       | gd-s     | (kvar-jôs)    |
| Aceusatif | yd-m       | hree ja       | yá-s     | (hvar-jô-z)   |
| Datif     | yd-sydi    | (hvar-ji-sai) | yű-byaz  | (hvar-jai-m)  |
| Génitif   | yei-syds   | (hear-ji-sis) | ชูก็-sâm | (hear-ji-so). |
|           |            | VEN TRE.      |          |               |
| w         |            | Laure in to   | . 5 . 3  | Barrer Sail   |

1 En combinaison avec l'enclitique uh, qui supprime son a après une voyelle, ou a hear-jammé-h pour hear-jamma-h; à l'accusatif hear-jané-h pour hear-jama-h; su nominotif-accusatif feminin hear-jé-h pour hear-ja, et au neutre hear-jaté-h pour hear-jata-h. Le même principe est suivi par hea-s «qui?» devant les enclitiques h on hun : heammé à, heammé hun, heamé à ; même observation pour ains +nndevant hun : ainummé-hun pour ainamma-hun, ainé-hun pour aine-hun, !! faut remarquer à ce sujet que l'é et l'é sont les représentants réguliers de l'é long qui manque en gothique (\$ 69): l'allongement en question a pour objet, selon moi, de fortifier la première partie du composé, pour l'aider à porter l'enclitique. C'est ainsi qu'en lithuanien les formes réfléchies des verbes allongent leur voyelle finale devant le pronom annexe (\$ 576); suk6-s vil se tourner est avec sukn vil tourner dans le même rapport que le gothique ainé-hun svec ains « una , unam ». Quant à l'u du datif ainummé-hun comparé à l'a de ainemma, il s'explique par les lois ordinaires de l'affaiblissement des voyelles (compares, par exemple, les formes latines comme insulans, 5 7) : en effet, le renforcement de la syllabe finale ne pouvait empécher la longue d'éprouver plus tard le besoin d'allèger une autre partie du mot.

Fin zend vei, venant de va-a.

<sup>3</sup> Le mot simple serait jé, en analogie avec thé.

#### DEGRÉS DE COMPARAISON.

#### 8 291. Les suffixes tara et tama.

Le comparatif est exprimé en sanscrit par le suffice ture, fiminin tard, et le superlatif par tome, féminin tomé; ces suffixes viennent s'adjoindre au thême (musculin et neutre) du possité. Exemples: pánya-tara, pánya-tama, de pánya-tara, subsit-tama, de mobilséri-tama, de tidir pur s: modit-tara, mobil-tama, de mobils grand = (forme forte mobile). En zend, par une déviation de l'instint grammatical, les suffixes al-que tara et agga téma vant se joindre au nominatif singulier unasculin, et non, comme ils le dervaient, au thème; exemples: al-que pour hobitons, de husta, nominatif masculin pénale sea est se pánya-time de siperia, nominatif unasculin sépata saint: « egga-ga-bolets virétrassiatem», de rérétrassus, nominatif véritrassais «victoriu» (litticalment «tuant Virta»):

L'origine du suffice tora est, selon moi, la racine tar  $\{ \mathbf{q} \ \mathbf{r} \}$  - transgredi :  $\mathbf{r}$  est la racine qui a donné entre autres la préposition zende taré - au delà-, le védique firita (même sens), le celte (trlandais) tar, tair - au delà, à travers, par-dessus-, le latin traux, le gothique fairis- $\mathbf{r}$ , l'allemand dar-de ( $\mathbf{s}$  10 tó). Padmets avec Grimm que le suffice du superlatif vient de celui du comparatif, saus cependant croire avec lui pour cela que le superlatif devait nécessairement passer par la gradation internédiaire du comparatif. Nais tama, en tant que primitif, n'a pas d'étymologie satisfaisante : je pensais sutrefois à la racine  $\mathbf{T} \mathbf{q}$  te d'étymologie satisfaisante : je pensais sutrefois à la racine  $\mathbf{T} \mathbf{q}$  te

Nous avons dans le participe présent past (nominalif elvèire-pass) une formation analogue à celle de présent pas pisit «qu'il frappe»; la recine pas (en assercit qu'il dan) a supprimé sa consonne finale et l'a qui reste a été traité comme s'il était la voyelle caractéristique de la première et de la sixième classe (5 100°, 1).

<sup>1</sup> Grimm, Brammaire allemande, III., p. 583.

\*étendre », d'où l'on aurait aussi put tirer varos; nais alors tu tama ne serait pas une formation régulière, et je préfère maintemant y voir une forme mutilée pour tarama. Ce qui me confirme
dans cette opinion, c'est que le suffice superlait et vija s'explique très-bien comme une dérivation du comparatif correspondant en iyas (8 298), à l'aide de ce même suffice ta, in
que nous trouvons en grec dans 12-25 aussi bien que dans
ra-150; (ce dernièr pour rapros ou raporos). Ainsi se trouverait
éclairei le rapport de razo-e et de 700 flora) mutilé de la même
façon, mais ils ont pris deux suffices dérivaits différents, comme
cela est arrivé pour utan-10-2 comparé à pudé-mé-s ele cinquièmes; la voyelle est toutelois meux conservée dans le dérivé
raros que dans son primitif '2004.

L'allongement de la voyelle finale du thème positif, dans les formes commie oxéà-trapos, oxéà-travos, repose, à ce que je renis, sur le même principe que le renforcement de la voyelle, en gothique, devant les particules enclitiques à et hau, et, cu lithuanien, devant le suffice réfléchi « 8 ago). C'est pour une raison du même ordre qu'un gree les thèmes positifs en c, dont la pénultième est longue, soit par nature, soit par position, n'allongent pas leur o final : grâce à cette longue, ils sont assex forts pour porter le poids du suffice. On a par conséquent, deuv-trapos, deuv-trapos, musé-trapos, deuv-trapos, deuv-trapos

En latin, तसस् tames-est devenu timus-on tamus- (optimus, tetimus, ultimus, pos-tumus) et sinus par le changement du ren s, qui d'ailleurs a lieu plus fréquemment en grec qu'en latin; exemples: mazimus (min-simus) pour mag-simus, proximus (pro-simus) pour prop-simus, la gutturale ayant permuté avec la labide à peu près comme en tithuanien dans le nom de nombre

#### \$ 292. Le suffixe comparatif tera ajouté aux pronoms.

Comme le comparatif suppose toujours deux termes et le superlatif plusieurs, il est naturel que leurs suffixes aient été transportés à d'autres mots qui impliquent une idée de dualité ou de pluralité. Parmi les pronoms, nous avons, par exemple, कतरम katará-s, « qui des deux ?» et katamá-s « qui de plusieurs? », ékatará-s « l'un des deux » et ékatamá-s « l'un de plusieurs ». Il est à peine nécessaire de rappeler les formes grecques comme ανότερος (pour κότερος), έκάτερος. Dans έκασθος, le suffixe superlatif (olos pour 10los) amène un autre sens que dans ékatamá-s : au lieu de signifier, comme le mot sanscrit, «l'un parmi plusieurs », Exactos signifie « chacun parmi plusieurs ». En latin et dans les langues germaniques, le suffixe tara, qui ne s'emploie pas avec les vrais comparatifs, s'est conservé avec les pronoms : il a pris, en latin, la forme tero (ter, teru-m) et en gothique la forme tharu. Exemples : uter, neuter, alter; gothique hra-thar « lequel des deux ? », vieux haut-allemand huēdar. Ce

<sup>1</sup> On Ironye aussi aentista-

dernier se retrouve, en allemand moderne, dans l'adverbe veder , ni », qui est un reste du moyen baut-allemand neveder \(^1\). Le même suffixe a formé antier, d'où vient l'allemand moderne audrers « autre »; il répond au sanscrit antiera», dont la syllabe initiale est la même qui dans « seu sugi « alius » s'ext unie au thème relatif \(^3\) ya. De ce pronom anyá vient anyatarrá- » alter ». Quoique \(^3\) vare \(^3\) para est para significe l'autre » en général \(^3\), on s'explique \(^3\). Erè-bien pourquoi il a le suffice comparatif : antere marque tout ce qui dépasse, tout ce qui n'est pas l'objet désigné \(^3\). Il faut \(^3\) veitendre de même le latin cterus, qui vient du thème démonstratif se (comparez ci-s, ci-cter). De même encore, nous sons se nanscrit farra-» « l'autre » du thème démonstratif i, et en latin, venant du même thème, [factère iserus ».

#### \$ 293. Le suffixe comparatif tara ajouté aux prépositions, en sanscrit et en latin.

Il y a aussi des prépositions qui prennent le suffixe comparairf ou superlatif; quelques-unes ne sont même jamais employées qu'avec une désinence comparative. Il ne faut pas nous en étonner : il est dans l'essence de toutes les vraies prépositions de marquer, au moins à l'origine, un rapport entre deux directions contraires. Ainsi esur, bors, devant, à n ont pour pôles opposée et pour points de comparaison les rapports marqués par esous, dans, derrière, de », de même que la droite est opposée à la gauche, comme on le voit dans le latin, où l'on dit, avec le suffixe comparatif, destre (\$\frac{4\text{req}}{4\text{define}}), simietre, Mais la nature

<sup>1</sup> Neweder contient le comparatif en question uni à une particule négative.

<sup>\*</sup> C'est-à-dire sans acception du nombre des objets comparés. - Tr.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sur les deux eléments resfermés dans antare, auxquels l'anteur fait allusion ici, voyer \$5 ag1, 36g et 375. — Tr.

l'ai démontre pour la première fois la nature comparative de cet adverbe, que Vossins/fait/dériver de iler «xoyage», dans ma-recension de la Grammaire sanscrite de Forster ( Vanales de Herid-Herg, 1818, p. 579).

comparative de ces formations a fini par n'être plus sentie en latin, et l'on a encore ajouté au suffice ter la désinence ordinaire ior (dezterior, sinisterior, comme exterior, interior), au lieu que le superlatif âmus a êté joint au noyau du mot (deztimus, institumus, sinistamus).

Les prépositions qui, en latin, contiennent un suffixe comparatif, sont inter, preter, prepter, subter (qui est employé adverbialement) et probablement aussi obiter (comparez andacter, pariter). Au latin inter répond le sansent autier «sous, entre »<sup>2</sup>, quoiqu'il n'a ju pas, en sansent; un primitif am, la relation narquie en latin par in étant toujours exprimée par le locatif. Néanmoins autier est, en ce qui concerne son suffixe, un analogue de urarg prituir « au matin », qui vient de la préposition pra s devant »<sup>2</sup>, avec allongement de l'a, comme le grec ατροί de ατρο.

Outre antér, le sanscrit possède, pour exprimer la relation

<sup>(</sup>Quand) ja traité or sujet pour la première font (insules de Héidellerg, 1818, p. 180), pli pir fi pour une veyelle de linion et pli dirière missi ve de-tre. Misso comme la préposition els se rattache an nuocrit als verses, en pourrait asusi diviser de-tre, vioir dans ols la forme primitire de la préposition. Comparen le dérivé asserta lét-suc composite de déri de sudire so. On ne assurit subtérie éverte ad-sulment l'explication ordinaire, qui fait senier est derrebe de sé et de itre, d'autont plus que nous suos autas séries une cromposite de ce grance.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> En zeod antaré (\$ 44), auquel on peut joindre son analogue nistaré e dehors « (Burnouf, Yaçua, préface, p. 99), venant de la préposition sanscrite nis » hors »: la forme nanscrite, si elle existait, serait FRET nistar.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Comprex ní, parí, pratí pour ní, parí, pratí, plant, dano crétaino composio. Il arrive souvent que les forcations qui ne suivent par la viete tuda distabilente et qui ne «'expliquent) pas par de nombreux anadogues, sont una interpretée par les grammariera infames. Insi Wabos, "q'ope l'ametric de térmiques indigites, explique audie par dans efins « ní « statistiche», toudis que l'anadogue problé est explique par par et « oblet». Les ura voya escataler la parente de dans dina « ni explique par par et a « oblet». Les ura par escataler la parente de dans dina « il de mittes famille ». É faut le « combièrer comme des forces» serus, « duns filtre de mittes famille ». É faut le « combièrer comme de forces» serus, « duns filtre de mittes famille ».

« sous », la préposition adds, que j'ai expliquée ailleurs comme venant du thème démonstratif w a. Du même thème viennent aussi d-dara et a-damá « celui qui est en dessous » et « celui qui est le plus en dessous »; le latin inferus et infimus sont de la même famille, avec f pour d'comme dans fûmus = dûmá-s « fumée », et avec insertion de la nasale comme dans du@/ comparé à abi, ou dans auco, ambo comparés à ubai, en ancien slave oba. Les suffixes ut dara et un dama sont, selon moi, des variétés légèrement altérées de tara et tama (\$ 291), dont la dentale a éprouvé une substitution d'une nature un peu différente dans yan pratamá « le premier », venant de pra « devant». Le suffixe das de adás « sous » est avec tas, par exemple dans was d-tas «d'ici», dans le même rapport que dara. dama avec tara, tama. Nous regardons donc adás, forme modifiée de dtas, comme étant, en ce qui concerne le suffixe, de même famille que subtus, intus. L'emploi ordinaire du suffixe तस tas, comme celui du latin tus, est de marquer l'éloignement d'un lieu (\$ 421).

## \$ 294. Le suffixe comparatif tars ajouté aux prépositions dans les langues germaniques.

Les langues germaniques sont plus portées encore que le latin à unir les prépositions au suffixe comparatif. Au sanserit autir (3 293), au latin inter, répond l'allemand moderne unier » sous». le gothique undar ! Mais si l'on reconnaît l'identité, incontestable selon moi, de cette demière forme avec les deux premières, on ne peut faire venir, comme le fait Grimm<sup>2</sup>, undar de la préposition und «jusqu'à» et du suffixe ar; il ne faut pas chercher en gothique les déments d'un mot qui était déjà tout

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Au lieu de la forme thar, qu'on devait s'attendre à trouver d'après la loi de substitution des consonnes, nous avons dar et tar. (Voir à ce sujet \$ 91, 1 et 9.)
<sup>2</sup> Grammaire allemande. III. p. 960.

formé avant que les idiomes germaniques arrivasseut à une existence indépendante.

Il n'en est pas de même du vieux haut-allemand af-ter e après », car nous ne trouvons de mot correspondant dans les autres langues indo-européennes que la préposition w vieu de cette préposition a pris l'ancien suffixe comparaití, de la même mannère que l'ont pris en sanserit et en latin les mois vett préposition à pris l'ancien suffixe comparaití, de la même mannère que l'ont pris en sanserit et en latin les mois vett antéri, inter, subter.

### \$ 295. Autres exemples de prépositions et d'adverbes germaniques pourrus du suffixe comparatif tars.

En gothique, afres signifie « de nouveuu». Le vois dans ce mot une forme mutilée pour afiara, de même que je regarde en latin aztrà, intrà, contrà, comme des ablatiis féminins venant de astrad, etc. En ce qui concerne la désinence, afira et d'autres formes semblables en tra, thar peuvent être considérées comme des instrumentaux. Ce cas est aussi employé adverbialement en sanscrit; exemple : ástarfaya centre. Peut-être même les adverbes pronominaux sanscrits en tra, comme yatra « où », doiventils être pris pour des instrumentaux, quoiqu'ils sient la signification locative!

Le même rapport qui existe entre le gothique aftra et aftar se retrouve entre vibra « contre» et le vieux haut-allemand midar, l'allemand moderne mider. Le primitif s'est conservé en sanscrit, où nous avons la préposition inséparable fur it qui marque la séparation, la dispersion, par exemple dans ri-sary (n-rsp) « se séparex, se disperser». Le sanscrit ni en bas 3 est

La formation de cet instrumental servit analogue à la formation zende (\$ 458) et à celle du gérondif en 11 ум (\$ 887); tre servit donc pour तर्ग tard. Comparez las formes comme मनुष्यस монијус-оч «intor homines».

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> On traduisait autrefois cette préposition par «dans», quoiqu'il n'existe aucun

de même le primitif de l'allemand moderne mieder = en bas =, en vieur haut-allemand mi-dar. Le golhique hin-dar, en vieux hautallemand hin-tar, en allemand moderne hin-ter «derrière», dérive du thème démonstratif hi, dont l'accusatif hina ne se trouve qu'en combinaison avec dag (hinadag «ce jour»).

Dans le vieux haut-allemand uun-der, en gothique sus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-drisus-dri-

example de ettle acception, j en ai reconna le premier la vraire valour (formunarie entries, p. 6p.). Si avoir signifier excuter, es clas ettiert pas la repiration, muis au verbe qui de lui-miriume ac seus. Au routerier, la valour de la prépatition, raisse averbe qui de lui-miriume ac seus. Au routerier, la valour de la prépatition fir ni research bien differente de composes comme pieur tenubers,  $i_{ij}$  average en plans , sui sui (nutiue seus), su foir ( $\alpha \hat{r}^{ij}$ ) recarders. Biteridement spour acid p) bands, ventant de  $n^{i}$  ern bants. Il y a dans Wilson une autre explication de suite, qui cu probablement dinocé pur le per genomières indises, vient de  $n^{i}$  en bants. Il y a dans Wilson une autre explication de suite, qui cu probablement dinocé pur le per genomières indises, vient de researchiers, exposit de probablement dinocé pur le per genomière indises, vient de researchiers, avec la suffixe a ; il est clair qu'il n'auvent plus des fers socures ma-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyex 5 396. C'est à l'accusatif hins que se rattache l'adverbe allemand hin n\u00e4\u00e4n, eo vicux baut-allemand hins, hinns.

<sup>\*</sup> Grimm, Grammaire allemande, t. III., p. 214.

exemple, l'allemand immittes «parmi») et celle de commencement, des expressions adverbiales et des prépositions. Ainsi hinont «en deçà», «nont «au delà» signifieraient littéralement «hoe fine, illo fine».

Parmi les mots à suffixe comparaif, il fant encore mentioner le vieux haut-allemand for-dur, fur-dir e portro, amplius», qui a donné l'allemand moderne für-der. Les adjectifs der orodere, oorderste «clui qui est en avant, le plus en avant» en sont dérivés.

### \$ 296. Le suffixe superlatif tama en gothique.

Le suffixe superlatif sanscrit tama a également laissé des traces en gothique : il prend le complément habituel n, c'est-à-dire qu'il suit la déclinaison dite des adjectifs faibles (\$ 986), et il affaiblit le premier a en u, comme font pos-tumu-s, op-tumu-s en latin. On a donc en gothique : af-tuman, nominatif af-tuma «posterus, ultimus», venant de af «de»1. De af-tuman, ou plutôt du thème primitif aftuma, vient, par l'adjonction du suffixe superlatif ordinaire, aftum'-ista, nominatif masculin aftumists. L'ancienne ténue s'est conservée dans af-tuman, grâce à l'aspirée qui précède (\$ q1, 1), au lieu que dans hin-dum'-ist'-s «le dernier », venant d'un thème hin-duman, dont il ne reste pas d'exemple, la fiquide » a amené le changement du t suivant en d; le même changement a eu lieu dans hlei-duman « gauche », à cause de la voyelle qui précède le t (\$ 91, 2). Le mot hlei-duman « gauche » a le même suffixe que le latin dextimus 2, au lieu que dans sinister nous avons le suffixe comparatif, qui semble plus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Grimm (Grammaire allemande, L. II, p. 15x) divise aft-mas, ct. met aussi dans d'autres formations du même genre le t ou ses représentants du côté du primitif. Mais il n'est pas douteux pour moi que le mot aftense est formé de la préposition of, comme le sauscrit ut-tamés » le plus baut » est formé de ut.

Voyes \$ 298\*, resnarque.

à sa place. Je crois reconnaître dans Mei, considéré comme positif de Meidwann, le sanscrit éré »bonheur « (venant de kr) ); si cette explication est fondée, nous avons dans la dénomination gothique de la gauche le même euphémisme qui se trouve dans le gree departeçée et tobisques.

Le thème féminin hiet-dumein s'accorde très-bien avec les superlatifs sanscrits en tami, si l'on fait abstraction de la lettre « qui est venue s'ajouter comme un surcroît inorganique au thème masculin-neutre hiedaman. La forme féminine tami ne et trouve d'ailleurs pas avec les thèmes superlatifs ordinaires, lesquels prennent tamid (púigu-tamid), mais seulement avec les noms de nombre ordinaux comme misàst-tami « la vingtème ». Les noms do nombre ordinaux qui ont mutilé tama en ma prønnent do même mi, au lieu de má; exemple : paicie-mi e la cinquième». Rapprochez-en le gothique mein dans fra-mein « la première», nominatif frame:

Il faut encore ajouler aux formes gothiques qui ont mutilé les suffixe superlatif sanscrit teme en me, et qui l'ont élarig par l'addition d'un a inorganique, le thème entis-man «auperus». Je doute qu'il faille considérer ce met comme étant pour haute-men et le rapporter au thème énaide shauts; je serais plutôt porté à rapprocher auts-man du mot aéén «haut (\$ 3 95), qui vient do la préposition at et est pour ut-én, anciennement ut-ha (\$ 1.6). Après la suppression de la première consonne, il resterait ut-su qui, transporté en gothique, devrait donner aules (\$ 8 5 a et 87, s), devant le suffixe superlatif men (pour me), l'e final

¹ De ári se forment les adjectifs iri-mat « heureux, excellent» et irilá (même sens); le comparatif irilgás (forme faible irilgas) » unelsor « et le superlatif irilás « optimus» viennent de l'un ou de l'autre de ces adjectifs. Sur la suppression des suffixes du thème positif de-unel les suffixes de gradation, voyes 8 × 98.

<sup>1</sup> La forme sanscrite est praiamă.

<sup>3</sup> Grimm, Grammaire allemande, 11, p. 151.

du thème s'affaiblit toujours en u, de sorte que nous aurions auhu-man.

Il n'en est pas du thème midjumen = medius = comme des mots qui viennent d'être cités : si l'on fait abstraction de la lettre n qui a été ajoutée, midjumen répond au sanscrit madya-mid, venant de midiga par le suffixe ma.

\$ 297. Le suffixe comparatif tara en lithnanien et en slave.

Le lithuanien a conservé le suffixe comparatif tara, sous la forme tra, dans antra-s « deuxième » 1 = sanscrit antara-s « autre », gothique an-thar (thème anthara, même sens), et dans katra-s « uter » = sanscrit ka-tará-s, gothique hea-thar (thème heathara). L'ancien slave présente le même suffixe dans extens vătoră «le second», kotopă kotoră «lequel» (relatif) et ктерх jeteră « quelqu'un ». Les deux premiers appartiennent à la déclinaison déterminée et sont, par conséquent, pour extension vătoru-j, которзій kotoru-j (\$ 284). Abstraction faite du pronom annexe qui a perdu sa signification, kotorii s'accorde avec le sanscrit katará-a et avec les formes congénères des langues de l'Europe, surtout avec l'ionien κό-τερο-ς; il v a toutefois cette différence que la forme slave a changé le sens interrogatif contre le sens relatif et qu'elle a laissé s'éteindre la signification du suffixe. De même, je-terü, thème jetero, a perdu sa valeur primitive; mais la forme du mot coıncide très-bien avec le thème sanscrit ya-tará « qui » (employé, dans le sens relatif, en parlant de deux). Quant au mot précité vatora « δεύτερος », 53 vũ répond au thème sanscrit dva (forme affaiblie dvi, \$ 309); le d s'est perdu de même dans le nom de nombre ordinal zend bitya, au lieu que dans le grec des- la voyelle finale du thème

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le borussien anter-a (accusatif antra-n) signifie aussi bien «autre» que «deuxième».

δυο (= sanscrit den) est tombée, et l'u, par compensation, a été frappé du gouna.

8 298°. Comparatif et superlatif en iyar, ikla.

Un nombre relativement petit de comparatifs est formé en sanscrit par lega et le superfait correspondant par ziúp. Dans la première syllabe de cette dernière forme, nous reconnaissons une contraction de liga nou sua : le suffire superfait est donc, en réalité, va fu, qui sert aussi à former les noms de nombre ordinaux énta-élés « xinap-ro-» et lais-élés « xinap-ro-». La présence du suffixe superfait dans les nons de nombre ordinaux n'a rien de surprenant : l'idée du superfait est étroitement lièc à celle des noms de nombre ordinaux au-dessus de deux, de même que l'idée d'ordre a une grande affinité ave l'idée marquée par le superfait. C'est pour cette raison que nous trouvons aussi le suffixe n'au tens avec les noms de noubre ordinaux, par exemple dans risidati-amés » le vingtième». Pour la même raison, on peut regarder le ma des formes telles que varant proféssus-« le cinquième » Conne un reste de tama.

A la forme sanscrite ii, contractée de juu ou you, correspond is en grece et en zend, et le nlatin lo is des superlatifs en is-simus. Cette forme is-simus vient, selon moi, par assimilation, de istimus; quant à la syllabe is qui, si nous nous plaçons au point de vue de la langue latine, est une contraction pour ius, elle se trouve employée seule dans l'adverbe mag-is (comparez µzyss dans µzyso-ros).

Aux cas forts (\$ 129), le comparatif sanscrit présente une forme plus large que tyaz, à savoir tyáña. Il est probable qu'à l'origine, cette forme, comme toutes les formes fortes (\$ 129), a été usitée pour tous les cas: c'est ce qui semble ressortir de

<sup>&#</sup>x27; Voyer \$ 300 et comparen le rapport qui existe entre is-já «sacrifié» et sa racine राज 34g. Au sujet de á pour s., voyer \$ a 1 <sup>8</sup>, et sur हु í pour सू í , \$ 15.

la comparaison du latin, où nous avons grav-iór-en, grav-iór-is, venant de grav-iós-en, grav-iós-is<sup>1</sup>, en regard du sanscrit gár-igais-an, gár-igas-as.

Devant le suffixe en question qui, même sous la forme iyas, ajoute au mot un surcroît assez notable, le thème du positif subit de fortes diminutions : non-seulement des voyelles finales sont supprimées à la fin du thème, comme cela est de règle devant tous les suffixes taddhita 2 commençant par une vovelle, mais on rejette des suffixes entiers, y compris la voyelle qui les précède; exemples : मतिमत् mati-mût « raisonnable », venant de mati «raison », donne le comparatif mát-iyas, le superlatif mátiija; bálavat « fort » (littéralement « doué de force », de bála + vat) donne bál'-tyas, bál'-isfa; kisprá - rapide » (de la racine kisp ajeter ») donne kiép-lyas, kiép-iila; kiudrá apetit » donne kiódiyas, kiód-isfa. Les voyelles susceptibles du gouna compensent, comme on peut le voir, la perte du suffixe par le renforcement de la syllabe radicale à l'aide du gouna; c'est ainsi que nous avons en zend vaidista, que Burnouf, avec autant de justesse que de pénétration, fait dériver de vidras (vidro, \$ 56 b), en sanscrit vidvás = "sachant"3.

Par un trait de ressemblance rensurquable entre le sanscrit et le grec, ce dernier idiome, devant les suffixes exprimant la gradation, se débarrasse aussi de certains suffixes trop encombrants; exemples: ½βως, ½βωσίος, αἰσχίου, αἰσχίους, κυδίους, κυδίους, κύδιους, venant de ½βωβ, αἰσχώς, κυδιος. Le crois devoir expliquer ('allongement de la voyelle dans μείκουσιο, μέσσσω, venant de μακρέs, par le même principe qui a introduit le gouna dans

<sup>1</sup> Comparez les formes archasques majónidos, meliónilos dans Festus.

On appelle suffixes toddista ceux qui s'adjoignant à des mots dejà formes, por opposition aux suffixes qui, en s'ajoutant immédialement à la racine, forment les mots princitifs.

<sup>1</sup> Observations our les mots sends et sanocrits l'abseta et l'associée, p. 99.

les mots sanscrits : cet allongement sert à compenser la suppression du suffixe. Il en est de même pour la longue dans les formes comme 3-dayou, dayou. Buttmann' admet ici un recul de l'é du comparatif qui se serait uni avec l'a: mais j'esplique d'une façon différente ce qui est avenu de l'é dans ces formes; nous y reviendrons bientét (§ 3 500).

REMARCE. — Exemples d'accumulation de suffices en latin, en grec et en person. — Jacob Griman "donne une autre explication de la forme latine insimus. Il ne croit pas qu'elle vienne par assimilation régressive de la finne, mais il y soit un redoublement purennent plonetique de la latire « du competatif. Il divise donce meniment de la finge autureit. en "ende-neue; les cond i restit une voyelle de linion et le suffice superhalf de composerati uniquement de sars. Il explique dentimes comme étant pour dec-si-meu, et est superhaff; mais le positif sancer l'édige « detter » ("prove bienque le content des bette de superhaff; mais le positif sancer l'édige « detter » ("prove bienque le content dass le x du mot latin appartient à la racine, et ne provient pas d'une svillèse nutullés is.

Corssen e ite une forme qui nous montre très-elairement la réunion du suffixe comparatif is avec le suffixe timus : c'est soll-is-timus, venant de sollus rentier, soin et souf-.

Nots trouvous deux soffices comparatifs rémin dans seng-i-i-re et dans mis-i--tre : le premier de ces deux mots contient le comparatif sengis, pour sugiris; le second nous présenté le comparatif saiss, qui a replet l'u, à différence de misser et de misse où l'i a dispara et où le seconde veyelle est restée. Il est probable que dans sis-t-e-ir il y a sensi deux suffires comparatifs, et que, par conséquent, dans sis-i-simus nous svons une forme analogue à soft-i-e-il may.

En grec, je reconnais comme des analogues de mag-is-ter, min-is-ter, les formatious en εσ-τερος et ισ-τερος, par exemple dans εύδαιμον-έσ-τερος, άκρετ'-έσ-τερος, λαλ'-ίσ-τερος. Conséquentment, dans les super-

- 1 Grammaire greeque développée, \$ 67, remarque 3, note.
- Grammaire allemande, III, p. 654.
- <sup>3</sup> Il y faut joindre l'adjectif débis, qui s'emploie seulement dans le seus figuré-sptus, habilis, rectus, probus», mais qui est évidemment de même famille.
  - \* Nouvelles Annales de philologie et de pédagogie, t. LXVIII, p. s45.

lable comme collapser-fer-ratios, nona avensa le suffite superfacif ordinaire réuni au suffite comparadi en ser seaserel yas, par exemple dans irfyas meilleur-', Nom e l'assimierous pas si er et sur nel insiente à l'origine qu'une seule et même forme (l'a sersit alors une altération de l'a), ou si l'a de ser correspond à l'a de sanserit yas, tandis que se sersit une coutraction comme dans 3<sup>1</sup>-ser-ser sanserit médi-faire 3.

Il est possible que dans la diphthongue as des formes comme ionirapor.

parainarco, nous ayone comparei d'agêment une partie du suffixe comparaili d'ais, spas, ou pois l'est de clus premières formes, soi le R. y vocalisé en i. Il finudrait alors attribuer l'a de la diphthongue as au thème positif, dont l'o est une aliration d'un a primitif. Le thème para de para-trares correspondirait au thème sanctiratione modius.

Le persan moderne réunit, comme il me semble, les deux suffixes comparatifi, dans les superlatifs en *ieris*; exemple : behteris roptimus», littérelement «magis melior». Je crois, en effet, que la syllabe in est une contraction pour iyára, thème fort du suffixe sancrit.

## \$ 198 . Comparatif et superlatif en yaz, ifa.

Placés en contact immédiat avec une voyelle précédente, les suffires de gradation tyan, lyéña, zién perdent leur voyelle initiale: exemples : zié-yan, zié-yan, zié-zip, venant de zirir «so-lide», avec suppression du suffire et avec gouna de la voyelle du mot fondamentali de même ziç-yan, zip-yaña, zip-ziña, zip-ziña, venant de zirifu «cuflie»; zir-yan, zir-yaña, zir-zin, venant de zirifu et heureux, «scellent»; pr-zin, pr-zin, pr-zin, pr-zin, venant de zirifu et heureux, «scellent»; pr-zin, venant probablement d'un thème giyd-y-m «vieux»,

<sup>1</sup> Voyez Système comparatif d'accentuation, p. 42.

<sup>2</sup> Sur le recul de l'accent dans les comparatifs et superlatifs de la deuxième formation, en sanserit et en gree, voyez \$ 10 h ", remarque 2, et Système comparatif d'accentuation, \$ 1 h.

<sup>3</sup> Bacine pri, suffixe a avec changement euphonique de l'i en iy; comparez 8 non.

Le superlatif 6ú-y-isia a un y euphonique devant le suffixe superlatif conserve
intégralement (§ 63).

dont il ne reste pas d'exemple<sup>1</sup>, avec insertion d'un y euphonique (\$ 43). Dans le dialecte védique, on trouve aussi des formes qui joignent le suffixe comparatif commençant par q y à une consonne précédente; exemple: nén<sup>2</sup>-yas, thème fort nén<sup>2</sup>-yás, venant de nén<sup>2</sup> e nouveau - <sup>2</sup>. Comparez l'accusatif masculin nén<sup>2</sup>-yás-am avec le latin nor-siér-an. Il est probable que yásiz est la forme primitive du suffixe et que l'i est simplement une voyelle de liaison; on ne la trouve pas en zend (\$ 3 00).

## 5 299. Déclinaison des comparatifs en tyaz.

Du thème fort tuis t-seisa vient le nominatif masculin tyàs, avec la suppression obligée de la consonne finale (§ 94); après-cette suppression, le son nasal affaibli en anousvira (§ 9) redevient un n. Le vocatif a un a bref; exemple : midigua et alucior1-, en regard du nominatif midiguis; en général, le vocatif singulier affectionne les voyelles brèves dans la syllabe finale. Le gree a partout abrégé la voyelle du suffice comparatif.

Bacine gyd «vicillir».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Yoyez Benfey, Glossaire du Sâma-véda, s. s. norn, el Grammaire sonscrite développée, p. 228.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Par son é, qui provient d'un redoublement  $\{=a+a,5$  fig.  $a\}$ , èt-es-ma apportient au prétérit.

exemple : +ôios-a, +ôioss, +ôioss = sauscrit zeúd -iguiu-aus,
sould -lguiu-aus, zould -lguiu-aus, Aux cas faibles, le grec et le sanacrit se completent l'un l'autre, aux cas faibles, le grec et le sanacrit se completent l'un l'autre, en ce que ce d'enrice a sacrific
partout la nasale et le premier la sifflante 1; nous avons, par
exemple, au génitif singulier, le sanscrit sould -lgua-au en regard
de xô -ión-so. Au nominatif singulier masculin, la longue de la
yllabe finale, par exemple dans xôios, n'a rien de commun avec
la longue dans la syllabe finale exeñfujas, cra u lieu que l'e
sanscrit se retrouve à tous les cas forts, l'as grec n'a d'autre raison
d'être que de compenser, comme dans xôjos», dajuos, la suppression du signe casuel.

Le gree et le latin n'ont pas gardé de forme spéciale pour le féminin : ils sont inférieurs, à cet égard, au sanserit, qui ajoute au thème faible igus (\$ 1.31) le caractère féminin t<sup>2</sup>; evemple : xréd<sup>2</sup>-igus<sup>2</sup> - éudrior\*, en regard du gree d<sup>3</sup>-ior et du latin succ<sup>2</sup>-ior.

Sur l'accord remarquable qui existe, pour les comparatifs féminins, entre le gothique, le slave et le sanscrit, voyez \$\$ 302 et 305. 2.

\$ 300. Formes correspondent en zend et en grec aux comparatifs et superlatifs sanscrits en han, iija.

En zend, les exemples de superlatifs en zent ista sont plus nombreux que les comparatifs correspondants. Grâce à la protection de la sifflante, ils ont conservé le t<sup>2</sup> qui, en sanscrit,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cette suppression compléte de la siffante s'explique par la repulsion que le groupe se inspire au gree, excepté dans quelques formes dialectales, comme rééses; c'est pour la même raison que nous avons yars eu regard du thême sauserit fontaé, en golthique grans, en latin autre.

<sup>\*</sup> Voyez 5 119.

s'est altéré en (; le zend ressemble à cet égard au gothique, qui a gardé également le t de ista, grâce à la lettre s qui précède (\$ q1, 1). Je rappellerai seulement les superlatifs zends Asista « le plus rapide » et masista « le plus grand ». Le premier répond au védique disita; le positif est din « rapide », venant de ákú = grec ἀκύ; en grec, la forme correspondante est ῶκισῖο (latin oc-is-simo, venant de oc-is-timo). Quant à masista, il répond au grec utyro7o. En regard des superlatifs zends en ista, il v a des comparatifs en yas (par euphonie y6) = sanscrit yas (\$ 298 ); le féminin est wêld, venant de waht (en sanscrit wast). par l'influence simultanée du y et de l'i (\$ 42). On a, par exemple, mańyśki «plus grande», qui répond au védique mahi yasi ; appropriate Kraujd-yêlit 2, dont le thème positif est kraujda «violent» = sanscrit kruddá «iratus», de la racine krud (\$ 102). Nous avons un exemple de thème comparatif masculin-neutre en yai (par euphonie ya) dans rah-ya, venant de rdhu « bon » 3.

Les comparatifs zends et védiques qui ont un y précédé d'une consonne nous conduisent à parler des comparatifs grecs comme κοείσσων, βάσσων, βράσσων, γλύσσων, έλάσσων, qui ont deux fois la même consonne devant l'a du suffixe. Je vois dans le second σ un ancien j, que le σ précédent s'est assimilé4. Quant au premier σ, il est l'altération d'une linguale ou d'une gutturale; ainsi xpelanow vient de xpein-jou pour xpeir-jou ou κρατ-jow, de κρατύς. Il y a le même rapport entre βάσ-σων, venant de βασ-jων, et la forme primitive βαθ-jων, qu'entre μέσσος, venant de μεσ-jos, et le sanscrit midya-s « medius », pour

<sup>1</sup> On aurait pu s'attendre aussi à avoir méhyeaf (\$ 298 b).

<sup>\*</sup> De là l'instrumental kraufd-yéhya. (Voyez Burnouf, Études sur les tertes cends,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Par euphonie pour rake (= sanscrit ráse), (Voyez \$ 3+.) 1" Voyez \$ 19.

lequel on aurait pu s'attendre à trouver en grec μεθιος et, auparavant, μεθjos (\$ 12). Remarquez que l'e et probablement aussi l'ancien j favorise en grec l'affaiblissement d'un τ en σ; exemple : δίδω-σι pour le dorien δίδω-τι, en sanscrit dádà-ti; rappelons aussi le suffixe abstrait ou pour le sanscrit ti1. Au sujet du changement des gutturales en σ, dans les comparatifs en question, il faut observer qu'en slave aussi les gutturales deviennent quelquefois des sifflantes, quand elles sont suivies de la semi-voyelle j ou des voyelles n i, L T, E e, & é : cela arrive notamment pour x ch, qui devient u s ou c s; exemples : dusa «âme» pour dusja, qui lui-même est pour duchja (dücha-ti «souffler»); düsun «je souffle» pour düsjun, qui luimême est pour düchjun; uses-e «de l'oreille» en regard du nominatif-accusatif ucho (venant de uchos, \$ 264); c'est le même fait qui a lieu en grec, par exemple, pour έλάσσων, venant de ¿λαχ-jων.

On peut encore citer une autre série de faits qui vient confirmer cette explication des formes comparatives  $n = \sigma \omega v : 1$  a syllabe  $\mathbf{w} y a_1$ , qui sert à former en sanscrit les verbes de la quatrième classe, produit dans les verbes grees les mêmes groupes phoniques que le  $\mathbf{w} y$  du comparatif ( $\mathbf{s} : \mathbf{c}_0 \mathbf{y}$ ). Ainsi le verbe  $\varphi_0 i \sigma - \omega \mathbf{e} \mathbf{s} \mathbf{v}$  aux catement dans le même rapport que  $p \lambda \hat{\sigma} - \omega \omega \mathbf{v} \mathbf{e} \mathbf{v} \mathbf{v}$  avectement dans le même rapport que  $p \lambda \hat{\sigma} - \omega \omega \mathbf{v} \mathbf{e} \mathbf{v} \mathbf{v}$  avectement dans le même el les comparatifs se prétent donc un appui réciproque. De même que nous avons  $\lambda \lambda$  pour  $\lambda j$  dans le thême  $\delta \lambda \omega$  pour  $\delta j \hat{\sigma} \mathbf{v}$  ( $\delta \mathbf{1} \mathbf{g} \mathbf{j}$ ) et dans les verbes  $\delta 1 \delta \lambda \omega$  pour  $\sigma \delta \lambda \hat{\sigma} \mathbf{j} \mathbf{c} \mathbf{v}$  en de comparatif salverbia  $g \hat{\sigma} \lambda - \delta \omega$  est pour  $\mu a \lambda - j \omega \hat{\sigma} \mathbf{v}$ . Nous trouvens un double  $\rho$  dans l'éclier  $\chi d p p \omega \mathbf{v}$ , exant de  $\sigma \mathbf{v} \mathbf{c} \mathbf{v} \mathbf{c} \mathbf{v} \mathbf{c} \mathbf{v}$  and the  $\delta \mathbf{v} \mathbf{c} \mathbf{v} \mathbf{c} \mathbf{v} \mathbf{c} \mathbf{v} \mathbf{c} \mathbf{v} \mathbf{c} \mathbf{v}$  and te derien séphen.

13

¹ Par exemple ζεῶx-σι-s pour le sanscrit ynk-ti-s «union», au lieu que nous avons ζενx-τό-s = sanscrit ynk-ti-s «lié».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le positif est μελά (Buttmann, Grammaire grecque développée, 5 67, remarque 3). C'est du reste le seul comparatif de cette espèce.

pon, venant de καρ-jor. Dans ce dernier exemple, il y a métathèse de la syllabe pa en ap et suppression du suffixe formatif τν, qui se trouve dans le thème positif κρατύ<sup>1</sup>; en ce qui concerne la suppression du suffixe formatif, comparez ce qui a été dit pour εχέβον (\$ 29.8°).

Les comparatifs άμείνων et χείρων font passer l'a dans la première syllabe, comme μαίνομαι et χαίρω = sanscrit mányê, hṛṣyê, venant de hariyê (\$ 109 °). Mais il en est sans doute autrement pour l'a de μεζων, au sujet duquel j'adopte l'opinion de Corssen2: je regarde μείζων comme étant pour μειίων, et je vois dans le ζ un i (= \ v) qui s'est durci. Nous avons de même δλίζων pour δλήων. La moyenne gutturale du thème positif a été supprimée comme dans le latin ma-jor (pour mag-ior) et dans le gothique ma-isa (thème ma-isan). Il reste à savoir si l'i de μείζων = μειίων appartient au thème positif ou au suffixe comparatif. Dans la dernière hypothèse, l'a de a con représenterait l'é sanscrit de tuis tyâns, nominatif masculin tyân; sauf la suppression de la consonne finale de la racine, µs-Ron représenterait le nominatif védique máh-tuán. Mais je regarde Pt. dans les comparatifs sanscrits de cette espèce, comme étant relativement récent, et je tiens via yans pour la forme primitive du suffixe; j'aime donc mieux diviser ainsi : μεί-ζων, et j'explique ει comme un élargissement de l'e, pour compenser la suppression de la consonne suivante, à peu près comme nous avons el-ul, venant de έμμε pour έσ-με. Dans μείων, qui est pour με-jων (venant de μικρο, par la suppression du suffixe et de la gutturale apparte-

¹ Je regarde cette forme comme étant de même famille que la racine sanscrite kar, kr « faire», d'où vient krá-tu « sacrifice».

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Nouvelles Annales de phiologie et de pelagneje, t. LXVIII, p. a sh. Le regatis sutrefois le C de µxilor romme une altération du y de µxjox. Avec l'expliration proposée par Conssen, nous sommes dispensés d'admettre qu'un Soit jamais sorti d'un y, et nous avons deux : semples intéressants de plus pour le changement de j' en C (5 19).

nant à la racine), l'e est pour ι; on a done με-ίων, venant de μι-ιων, à peu près comme πόλει, venant de πόλε-ι.

### \$ 301. Formes correspondant en gothique aux comparatifs et superlatifs sanscrits en iydu, iifa.

Nous avons vu qu'un suffire asser rarement employé en sanscrit et en grec est devenu, au contraire, en lain, le suffire habituel du comparaîtif; peut-être était-il à l'origine d'un usage général, concurremment avec la forme en tara, repo. De même, dans les langues germaniques, en slave et en lithuanien, les degrés de comparaison sont marqués par la forme la plus rarement usitée en sanscrit et en grec.

Le gothique nous présente le plus souvent le suffixe comparaif abrégé de la même façon qu'il se montre à nous en sanscrit, en zend, en grec et en latin, quand il est combiné avec le suffixe superlatif (\$ 3.96 \cdot\). Cette forme abrégée est is, qu'on reconnaît le plus clairement dans les adverbes comme ma-is rpluss; de la comparaison avec le mot congénère latin mag-is (rapprochez \(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\psi\)\(\p

REMANQUE. — Comparatifs adverbiants en is, en gothique. — Il y a encore plusieurs autres adverbes comparatifs en is, tels que hawhis «dwort-ρο»», raihtis «potius», wirs «pejus», allis «amnino». Il y a le même

De même ma-jor pour mag-ior, µzi-luv pour µzy-juv, \$ 300.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Thème minia; comparer μεγαλο. Le k est conforme à la loi de substitution des consonnes (\$ 87, 1). L'a primitif a'est affaibli en i.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Voyez Grimus, Grazmaire allemande, III. p. 589 et suiv. C'est dans les Annales de critique scientifique (1875, p. 749) que jai montré pour la première fois la périence en goldique de compassifia sudvarbustu en in. Cimma a relevi ou certain nombre d'autres exemples, qu'il explique nomme moi, après avoir d'abord consolérie une partie de ces formes comme des génitifs (Grammaire allemande, III. p. 88).

rapport entre hauhis et hauhisa «altior» qu'entre mais et maisa «major». Contrairement à Grimm, le considère raihtis comme un adverbe, quoique le vieux baut-allemand rêttes ait tout l'air d'un génitif, si l'on ne consulte pas les langues congénères, et quoique le comparatif adverbial soit réhtér. En effet, nous sommes antorisés à supposer qu'à côté du comparatif gothique ga-railtéea «justior», dont il reste des exemples, il y a eu aussi nn comparatif raihtiea, puisque tous les adjectifs peuvent anssi bien former leur comparatif en isa qu'en ésa . Pent-être la confusion s'est-elle introduite, en vieux haut-allemand, entre le suffixe comparatif is et la désinence génitive i-s, de sorte que quelques anciens comparatifs ont été pris pour des génitifs et ont gardé lenr s, qui aurait dû, suivant la règle, se changer en r. Je regarde aussi le gothique allis «omnino» comme un comparatif. En vieux bant-allemand, à côté de alles comninos, il y a un autre alles "aliter", qui est pour alies (comparez en grec άλλος, \$ 19); le thème est différent, mais le suffixe est également d'origine comparative : on peut rapprocher en latin l'adverbe ali-ter et d'autres semblables, qui ont le suffixe tara. Ce qui ajoute encore à la vraisemblance de l'explication qui précède, c'est qu'à côté de eines «semel» et anderes «aliter», nous trouvons aussi des adverbes à forme de superlatif, savoir einest\* -quondam », anderest « rursus ».

Quadques comparatifa adverbiaux de même formation ont perdu en getique l'i de 2, exemples : min-t - minins (comparez minor, minus), vair-s² - pis» (lequel a reça un nouveau comparatif vairais a pejor»), seili-s, dans thana-seilis « amplius» (venant de seilis «tardifi»), et probablement aussi sans «statim» et anads « subito».

## \$ 309. Comparatifs gothiques en is, isan.

Le gothique ne peut plus décliner les thèmes finissant par un s<sup>4</sup>; il fallait donc qu'il ajoutât au suffixe comparatif is un

¹ Nous avons, par exemple, à côté du comparatif adverbial frumésé « d'abord » le superiatif frumists.

Voyez Gruff, Dictionnaire vieux haut-allemand, l, colonne 327.
 Peut-étre ce mot est-il de même famille que le sanscrit donne posterus».

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Un thème en s. par exemple le thème précité mais, derrait faire mais à tous les cas du ningulier, ainsi qu'ou nominatif-accusatif ploriel. En effet, les formes finissant par deux s rejettent le dernier (comparez daus s'iden pour lauss-s, venant de lauss-s, \$ 135, remarque ); ); an nominatif et au génitif singuliers, mais-s serait.

complément inorganique, ou bien qu'il supprimât la sifflante. Mais la valeur de ce suffixe était encore trop clairement sentie pour que la langue le laissât mutiler; elle l'a conservé en ajoutant le complément si fréquemment usité an, que nous avons vu plus haut (\$ 286) s'adjoindre, sans qu'il y eût une nécessité aussi pressante, aux thèmes participiaux en nd quand ils sont employés adjectivement. Mais un a placé entre deux voyelles doit se changer en s (\$ 86, 5); de là le thème relativement récent maisan, à côté du thème primitif mais, resté invariable dans l'adverbe. Le nominatif masculin est maira, le nominatif neutre mairo (\$\$ 140 et 141). Quant au thème féminin, il n'est pas tiré du thème masculin-neutre maisan : en général, les thèmes inorganiques en an des adjectifs faibles ne donnent pas naissance à des féminins. C'est au thème féminin primitif en i, qui subsiste en sanscrit et en zend, que vient s'ajouter un n, comme cela a lieu au participe présent : nous avons donc, en gothique, le thème féminin maisein (ei = 1, \$ 70), venant de mais + ein; cette forme correspond, en zend, au thème féminin egyptemes masyéhi, et, dans le dialecte védique, à máhiyasi. Le nominatif maisei peut s'expliquer de deux manières : on le peut regarder comme formé de maisein d'après le \$ 149, ou bien l'on y peut voir l'ancien nominatif féminin qui, en sanscrit et en zend, est semblable au thème (\$ 137); ici encore il convient de comparer ce qui a été dit du participe présent (\$ 142)1.

donc devenu mais; de même au nominatif-accusatif pluriel. Le datif singulier des thèmes finisuat par une consonne est toujours dénoé de flexion, ce qui nous donne encore mais; enfin l'accusatif est sans flexion, quelle que soit la lettre finale du thème.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Yai expliqué pour la première fois cette formation du féminis gottique en nis dans les Annales de critique scientifique (1827, p. 753 et suiv.), Jarob Grimm s'est rangé à cette englication (Grammaire allemande, t. III, p. 650), après avoir d'abord présenté cette particularité de la langue gottique ronme un fait dont la cauce était inconuce (bliche, L. I. p. 756 et III, p. 566).

Le vieut baut-allemand a ramené ses comparatifs féminins à un type plus usité. En regard du gothique minuiçi eplus petite », il présente la forme minuire et non minuiri. On voit aussi par cet exemple qu'il change la sillante gothique en r; il en résulte que minuiro, minuire ressemble plus, sous un rapport, au latin minor qu'au gothique minuier, minuirei. Ce changement a lieu, en vieux haut-allemand, pour les comparatifs, dès la période la plus ancienne.

### \$ 303. Comparatifs gothiques en de, de-an.

Outre la forme is, is-an, le suffixe comparatif, en gothique, présente aussi la forme de, de-an. Cette forme, qui est la plus rare en gothique, a si bien pris le dessus en vieux haut-allemand qu'il y a dans cette langue plus de comparatifs en ôro, ora qu'en iro, ira ou éro, éra. Le petit nombre de formes en dans dont il nous reste des exemples en gothique sont : svinthôşan "fortior", frodosan "prudentior", frumbsan "prior", hlasosan «hilarior», garaihtésan «justior», framaldrésan «provectior wtate », usdaudosan «sollicitior», unsvikunthosan «inclarior». Ajoutez-v les adverhes sniumundôs κ σπουδαιοτέρων » et aljaleikôs « ἐτέρως ». Comment expliquer les formes en question? Je crois que l'é de és représente l'à 1 du thème fort sanscrit sudis on vais (\$\$ 299 et 300). Si l'on prend pour point de départ la forme पांस yains, il faut admettre qu'elle a perdu : 1° la nasale, qui manque aussi en latin et aux cas faibles en sanscrit; 2° le y (= j) dans les formes en 62, 62an, l'à dans les formes en is, isan (après la perte de l'à, la semi-voyelle j ne pouvait manquer de se vocaliser en i).

Les formes gothiques  $\delta s$ ,  $\delta s$ , et plus encore le vieux hautallemand  $\delta r$ , répondent exactement à la forme latine  $\delta r$  dans

<sup>1</sup> Voyez 5 69. 1.

minor, minor-ii, pour minior, miniória. Il y a des raisons de croire qu'en gothique le je tl'ô ont primitivement existé l'un à côté de l'autre, que, par exemple, pour minimia eplus petit » on a dit d'abord minimifia, pour fridéda a plus intelligent » fridéfat. Les formes qui ont perdu le j sont représentées en latin par minor, minus, plus; les formes qui ont supprimé l'é sont représentées par mag-ia.

Si le gothique a des comparatifs en ôs, ôs-em, il ne s'ensuit pas nécessairement qu'il doive avoir des superlatifs en ôsta, no-minatif dér- Nous vayons, en eflet, que ce degré de comparaison est toujours exprimé en sanserit, en zend, en gree et en latin, par une forme qui dérive du comparatif contracté is, ii. On ne sera donc pas étonné de trouver en regard de prundus a priors un superlatif framités r-primum», et non framôsts. Pour les autres comparatifs en ôse, les exemples de superlatifs manquent. Néanmoins, dans les dialectes plus récents, les comparatifs en des superlatifs à leur image. En vieux haut-ellemand, nous avons ordinairement ôst au superlatif, là où le comparatif a ôr. Le gothique lui-même nous fournit déjà deux exemples de cette déviation de l'usage: l'aurotats \*infirmissimus » et armôtat \*sinfrmissimus »

### \$ 304. Jonction des suffixes du comparatif et du superlatif au thème positif, en gothique.

Les langues germaniques sont d'accord avec les idiomes congénères en ce qu'elles régistent la voyelle finale du thôme positif devant les suffices de gradation; etemples: suf-ú-a, venant de sutul· doux: s. kard-ú-a, venant de kardu edur: s. seith-éduma-e-siths emplius»), venant de seithe etardit. Comparez le groc sôdion, venant de shôt, et le sanserii sodilyin, venant

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il n'y a pes d'exemple du positif; mais le sanscrit anddú-a et le grec ñôú-a autorisent à croire que la voyelle finale du thème était un s.

de auddú. On supprime aussi ja; exemples : pod-ia, venant de spédja etardifs; reik-ias, venant de reikja eriche». Il ne faut donc pas regarder l'ò des formes telles que frédéa comme étant un allongement de l'a de fréda (\$ 69); un tel allongement serait tout à fait contraire au principe de ces formations (\$ 3 o 3).

#### \$ 305, 1. Comparatif masculin et neutre, en ancien slave.

En ancien slave, le suffixe comparatif sanscrit tyas (masculinneutre) s'est contracté en sum éjé ou su té. Toutefois, les trois cas semblables du singulier neutre ont conservé l'a de tau iyas sous la forme d'un e (par euphonie pour o), tandis qu'ils ont renoncé, en vertu de la loi exposée au \$ 92 ", à la sifflante finale du suffixe. La même sifflante a dû tomber aussi, en vertu de la même loi phonique, au nominatif-accusatif-vocatif masculin. Exemples : добръй dobréj « melior, meliorem », добрък dobréje « melius ». La formation en su té présente au nominatif-accusatif-vocatif masculin мй ij, au neutre je; exemples : bolje « majus » ', bolij a major, majorem a. Pour comprendre ces formes, il faut remonter au suffixe sanscrit iyas (forme forte iyans), dont l'i est représenté par l'i slave, et la semi-voyelle q y par i j. En faisant abstraction de la lettre n, qui se trouve dans les cas forts en sanscrit, on peut donc comparer bolij, en tant que nominatif, avec le sanscrit báliyán, en tant qu'accusatif avec báliyánsam et en tant que vocatif avec báliyan. Si l'on part, en slave, du nominatif bolij, on considérera le sur is (pour isj) des cas obliques comme une contraction de num ijs (pour ijsj), d'autant plus que, dans les formes comme добрай dobréj, le й j est conservé à tous les cas obliques du masculin et du neutre, ainsi qu'au féminin

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Comparez le sanscrit bállyas «fortius», venant de bálarant ou balin (\$ 298\*). Il n'y a qu'un petit nombre de comparatifs, principalement ceux dont le positif est inusité, qui suivent l'analogie de belij, téminin bolté, neutre belje.

Aσεραϊανι dobrijii. Mais le suffixe qui se termine en sanscrit par un a s'elargit en ancien slave, aux cas obliques du masculin et du neutre, par l'addition d'un nouveau suffixe (p (par euphonie je), dont le j se supprime, en vertu de la règle exposée au S 93 ³, à cause de la siffiante qui précède. On a donc au génitif et au dati masculin-neutre dobrijés, dobrijiy, au lieu de dobrijija, dobrijija¹, qu'on aurait pu s'attendre à trouver d'après l'analogie de konja «equi», konju «cquo», venant du thème konja. Dans les comparatifs en question et dans les participes présents et passés qui sont fléchis d'une façon analogue, on ne s'aperçoit done de la présence du suffixe je qu'us veule cas ol, la voyelle de la syllabe jo ayant été supprimée, la semi-voyelle devient i ou 1², et à ceux où le j, avant de disparaître, a changé l'e qui suivait en e².

Le nominatif pluriel masculin dobrăji- mérite une mention spéciale. Si Mildosta a raison, comme je le crois, de diviser le mot de cette façon, et s'il faut diviser de la même manière les participes précités tels que chealaisi-e, cheoliesi-e, on devra attribuer ces formes à la déclinaison à consonne; en conséquence, la flesion casuelle e répondra à la désinence sanscrite at dans les formes comme sedifigias-as, et à la désinence grecque es dans les formes comme s'dios-et. C'est pour cela que dobrâji-e et les formes participales analoques ne sont pas en accord aree komit

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> W é est mis pour s, probablement à cause de l'influence rétroactive du j qui se trourait anciennement dans le mot. Il a est pas rare toutrées de reaccutrer en slave un til é à la place d'un ψ e sancrit, sans qu'ancune loi phonique particulière sit déterminé ce changyment (5 g s <sup>5</sup>).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Vigez S y 2<sup>1</sup>. On pout comparer, par astrople, le localif singuiller debrijsi sees lons i rin equo « (sans desinence casuelle), venant du thême kwiye; le localif ploriet dorigii-chi avec lossi-chi; et le geistif ploriet dorigii eve lossi e quouvum. Celle dernière forme est ann désinence casuelle, contrairement à ce qui se passe pour rélabe a luperum (§ y n 8).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> On peut comparer, par exemple, l'instrumental singulier dobréjie-me avec konje mê, l'instrumental duel dobréjie-ma avec konje-ma.

«equi», ni avec les formes adjectives telles que dobli¹ «fortes» (thème dobljo).

Dans le plus grand nombre des formes comparatives, un t é prend la place de l'i de bolij, par exemple dans добръй dobréj, génitif dobréjsa (du thème positif dobro); ce & é représente peutêtre, ainsi que le suppose Schleicher2, le gouna de l'i du suffixe sanscrit tydis, forme faible tyas: c'est cette voyelle i qui, sans gouna, est représentée simplement par l'i de bol'-ij. Si l'on n'admet pas cette hypothèse, il faudrait voir dans \* è la contraction de l'i du comparatif avec la voyelle finale du thème positif dobro; cette contraction devrait remonter à une époque où l'o était encore un a, comme dans les langues lettes et en gothique. Rappelons, à ce sujet, qu'en lithuanien le suffixe comparatif semble aussi commencer par un ē; mais dans les formes comme gerésnis « melior », cet è provient de la contraction de l'a du thème positif (gera) avec l'i du suffixe comparatif; et dans les formes comme gratésnis «pulchrior», l'é peut s'expliquer par la contraction de ia avec i. On sait, en effet, que les thèmes adjectifs en u tirent plusieurs de leurs cas de thèmes iuorganiques en ia; de même donc qu'on a au locatif grazia-mê, on peut supposer une forme de comparatif grazia-isnis qui aura donné gražėsnis.

§ 305, 2. Comparatif féminin, en ancien slave. — Déclinaison déterminée du comparatif.

Au nominatif singulier féminin, il y a complet accord entre les comparatifs en si de l'ancien slave et les comparatifs sanscrits

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Le m'éloigne de l'opinien de Miklonich en plaçant l'i du côté du thème ; jud-mets que la désinence causelle a été supprimée et que la syllabe fisuele du thème a opéré la contraction de joe ni. C'est la même chose qui a lieu au localif singuisir et au nominatif accusatif acatif du duel neutre, où Miklonich aussi met l'i du côté du thème.

¹ Théorie des formes du slave ecclésiastique, p. 184.

en si; il n'y a de différence que pour la quantité de la voyelle, qui a été abrégée en siène. Le ui correspond à la lettre sans-crite qu' si (§ 92); on peut comparer la deuxième personne du singulier du présent, car il existe à peu près le même rapport entre reş-é-si et ut transportes » et le sanscrit «di-a-si qu'entre toxaum bolini » plus grande», Acepsium dobrijui » melleure» et les formes sanscrites telles que rir-gua-1 » melleures, gud-gua-1 » plus vieille» (§ 3-00). Quant au thème, auquel est veune s'ajouter la caractéristique féminine, il finit dans l'une et l'autre langue par une siffante; et l'on ne peut dire que l'i, dans les nominatifs slaves en question, soit la contraction de la syllabe ja, comme, par exemple, à l'accusatif bolisui (pour bolisuin), car les thèmes féminins en us ju conservent cette syllabe au nominatif!

Dans la déclinaison déterminée, on a, en ajoutant à bolisi, dobréjii l'article comme suffixe, les formes bolisi-je, dobréjiis-ja, oboréjiis-ja, et à l'accussifi, en ajoutant l'article à bolisia, dobréjiis, on a bolisia-jem, dobréjius-jem (8 s-84). Au nominatif-accussifi-vocatif singulier masculin, bolij, dobréj deviennent toans, Λοςτραικ. Nous ne chercherons pas si le dernier u doit être prononcé i ou ji (5 g a <sup>3</sup>): dans le dernier cas, le j de boliji, dobréji appartiendrait au nominatif indéterminé, de sorte qu'il faudrait diviser bolij-i, dobréj-ji, et que l'article ajouté comme suffixe serait représente par i, et non comme d'habitude par ü j (5 s-8½); dans le premier cas, l'avant-dernier u de soans, Accepum (e-bli-ji, dobré-ji-je-rait la vocalisation du ŭ j de bolj; dobréj, le ι l précédent serait supprimé et le pronom suffixe serait représenté également par i, au lieu de l'être par j.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Comuse en annexit, con niegal encuar nei à la fait le thème et le nominatif rinquier du féminin. Il y a soulement cette différence qui en faire le j est supprime après une sillibate (5ga <sup>3</sup>), co norte que le thème féminin boldique, doquel se forment les cas obliques, derrait laire su nominatif sinquière bolta, d'après l'analogie de date a-minus, pour dajer, en l'illusarien disidi.

Le neutre déterminé sont bolje «majus» et les formes analogues ajoutent « (= sanscrit पत् yar) à la forme indéterminée : on a, par conséquent, sonte bolje-je «le plus grand»; au contraire, acepan dobrije et ses analogues, pour former leur nominatif-accusatif-vocatif déterminé, se servent du thème en jo (par euphonie ije) des cas obliques; exemple : докрайшом dobrijèrje » le meilleur».

## \$ 305, 3. Le superlatif dans les langues slaves.

Dans les langues slaves, le suffixe comparatif sert en néme temps comme expression de la gradation la plus élevée; toutefois, les dialectes les plus récents, notamment le slovène, le serbe, le bobême et le polonais, font alors précéder le comparatif de la particule saŭ nej (polonais ney). On trouve même en ancien slave des tours de cette sorte, par exemple : soñ nave nej pacé ! » potisimum », soñ cespex nej slorfe a citissime »?. Il est probable que nej est lui-même le comparatif de la préposition na «uu-dessus »?; nej serait alors une forme mutilée pour neje, qui lui-même serait un accusatif neutre adverbial. Sans l'hypothèse d'une apocope, nej ne pourrait être, en tant que forme comparative, qu'un nominatif-accusatif masculin, ce qui conviendrait peu pour un adverbe.

# \$ 306. Le comparatif en lithuanien et en borussien.

En lithuanien, le suffixe comparatif est, au masculin, esnia (nominatif esnis) et, au féminin, esne<sup>4</sup>. Nous avons donc ici un

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> On a e su lieu de je, à cause du 4 é qui précède. Celui-ci lient lui-même la place d'un k; ce k s'est changé en palatale sous l'influence du j qui suivail.

<sup>1</sup> Kopitar, Glagolita, p. 1111.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Comparez Miklosich, Badices linguar alorenica veteris dialecti, p. 56 e1 73, e1 Schleicher, Théorie des formes du slave ecclésiastique, p. 180.

 $<sup>^{\</sup>rm h}$  Au féminin, le nominatif est semblable au thème; sur êsne, venant de esnia , voyez 5 92  $^{\rm h}.$ 

complément inorganique in, e, comme nous avions en slave jo, ja; quant à sn, c'est une transposition pour le groupe sis, que nous trouvons aux cas forts en sanserit, par exemple dans gérighéasm e graviorem » 1. Tai cra autrefois reconnaître dans l'e du sanserit tiphéa ou ghéa » Mais je ne connaissis pas encore le suffixe comparatif sisi, en borussien, dont l'a appartient au thème positif, de sorte qu'il reste pour le suffixe de gradation in (forme élargie de la ). Nous citerons, comme exemples, malda-is-n «juniorem », malda-is-i » juniorem », malda-is-i » quinorem », malda-is-i », pour paratif set es que dobré, en ancien slave (\$3.05, 1), sont de même origine que la diphibhongue « il « suffixe horussien sis» i

Au comparatif adverbial, le suffice horussien se termine en is, ou, avec suppression de l'i, simplement en s; on a de la sorte massis (massa-is) e moins » qui répond aux formes gothiques comme me-is eplus » (en latin mag-is), et toid-s « plus » (pour toide-is, du thème toids) qui répond par son suffixe au gothique vair-s « pis ».

\$ 307\*. Le superlatif en litbuanien. — Comparatifs et superlatifs adverbiaux, en litbuanien, en borussien et en gothique.

En lithuanien, le suffire superlatif est seulement une autre forme du suffire comparatif. La nasale, au lieu d'être transposée (8 3 o 6), est restée à son ancienne place; mais elle s'est vocalisée en u (8 1 8). Conformément au principe que nous avons déjà vu (8 2 a 8), la voyelle finale des thèmes primitifs est sup-

<sup>&#</sup>x27; Grimm a déjà indiqué cette analogie (Grammaire allemande, III., p. 655, note). Mais il s'arrête à une autre explication et rapproche *èssis* du latin *issimus* (comparez 5 ag8 \*).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez la première édition de cet ouvrage, \$ 306.

<sup>3</sup> Voyez mon mémoire Sur la langue des Borussiens, p. 23.

primée, et l'i (= sanscrit ¶ y, grec z, latin i), au lieu de se combiner avec l'a du thème positif comme dans les formes en àmie, reste iuvariable. On ajoute, comme au comparatif, la syllabe inorganique ie, qui ne subit aucun changement; exemple: ger-iaisia-a « optimus », ger-iaisia « optima » \*, génitif geriaisio, gerriaisia-a.

Comme adverbes, ces formes ont conservé la signification comparative, et se terminent en s, sans prendre le complément inorganique ia; exemples : lab'-iais «très», ger'-iais «micux», des thèmes positifs lába «bon», géra (même sens). Il est probable que ces formes sont en réalité des accusatifs neutres du thème primitif en s, c'est-à-dire du thème non élargi, et qu'elles doivent, par conséquent, être rapprochées des comparatifs adverbiaux comme bu-yas « plus », śré-yas « mieux » en sanscrit, et comme pl-us, min-us (pour pl-ius, min-ius) en latin. Il faut aussi, je crois, considérer comme des accusatifs neutres les comparatifs adverbiaux tels que mais, hauhis (\$ 301) en gothique, et tels que massais « moins », toûl-s « plus » en borussien 2. Quant aux superlatifs adverbiaux lithuaniens en ei, tels que lab'-iausei «le mieux », je les regarde comme des datifs féminins, avec contraction et changement de l'a en e (\$ 92 k); lab'-iaisei est donc pour lab'-iausiai,

# \$ 307 . Le comparatif en arménien.

Il nous reste à voir les degrés de comparaison en arménien. Les comparatifs ont leur nominatif singulier en 4-176 guin, ce

Voyez Schleicher, ouvrage cité, p. 148. Rubig et Mielcke écrivent geráusas,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Il faut diviser de cette façon: mosso-is. Au lieu de toils, on s'attendrait à trouver toils-is, du thême adjectif toils, nominatif occusif neutre toils-a « multum » (voyes mon mémoire Sur la langua des Borussians, p. a3 et suix.). La racine est peut-être 27 ns «grandir», d'où sient le védique turé « beaucoup».

qui rappelle les nominatifs comme svádiyán en sanscrit, et comme ήδίων en grec 1. On pourrait admettre que dans ces formations le q g est un durcissement de la semi-voyelle sanscrite  $\overline{q}$  y = j. Il est vrai qu'il n'y a pas d'exemple de ce changement en arménien; mais il n'est pas rare dans d'autres langues, notamment en slave, où nous avons les génitifs pronominaux en go = sanscrit sya (\$ 26q). Le thème du suffixe précité est que le guni; de là l'instrumental singulier guni-v, le datif-ablatif-génitif pluriel guni-ż. On ne doit donc pas confondre l'i du nominatif singulier (guin) avec l'a du grec sor, lequel a déjà son représentant dans le g arménien : cet i provient plutôt du penchant qu'ont les liquides finales à se faire précéder de cette voyelle; c'est ainsi que nous avons un i dans hair « père », mair « mère », air « homme » (\$ 226). Quant à l'i final du thème guni, j'y verrais le complément inorganique dont se sert habituellement l'arménien pour faire passer dans la déclinaison à voyelle les thèmes primitivement terminés par une consonne 2.

On peut toutefois objecter contre l'erplication qui fait de guin, guni un suffixe comparatif, que les mots ainsi formés ont l'apparence de mots composés, car ils prennent la voyelle a qui sert à indiquer la composition. Cest ainsi que nous avons imatant sapiens», qui fait au comparatif imantançain (imanta-e-guin. Do peut rapprecher les nombreux composés qui commencent par boun-a-, tels que boun-a-ties a avant beaucoup de femmes».

¹ Compares Petermann, Grammaire arménienne, p. 148.

<sup>3</sup> Voyer 5 183°, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> C'est au nominatif guin et non au thème guai que vient se préposer cet a. Le thème positif, qui forme le premier membre du composé, est mis au nominatif; il supprime quelquefois la voyelle de sa dernière syllabe.

Le thème est imastuno, par mutilation imastoo.

Le thème contracté est başma, pour başama (comparez le sanscrit bahá « beaucoup »).

haym—a-gaux = ayant heaucoup de richesses = , haym—a-ber = ayant heaucoup de productions, fécond ». Si l'on veut donc regarder comme des composés les comparatifs en guin, guai, il faudra admettre que le second membre est guin = couleurs. Il est vrai que le thème de guin = couleur » est guane et non guai; mais il y a des exemples de mots composés qui se terminent en ; quoique le dernier membre, construit isolément, n'ait pas un i pour lettre finale. Nous avons, par exemple, à doit du simple gin spris, dont le thème contracté est guo et l'instrumental guo-u, le composé mégain = précieux », dont le thème est mefagni, et l'instrumental megain-e.

On demandera, sans doute, comment un mot qui signifie « couleur » est employé pour marquer la relation du comparatif. Mais ce substantif a pu avoir à l'origine d'autres significations qu'il a perdues comme mot simple. En persan, o gun possède, outre le sens de «couleur», celui de «genre, espèce»; le sanscrit gund, qui est de même origine, signifie principalement «bonne qualité, vertu, excellence», et son dérivé gunitá veut dire «assemblé, amoncelé» et, en arithmétique, «multiplié»1. Combiné avec des noms de nombre, gund correspond au latin -plex, à l'allemand -fach; exemple : dviguna « double », triguna «triple»; il est employé aussi de cette façon comme forme périphrastique du comparatif, là où l'on détermine exactement en chiffres la mesure de la supériorité. Le composé avant le mot guna pour dernier membre est alors construit avec l'ablatif comme un comparatif ordinaire; exemple : indrác catagunah sáuryé 2 « cent fois plus valeureux qu'Indra », littéralement « [ à partir] d'Indra centuple en valeur». Comme terme de grammaire, guná marque la gradation de la voyelle, et l'on pourrait dire qu'en général le mot guné exprime la gradation d'une

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez le Dictionnaire de Wilson.

<sup>\*</sup> Mahahharata, I, vers 1449.

qualité. Si nous appliquous à l'arménien ce qui vient d'être dit, et si nous considérons melquein «plus grand», languin «mellleur» comme des composés possessifs, nous pouvons traduire ainsi : spossédant un degré supérieur de grandeur, de bonté; grand, bon à un baut degré; parâtiement grand, parfaitement bon». Ainsi compris, les comparatifs arméniens seraient de vrais composés, ayant légitimement l'a qui sert à marquer la composition.

Il n'y a pas de véritable superlatif en arménien; ce n'est pas le lieu de traiter ici des formes périphrastiques qui le remplacent.

#### NOMS DE NOMBRE.

#### NOMBRES CARDINAUX.

# \$ 3o8. Le nombre «un».

Pour l'expression du nombre =un», il règne une grande diversité parmi les langues indo-européennes: cette diversité provient de ce que le nombre =un = est marqué par des pronoms de la troisième personne; la multiplicité des termes employés tient à l'abondance de ces pronoms.

Le sanscrit éka, dont le comparatif katará-se retrouve dans le grec éxérpos, est, selon moi, la combinaison du thème démonstratif à avec le thème ka. Il est vrai que co dernier thème pronominal a ordinairement le sens interrogatif : mais ka se dépouille quelquelois de cette signification; ainsi il veut dire «aliquis» quand il est construit avec l'adverbe épi «aussi»; même sans cet adverbe, il signifie encore «aliquis» quand il «est précédé d'une expression interrogative; exemple :

14

<sup>1</sup> Voyez Petermann, Grammaire arménienne, p. 149 et suiv.

kalan sa purusah parta kan gatayati hanti kam !

«quomodo ille vir, ô Pârtha, aliquem occidi sinit, occidit «aliquem?» 2.

Le zend angua aira se rattache aux adverbes pronominaux sanscrits érd, érám sainsin, dont le dernier est un accusatif, et le premier, selon toute vraisemblance, un instrumental formé d'après le principe de la langue zende (§ 158).

Le golitique et le borussien ain'-s, thème aina (allemand moderne nien') se rattachent au promon défectif sancrit éna (§ a.), dont nous avons entre autres l'accusatif masculin éna-m «illum». Il lum ». Il un probablement rapporter aussi un méme thème pronominal l'ancien latin ainos, d'ou l'on peut faire venir la forme plus moderne éaus, par le changement ordinaire de l'ancien é en u, avec allongement destiné à compenser la suppression de l'i. Il y a toutefois une ressemblance étonnante entre le latin ainus et le sanscrit dud-s, lequel signifie proprement : moindre» et est placé devant certains nombres pour indiquer qu'ils sont diminués d'une unité; exemples : danriénén «undeviginti», sinatriàciar «undetriginta». Conservé de la façon la plus parfaite, et ind-s n'aurait pu donner en latin que daus-s, ou plus anciennement sino-s.

Le grec ts se rattache probablement aussi au thème démonstratif  $\mathbf{v}\mathbf{v}$  éas; il a perdu la voyelle finale, comme le thème gothique et borussien ains au nomigatif masculin ains. En ce qui concerne l'esprit rude et la voyelle  $\varepsilon$  pour  $\mathbf{v}$   $\ell = ai$ , comparer  $t_{adt}$ : $pos^2$ . Au contraire, olos "unicus», s'il est sorti de olres

Bhagavad Gita, II, 21.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> En lithuanien et en slave, le pronom interrogatif combiné avec une particule négative préfixée prend la signification «aliquia»; exemple : lithuanien né-kas «non aliquia, nemo», ancien slave ni-kū et ni-kū-to (même sens).

<sup>3</sup> La diphtiongue sanscrite é se prononçuit ai à l'époque de la séparation des idiomes (\$ 2, remarque). En conséquence, si le nom de nombre grec est identique avec le démonstratif (37) éns. l'a représente seulement le premier élément de la

(comparez oinos), comme μεζω de μεζζονα, a mieux conservé la diphthongue indienne et a sauré aussi la voyelle finale de την tine. Si ± 500, qui désigne le nombre ε un» sur les dés, a été, en effet, un nom de nombre dès l'origine, on peut le ramener an thème démonstratif  $\mathbf{q}^{*}$  and, slave one (nominatif masculin one «celni-là»), ou bien il faut admettre que ένο a perdu un ι, à la différence du féminin oby «une», où l'i s'est conservé.

L'ancien slave «¿unu: jodini « un » (thème jodino) est probablement de même famille que le sanserit dof « le premier », et se rapporte peut-être à la forme d'argie dofina, avec » pour »; peut-être aussi le suffixe »» a -t-il été ajouté à une époque où le slave avait déjà une existence indépendante. Au commencement des composés, on trouve égallement uso incomme expression du nombre » un »; exemple : ino-rogü « µordxepos ». Employé seul, ino (nominatif ini », ina , ino) signifie « alius »; il vient du sanserit anyd (même sens)! .

Le lithuanien urémes et le lette urent-a (uren-a) Saccorderaient avec le thème pothique et borussien aina, si la semi-voyelle initiale était, comme je croyais pouvoir l'admettre autrefois, une prosthèse purement phonétique. Mais comme on ne trouve pas d'autre exemple, dans les dialectes en question, d'une prosthèse de ce genre devant une voyelle initiale primitive, et comme le ur et le m permutent volontiers entre eux<sup>2</sup>, je suis tenté de voir

diphthongue, c'est-n-dire l'a. Mais si cette hypothèse n'était pas fondée, il faudraît rapporter év au thème démonstratif un and. En ce qui concerne l'esprit rude, on peut comparer àpate, qui correspond au védique aumé nous» et à l'évilen deure.

C'est le thème auquel se rapportent le grec άλλο-s (\$ 19) et, très-probablement aussi, ένου === sanscrit ανμέ - alii -. Du thème ένο, on a l'adverbe ένίο-τε, dorien ένους.

<sup>1</sup> Yoyer 5 20 et Système comparatif d'accentuation, remarque 24. C'est ainsi que le lithusoire ménta «milieu» est évidemment de même famille que le thème sanscrit médiga, golbique midja, latin media, ett que le sanscrit roydm «nous» est très-probabl ment une allération pour moyam.

dans mém-s, memis des formes altérées pour mém-s, memis, signifiant proprement spetit » ou «peu». Nous serions ramenés de la sorte à une famille de mots très-répandre : en sanserit, manulé (adverbe) signifie «peu»; on en peut rapprocher le latin minor, le goldique minoris, «minoris», el sidit » aminimus», le slave ausuni minij «minor», l'irlandais min, mion «petit», etc. ¹. A l'explication que nous proposons, on pourrait objecter que l'adjectif l'itlusionie menèse» « mauvais, petit», el l'adverbe men-kay «mal, peu», qui appartiennent à la même famille de mots, ont conservé leur m; mais nous avons de même en sanserit le m'd ti thème pronominal ma qui coexiste à côté du « de esyám.

En arménien, «R. q. m/s (thème m/s) et mis (instrumenta mo-w, pour mino-w), qui signifient l'un et l'autre e un», peuvent être également rattachés à l'adverbe sangerit mands » peu», à côté duquel il y avait peut-être un thème adjectif mandsu; le thème més aurait perdu la syllabe du milieu, le thème mos (venant de mino) la syllabe finale du mandsa en question. De mino pourrait être dérivé, par la suppression de », le thème miso, méminatif «m, instrumental mò-m². Mais la forme la plus mutilée, c'est dia: mu, si, comme il est probable, elle appartient au même thème et représente la syllabe initiale du sanserit mandé, avec l'affaiblissement habituel de l'a en u (8, 183 ³, 1).

Si le grec  $\mu$ /a, qui pourrait faire supposer un thème masculin  $\mu$ 00, est parent avec le thème arménien mio, il faudrait admettre que le grece el Tarménien, qui n'ont entre eux aucune affinité spéciale, ont perdu l'un et l'autre le n qui se trouvait devant la seconde voyelle. Mais si  $\mu$ /a est d'origine pronominale, j'aimerais mieux, pour l'expliquer, recourir au thème (éminin sanserit m<sup>3</sup>. Il faut ajouter, pour terminer, que le grece  $\mu$ /50-50-

<sup>1</sup> Voyez Glossaire sanscrit, ed. 1847, p. 257.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Comparez les formes grecques comme µείζω, venant de µείζονα.

<sup>2</sup> Le féminio ané, comme pronom annexe, a perdo son m en sanscrit (5 17h);

appartient aussi à la famille des mots signifiant primitivement «peu» et qu'il peut, par conséquent, être placé à côté de l'arménien min (thème mino, mno) «un».

REMARQUE. - Composés germaniques renfermant le nom de nombre "un". - Termes signifiant "demi, entier". - Les langues germaniques présentent quelques expressions dignes d'attention où le nom de nombre «un » se trouve renfermé, mais d'une façon si peu apparente qu'on en distingue à peine la forme et le sens. Ce sont, en gothique, haihs «borgne», hanfs = manchot +, halts = paralytique = et halbs = demi =. Dans tous ces mots, le nombre «un» est exprimé par ha : je reconnais dans cette syllabe ha le ka du sanscrit éka «un»'. On ferait feusse route si l'on pensait au »p ha du zend mita-er ha-kërëd «une fois» (sanscrit sakrt); en effet, le h zend répond toujours à un s sanscrit, lequel n'est jamais représenté en gothique par un h2. J. Grimm compare haihs avec coreus3, sans toutefois approfondir l'origine de ces deux termes congénères. L'un et l'autre renferment le mot «œil» : le sens primitif paraît avoir été «borgne». Le thème de haiks est haika ; que l'on décompose ce mot en ha-ika ou en h-aika , le dernier membre du composé correspond au sanscrit akla «œil». En effet, si l'on divise h-aiha, la diphthongue s'explique par l'influence euphonique de h (5 82);

comme mot indépendant, il oit sort de l'auge, Sorte le marcellin-neutre sus, remme protona manes, very à 1 65 d ette. Se une, cample; comme unt indépendant, dans le suss démondratif, que pl. 5 hés. Ser la dérinance grecque sa = suscrit i, very si 1 1 p. — Le se auraine aftere i claus la démondrat de l'Eppathèse de la ce Meyer, qui suppose que siz, pia, de sout dérirés tous le trius du suscrit aurait s'emblabler (Domart de Khan, l. V. p. 163). In me constiterés de reppet que le baller (Domart de Khan, l. V. p. 163). In me constiterés de reppet que fuel-z; an firminin assaf correpoul le grec sizé, d'orine spiz.

<sup>3</sup> Sur le à substitué an k, en vertu de la lei générale qui préside à la substitution des consonnes dans les langues germaniques, voyez \$ 87, 1.

On pourrait, an contraire, reconnaître le thème pronominal ac dans l'é du grec d-zàous.

a Grammaire allemande, t. 11, p. 316.

<sup>6</sup> Du groupe is, le gothique n'a conservé que la première lettre, an lien que le rend ais «uni» (par exemple dans farea-aisse august nis yeux ») a gardé seulcement la seconde. Le tain seux (le primitif de oculus) a, zu containe, conservé la première lettre, comme le gothique.

arba sera pour  $\delta n_i$ , lequide et lin-intime pour  $a h a. Si_i$  au contraire, on divise  $\delta a - k a_i$  e, que que préfice, no comprend assa piche que l'f, quoispa suit d'un  $b_i$  n'ait pas été changé en diphilosque, puisque l'a du premier membre, en se combinant avee lui, donnait d'âji un  $\delta a_i$ . Reppéndes morse le latin occès, chi l'étée de l'unité ne peut être repréventée que par le  $c_i$ . cer l'a paperient de cele, qui et une dérivation de eache. Quant la occur, s'il renferme en effet le nombre «un» et si l'on a raison d'évrire ce not par un  $\sigma_i$ , il faut le d'ûver simi : coèce. L' du samaréi tais se rent faiblire «s  $i_i$  comme il arrive habituellement pour l'e du thème dans les composée latin (S é).

Nous passons à lanfs (thènne lanfs) s'amentet, où le second membrdu compont n'est pas fociel à reconstitut. le sonporne que fu a supprimé une voyelle après le n, comme il arrive souvent en composition ou après une yllube rédulpisative; comparer, par exemple, le sansarit jugnimie rouns allames, où la racine gam est restée sous la forme gam, et le gree wirfs pour wurster, où est correspond au sancire just ettonhers. Si la voyelle supprimée dans da-sple est un i, on pourçait regarder nifa comme une métalbabe pour le sancire li pris; 'unins'.

Dans As-In (thème As-Da) «paralytique». In est encore le nom de nombre; quant au second membre du compose, je soupone qu'il signité »pied», en sorte que le seus primitif du mot sersit «syant on pied». Nous voyons, en effet, que labre set opposé (Marc, IX, A5) hazes florus helendie «syant deux pied» : é est le passage où il est dit qu'il vant misur entrer denns lui «se veu pied que d'être jeté avec deux piede dans fenfer. Il est du moins certain qu'une langue syant un mot dont le seus servit «unum peden habeus», l'emploterist très à propose not endorit. Si le demire élément de ha-ba signifie «pied», nous rappellerous qu'en sasserir plusieurs démonitation, du pried sont dérivée de reclues signifieral raller», Or, il y a en gothique une racine libé «eller» qui a domné filhas »membre», et qui pourrait blem anni avivo firmit le second terme de ha-la pour he-filhé".

Avant de passer à l'analyse de halb «demi», je rappellerai l'explication très-juste, selon moi, que J. Grimm a donnée du pronom allemand selber «même»; il le divise en deux parties et reconnaît dans la syllabe si du go-

- <sup>1</sup> Le f substitué au p, d'après \$ 87, 1.
- B est vrai que dans halta nous avons un t et nou an th. Mais en composition, les consonnes de même organe se substituent quelquefois l'une à l'autre; nous avons, par exemple, quadraginta à côté de quatuer.

thique sills. le pronons refléchi (compares  $si^+sa_+, si_+, si_+k$ ), Quant à la seconde partie, il as reflere à un verbe bolisa- resteur ex suppose que sille signifie ce qui reste en sois. Nous pouvons de même diviser halfe en deux éléments : le pennier vent dire venu et le second sparie, reste (en pothique laids vent dire verster). Le composé halfe devra fire entendu comme les composé possessifs suscrife, et comme le may freché halis, c'est-à-live en ampérie halis, c'est-à-live en ampérien deux c c'est-à-live en ampérien le most s-ayant\*; il signifiers douc c-comprenant une partie.

Il est à peine nécessaire de faire observer que l'islée de «demi» n'est peus une conception primitire et simple, et qu'on ne doit pas s'intendre à trouver un mot simple expressionent créé pour la représenter. C'est par la solioin de partier que le lengage est arric à exprimer celle de «moitié». Le laint dimidira se rapporte à l'ifiéd en milieu à traves lequel à est fait partage. Le zend exprime «demi» par «que »sime, suquel correspond le sausarit n'éme »partie; je vois dance on me la contration régulière de se non « et de indi «ceci» ou cela», de sorte que arèms désigne la partie d'un tout par l'exclusion de l'autre partie.

Nous avons encore en sanserit le mot triffe alari, dans lequel on reconnatt anssibit le vicu hart-ellemand alari, le lain sière i le gree duy; le quatre langues emploient e mot toujours dénué de flexica et au commencement d'un compost. On peut condièrer saine comme venant de namirégal, pareil», avec le suffixe dérivaté i dent la prévence a occasionné la suppression de la voyelle finale et l'élargisement du premier a. Si vette explosition es fondée, afan désigne proprement une partie d'un tout égale la partie qui manque. On voit que épa no vient pas de sparove, mais bien que sparove est un dérivé de spar je reten pas de sparove, mais sament ses visues. Cest un fait carden, qu'un send en mue passessif vinit, avec le sem de spartie; à des noms de nombre; exemple : magué ja vinit, avec le sem de spartie; à des noms de nombre; exemple : magué ja vinit, avec le sem de spartie; à des noms de nombre; exemple : magué ja vinit, avec le sem de spartie; à des noms de nombre; exemple : magué ja vinit, avec le sem de spartie; à des noms de nombre; exemple : magué ja vinit, avec le sem de spartie; à des noms de nombre; exemple : magué ja vinit, avec le sem de spartie; à des noms de nombre; exemple : magué ja

Mentionons encore le sauscrit as-lañe a rentier », littérelement «syant ses parties », qui far pendant au golfique falfa, dont le sit à la fois l'autitible et le commentaire. Le mot askola se compose évidemment de as «avec» et de faifs "parties; si nous supposens donc que ce dernier membre du composé est pris dans le sexu du dut (et le dernier termer d'un composé peut exprimer chacun des trois noubbres), sadaís désigners foljet dans lequel de deux parties sont rémines. De même trux auscript désigne est qui est plein\*, et, en particulier, «la pleine lune»; le sens propre du mot est «qui a les pointes ensemble (dont les pointes se touchent)».

### \$ 30g. Le nom de nombre «deux».

En sanscrit, le thème déclinable est døs: naturellement les flevions sont celles du duel. De døn, le godrique fait fra (8 37), et n'ayant pas la déclinaison duelle, il le fléchit comme un pluriel, mais à la façon des pronomes; noministif : tovi, toès, toe; datif : tenim; accusatif : tenas, toès, toe 1. Le sanscrit ne fait pas au duel de différence entre la déclinaison pronominale et la déclinaison ordinaire : drois se l'échti donc comme dérâu, de (féminin) comme dérês, et de l'(neutre) comme dérâu, de (féminin) comme dérês, et de l'(neutre) comme dérâu (8 355). En zend, le nominatif-accusatif-rocatif masculin est any der (pour déri, 8 208). En ancien slave, le masculin est également dra, tandis que le féminim-neutre est xex dré comme en sanscrit (8 3 2°). Le nominatif-accusatif-vocatif neutre, en zend, est

<sup>2</sup> La forme étant monosyllabique, on devrait s'attendre à avoir tró (5 a31). Au genitif masculin-neptre, je supposeraja tri-sé, d'après l'analogie de thi-sé « horum », venant de the; ou traipé, d'après l'analogie des adjectifs forts (\$ 287); on tr'-é, d'après la déclinaison ordinaire. Mais au lieu de ces formes on trouve «duorum» rendu par traddié, d'où il ressort qu'au temps d'Ufilas la génitif du thème tea n'était plus en usage. La forme traddy d'appartient à nn thème traddja (comparez hary'd, venant de harja); traddja semble être un nom de nombre ordinal (comparez le sanscrit dri-tiya pour dea-tiya) qui s'est introduit parmi les nombres cardinaux. Si l'on rejette les deux d, dont l'un est d'ailleurs inutile, on a, par suite de la vocalisation du j, le vieux bant-allemand zueió (zweió), dans Isidore zueijó, comme on a for venant de fideor. La forme forte zuriéré répondrait à une forme gothique toaddjaisé : je ne satrais souscrire à l'opinion de Grimm qui suppose en gothique des formes traijé et trainijé. Le norrois, changeant la moyenne dentale contre la gutturale, dit teeggja pour le gothique traddjé. A l'accusatif pluriel féminin, on trouve en gothique terihole à côté de tole, ce qui suppose un thème masculin-neutre treikna, feminin torihad. C'est à treihau que se rapporte, en vieux hant-allemand, le nominatif-accusatif zwine, avec perte de A. Le féminin, en vieux haut-allemand, est exempt de ce surcroft; il fait au nominatif-accusațif zmó ou, par abréviation, zmo (5 6q. 1).

duyê, avec un y euphonique (§ h3) et avec vocalisation du v en u. Dans le gree 562, 560, dans le latin duo, l'ancien v est également vocalisé, muis la voyelle finale du thème est conservée. Le gree ne distingue plus les genres : à cet égard, il est inférieur au latin et aux autres langues de l'Europe. En lithuanien, le nominatif-accusatif-vocatif est au masculin du, au féminin duri. Au sujet de la première de ces formes, on peut douter si l'a du thème dras a été supprimé et le vo vocalisé en u (auquel cas du serait formé comme le duel sinais deux fils s, \$ 9 x1 s), ou bien si le va de dras est tombé, comme, par exemple, dans sópnas a-rêve », pour le sanscrit sirfos-a (auquel cas du surait la même formation que derait » deux dieux, « abb « tous deux»; » enant du thème aba).

Le nominatif-accusait-vocatif féminin duri, en lithuanien, s'accorde avec dirir deux cavales (\$ 2 1 h) et, par conséquent, avec le sanscrit det (= drai) et le slave Ars dré. Aux autres cas, les deux genres sont semblables; ainsi dur-m, qui sert à la fois de datif et d'instrumental, répond aussi bien à «duabus» qu'à «duobus». En ce qui concerne son é, le lithuanien dré-m s'accorde avec le slave Arsans det-ma (\$ 973). Au génitif, le lithuanien garde l'è : il fait duéj-ü (pour dur-je) en regard du sans-crit daij-d de et du slave Arson dorj-m.

Au sujet du thème sanscrit  $dra_i$  il faut encore remarquer qu'au commencement des composés il affaiblit son a en i (S 6); de là la forme dei que les grammairiens de l'Inde posent comme le vrait thème (S 1+2). En gree, au lieu de  $\partial F_1$ , nous avons  $\delta t$ ; exemple :  $\partial \mu drop = \int \mathbf{E}_{\mathbf{E}}\mathbf{H}\mathbf{T}\mathbf{T}\mathbf{J}\mathbf{C}$ , d'indidar (thème) = ayant deux mères». Par une rencontre curieuse, le zend et le latin ont altéré de la même façon cette forme  $dri_1$ , éest-à-dire que l'une et l'autre langue on trieté le d et durei le r en  $b_1$  on a, par l'autre langue on trieté le d et durei le r en  $b_1$  on a, par

<sup>1</sup> Voyez 5 20g-

exemple, si-aggresses, bipatitions a ayant deux mamelles, comme on a, en latin, biespu, bidens, etc. De cette forme mutiles bi vient aussi dans les deux langues l'adverbe bis deux biss, en regard du sanscrit deix et du grec 26. Il ne faut donc pas, comme on a l'habitude de le faire, expliquer le grec bi au commencement des composés comme venant de bit.

Les langues germaniques, à l'exception du haut-allemand, exigent tvi au lieu de dri (\$ 87) au commencement des composés; nous avons, par exemple, en anglo-saxon tri-fête « bipes », tei-finger "duos digitos longuis", tei-hire "bicolor". Le vieux haut-allemand a zui (= zwi) ou qui; exemples : zui-beine nbipes», qui-falt «duplex»1. Mais il ne faut pas rapporter immédiatement à deis, Sis, bis, l'adverbe zuiro (zwiro) « deux fois », dont la forme complète est zuiror et qui s'écrit aussi quiro; il ressort du vieux norrois tris-var que ro est sorti de soa, par apocope de l'a et vocalisation du v en u, puis en o2. Mais d'où vient le vieux norrois sear, que nous trouvons aussi dans thrisvar atrois fois a et auquel se rattache la syllabe ce dans l'anglais treice, thrice? Je crois bien que la lettre s qui précède var est identique avec le s de fat dris, dis et de fat tris, rois; mais le var qui suit répond, selon moi, au substantif sanscrit ràra qui siguifie « fois », par exemple dans ékavára « une fois » váraiváram « mainte fois ». De vàra vient aussi le persan moderne bàr, par exemple dans bar-i «une fois»; comme la signification primitive de ce mot est atemps a et comme le v peut se changer en b, ainsi que nous venons de le voir par l'exemple du persan, nous rapportons aussi au même mot la syllabe ber qui termine, en latin, les nons de mois comme septem-ber, octo-ber (littéralement «la septième, la huitième division du temps »). Pour revenir au

<sup>1</sup> Grimm, Grammaire allemande, t. II, p. 956.

<sup>\*</sup> Voyez 5 77, et comparez déo (qu'on écrit aussi des) «valet», genitif deve-s (thème dora).

vieux norrois soar dans teiseur, thriseur, que nous décomposons ainsi, triè-eur, thris-eur, on voit que ces mots, d'après notre explication, continennet doublement exprimé fidé de e fois-. Cest ainsi que le vieux laut-allennand surrior renferme un double suffice comparatif, parce que le premier suffixe ne fait plus sentir sa présence d'une façon assez nette. De cette forme s-eur, dans tuis-eur, le vieil allennand a d'abord sacrifié le r, puis l'o (venant de e), de sorte qu'en moyen haut-allennand, la forme zuir (venant de suis) est rentrée dans les limites primitives du dris sanscrit.

Il a déjà été fait mention de l'expression arménienne signifiant «deux» (\$ 930). Nous avons expliqué kpfunz, p. e-rka-jé comme venant de e-dinej, et l'u a été présenté comme un affaiblissement de l'a sanscrit du thème dra. Mais au lieu du nominatif pluriel erku-je nous trouvons aussi une forme erku, qui semble dénuée de flexion, mais qui en réalité est un duel·. Il n'est pas surprenant qu'un nom de nombre signifiant «deux» nous conserve un rest de l'ancien duel (compare le latin due). L'u de erks est pour l'é long du nominatif duel (\$ 908); comparez le nominatif duel, en lithuanien: deux « deux dieux » (\$ 209).

# § 310. Le nom de nombre «trois». — Origine de ce nom.

En sanscrit, en grec, en latin, en lithuanien et en ancien slave, le thème du nom de nombre «trois » est tri. En goldique, la la loi de substitution des consonnes (\$ 87, 1) exige la forme thri, et en zend, par suite d'une autre loi phonique (\$ 47), nous avons également M6 tri.

Dans la plupart de ces langues, la déclinaison du thème en question est parfaitement régulière. En gothique, l'i de thri, au

<sup>1</sup> Petermann, Grammaire arménienne, p. 152.

lieu d'être supprimé devant les désinences commençant par une voyelle, se change en ij 1; la cause de ce fait est le monosyllabisme du thème. On a, par conséquent, le génitif thrij-ê, le nominatif neutre thrij-a (\$ 232). Du reste, la déclinaison gothique ne nous a pas été conservée tout entière : outre les deux formes que nous venons de mentionner, on ne trouve que le datif thri-m et l'accusatif thri-ns. Le sanscrit forme le génitif d'un thème élargi traya2, ce qui donne traya-n-am, au lieu que le génitif zend try-anm ou tray-anm vient du thème primitif3. Mais les deux langues sont d'accord sur le point suivant : elles réservent le thème fa tri, Ab iri pour le masculin et le neutre, et quoiqu'il y ait, en sanscrit comme en zend, des exemples de thèmes féminins en i, elles emploient pour le féminin un thème d'une forme à part, à savoir tisar ( तिस tisr, \$ 1). Au nominatifaccusatif-vocatif sanscrit, l'a de tisar est irrégulièrement supprimé; on a, par conséquent, tierés à en regard du zend blames tisaro. Il est probable que le thème tisar provient d'un redoublement, le t primitif avant été affaibli en a dans la syllabe principale : le même changement de t en s a lieu dans le persan sih. qui a perdu le r, tandis que dans l'arménien e-ri (datif-ablatifgénitif e-ri-t) c'est le t qui s'est perdu5.

Je crois reconnaître dans le thème tri la racine tar ( tr) «transgredi»; la voyelle radicale aurait été supprimée, comme

<sup>1</sup> Comparez ce qui a été dit du pâli, \$ 202.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C'est à ce Ibème élargi qu'on peut comparer le nominatif masculin drié, qui se trouve dans la traduction d'Isidore en vieux heut-ellemand; drié appartient à un thème drie fléchi d'après la déclinaison pronominale. Le feminin drié suppose également un thème masculin-neutre dria.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dans le dialecte védique, nous avons un génitif tri-n-lim qui est régulièrement formé du thème primitif.

<sup>\*</sup> A l'accusatif, les règles ordinaires exigeraient frinți (5 ahs). La forme turds est plus complète.

 $<sup>^3</sup>$  La forme arménienne a pris un e prosthétique , dont il y a de nombreux exemples en arménien , comme en grec (5  $_183\,^3,~1).$ 

dans le latin trans. La signification étymologique de tri serait donc « dépassant, surpassant [les deux nombres inférieurs] ».

# \$ 311. Origine du nom de nombre «quatre».

En sanscrit, le nom de nombre « quatre» présente pour le féminin un thème édassar (étator), qui se décline comme nior « trois » (\$ 3 10). La ressemblance de ces deux formes ets igrande qu'on est amené à penser que le nombre « trois » est contenu dans la désignation du nombre « quatre» : lasar viendrait de la forme redoublém tatar » et conserverait l'e du thème dans le redoublement, au lieu que tasar l'affaibilit en i, comme cela est arrivé, par exemple, dans Tærffé béhérasi » je porte», de la racine Sør, Sr. La syllabe initiale de (venant de ka) représenterait le nombre « un», « tommé c est toujours sorti d'un ancien k, elle serait identique avec la syllabe finale de éta « un» (\$ 3 o6), ainsi qu'avec le préfixe gothique ha » un» (\$ 3 o6, remarque)?.

# \$ 312. Le nom de nombre «quatre».

En sanscrit, le nom de nombre «quatre», au masculin et an neutre, a cateúr pour thème fort et catúr pour thème faible. Nous avons donc an nominatif masculin cateúr-as, à l'accusatif catúr-as, au nominatif-accusatif neutre cateúr-i. Le génitif mas-

<sup>1</sup> Voyez S 310.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Compares mon mémoire Sur les nous de nombre, dans le Recurid de l'Act-dimée de Retin, s'alls, de ne crois part don pissee, pour l'expissioné sytimétépies des nous de nombre, tirre de argumente de lore représentation graphique. A l'Espopue où not été inventés les chiffres, le signification originaire des nombre chit d'éji trop observés pour avair pu guider les treideurs des signos figures. Si les Égyptions representant le nombre «quatre» par le chiffre «un» plus le rédiffer «tois», ce dals, sedon moi, me recentre feuture et le laur plus le rédiffer «tois», ce la li, sedon moi, me recentre feuture et part le régirer de patter pour Leprius, Dens disortations de grammaire compares, p. 90. Les Prese figurest «quatre» par le chiffer «deux » régirés «quatres» s'évriét (§ 1).

rulin-neutre fait irrégulièrement énter-s-im, au lieu de énter-im, nue masale ayait été insérée entre le thème et la désinence, comue pour les libemes terminés par une voyelle (§ 346). En zend, le thème fort est 3-ugh, a éntiris (§ 47); de la le nominatif masculin 3-ugh, a éntiris (§ 47); de la le nominatif masculin 3-ugh, a éntiris Le thème faible, qui subit une nélathèse, se trouve, par evemple, dans éntre-mailin quatronis « (accusatif singulier). En reçard du géntif sancerit éntir-quén, nous trouvois est poble, éntremanim et, avec insertion d'un a, éntremanim. Au rommencement des composés, on a asser fréquentment aussi la forme d-ugh-a éntrars, où l'affai-blissement du thème consiste uniquement dans l'abréviation de l'à, et où le r est suivi d'un é euphonique (§ 44); evemple : éntrert-positatogéo « avant quatre mamelles » (géntif singulier féminin).

Dans les langues de l'Europe, nous devons nous attendre à trouver à la place du é une gutturale ou une labiale (\$ 14). En gothique, nous avous fidror, l'aspirée étant, selon la règle, substituée à la ténue (\$ 87, 1); dans la déclinaison, cette forme fidrór, qui se rapporte au thème fort éatrar, s'élargit encore par l'adjonction d'un i inorganique : de là le datif fidròri-m, qui est d'ailleurs le seul cas dont nous avons conservé des exemples. Le thème non élargi fidror se trouve dans le composé fidror-tiguns « quarante » (accusatif pluriel). Au contraire, dans fidur-dôgs "qui dure quatre jours ", nous avons une forme fidur faisant pendant au thème faible sanscrit catur. Le lithuanien et le slave ont, comme le gothique, un thème contracté; mais il ne faudrait pas en conclure que le thème faible était déjà formé avant la séparation des idiomes indo-européens. Le gothique a été conduit aussi naturellement à contracter fideir en fidur (d'après le même principe qui nous donne, par exemple, thiu-s « valet », venant de thira-s, génitif thiri-s) que le sanscrit à contracter catrár en catúr.

. Le littuanieu suit l'exemple de ces idiomes en opérant la contraction à l'intérieur; mais il clargit le thème extériemenent: le nominatif masculin est béturi (thème keturi) et le nominatif féminin béturias. L'ancien slave, qui a vertupa éctiri pour thème au masculin et au féminin, décline le masculin sur pasti, le féminin sur noit (§ 255); nous vones donc au nominatif masculin éctirij-e, au féminin éctiri, comme, pour le nombre «trois», on a trij-e, tri; la forme féminine sect aussi pour le neutre. Au commencement des composés, on trouve une forme élargie par l'addition d'un o, éctoro ou éctero (par exemple dans éctoro-nogie ou éctero-nogie quadrujes»), qui reproduit plus exactement le thème fort sanscrit éctori.

C'est également au thème Ψσης διαίνε que se rapportent le latin quature et le gree τέσσαρ-εs. Le latin, moins bien conservé à cet égard que les autres idiomes indo-européens, a fait de quature un indéctinable. A côté de la forme τέσσαρ-εs, nous avons en gree τέταρ-εs, qu'on peut rapprocher du pfili διαίτει; dans l'une et l'autre langue, la semi-voyelle s'est assimilée an t précédent (5 t.9). En ce qui concerne le τ initial de τέσσαρεs, le ω de l'éolien ωτόσερε et de la forme épique ωίσυρεs, je renvoie le fecture au S t.6.

On a vu tout à l'heure que le zend fait subir une métathèse au thème faible et en fait chiru, qu'on trouve au commencement des composés. A cette forme ressemble d'une façon surprenante, quoique fortuite, le latin quadra dans les composés comme quadrupes. Le s adverbial, qui sert à former, par exemple, farç deix s'eux fois et Faç far irois fois e (en rend farà), a du

¹ Voyet Miklosich, Theorie des formes (a' édition), p. hg., où sout énumérées les formes irrégulières. Le nominaif masculia-fémain a une forme secondaire letiure, qui vient du thème non élargi par l'adjonction d'une voyelle, el répond au grec réseage-se el au masculin sansert l'actéli-sa;

Comparez le nom de nombre ordinal ĉeterŝitii «quatriênse»,

être supprimé en sanscrit (8 94) à la fin de éatúr. Mais éatura a existé primitivement, car on le retrouve dans le zend «306-p» éatru. Le latin, quoique soumis à des lois phoniques moins rigoureuses que le sanscrit, a également laissé perdre le a final, de sorte que c'est seulement par des modifications internes que ter et quater ont l'air de se distinguer des noms de nombre cardinaux.

En arménien, le nom de nombre «quatre» subit une contraction analogue à celle du mot latin quar-tus comparé à quatuor : il fait ¿npp cor-q, thème cori, instrumental cori-rq. A côté de cor-q on a aussi cor-a, qui, comme plusieurs autres formes de nominatif pluriel, a conservé l'ancien s1. Une autre désignation du nombre « quatre » est pun qui, thème qui, instrumental qui e (avec les désinences du singulier). Le p q initial soulève des difficultés : cette lettre ne tient pas ordinairement la place du é (venant de k) sanscrit et zend, et il est difficile d'admettre que l'arménien ait conservé ici la gutturale primitive, quand nous voyons qu'elle était déjà changée en palatale avant la séparation du sanscrit et du zend; on ne peut pas davantage supposer que la palatale soit redevenue en arménien une gutturale. l'aime donc mieux reconnaître dans la forme ágr. ou dans le thème quri, la syllabe vir du sanscrit catrur, dont le commencement s'est perdu. On trouve fréquemment en arménien un e q tenant la place d'un v sanscrit et zend 2, et le u a arménien représente plus souvent un à long qu'un a bref sanscrit.

#### \$ 313. Le nom de nombre «cinq». — Origine de ce nom.

Le nom de nombre «cinq» est en sanscrit un pahían, en

Petermann, Grammaire armégienne, pages 115 et 153.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Comparez le nom de nombre q-san «vingt», dans lequel q représente le nombre «deux» (\$ »3»).

zend Jessew panéan, en lithuanien penki ¹, en grec wérs, en éolien wijarz, en gothique faŋ², en latin guisque, en arménien hang, en ancieu slave paña? Le thème, en sanserii et en zend est paidan, panéan; pour ce nom de nombre, non plus que pour les noms de nombre suivants, on ne fait la distinción des genres. De plus, au nominatif-accusatif-vecatií, il a toujours la forme d'un singulier neutre (par conséquent páida, \$1.3g, 1); les autres cas ont des désinences plurielles; exemple : génitif sanserii paidánión, zend panéansam. Par ce désordre dans la déclinaison, le sanserit et le zend nous préparent en quelque sorte à l'absence totale de flexion que nous allons rencontrer en grec et en latin.

Un autre fait remarquable, c'est que les langües européennes, pas plus que l'arménien, n'ont gardé aucun souvenir d'un n' final, tandis que, pour les noms de nombre suivants, la nasale sanscrite et zende a laissé des traces de sa présence dans tous

¹ Penki est la forme du masculin, pénkiús celle du féminin; ils sont entre cux dans le même rapport que lecturi et léturios (\$ 31 s ). La même observation s'applique aux nombres «six, sept, huit, nenf»; nous donnerons seulement le masculin.

On le trave toujeur son féchi je thème déciné surait probablement le complement incerpaire, é, comme pâreix le comme te vice au sal-dirend les només de nondre de noir. à «dir». En gothique, sails «six», alon «sept», obtan chain e claules «dix» ne nous sont conses que par des exemples non féchie, considerament prince de l'incepaire, por min «neul" non trevenue le principaire. «qui, à la vérité, pourmit senie sont d'un thème nien on ninne, mais qui, comme le n'in double ne, sa nienis pour bême.

<sup>2</sup> Le bême est pasié et at Bédic comme sois (§ 455). Il a les décineres du nis-guilere, nostre qu'en doi considérer a com de nonbre comme no ellectif fichie nin, august le sons de l'abbé, compté vient se joindre sa même ca comme agocition. La même deversition l'applique sux noms de nombre de vairs è « dix». Es comparant l'aucien davre pasié au sancrit pédicus, on resurque que le première partie du mot sancrit et la seule qui se retuouve en altre, la spillae cada et au nuffise dériratif, comme dans le têmes sein « via", devaité neuel « et dessité « eft» celle le même vuffice que nous avons dans les nombres moliplicabils sancrits réside « vinty, saif» causate», « etc.

les idiomes de la familie. En effet, le n de sépten, nécesa, détan s'est conservé en gothique, en lithuanien et en arménien. Le lithuanien a aussi gardé le n de ΨεΨ dien shuit (aisteal). L'ancien slave a un n dans les nombres « neuf» (devos-n) et edits (deson-n). Le grec dénote par son a que les noms de nombre επ/d, εννέα, δέαα étaient plus anciennement terminés par une nassale : en effet, le grec conserve fréquemment l'a devant une nassale, tandis que devant les autres consonnes il l'affaibilt en ε; on peut comparer la première personne de l'aoriste έπν/α(μ) αν επ/ω(ε) avec la troisième επ/α-(γ), ou encore la première personne du parfait τ/π-φα(μ) avec la troisième επ/α-(γ), ou carocre la première personne du parfait τ/π-φα(μ) avec la troisième επ/α-(γ), ou carocre la compare con contra e de mombre cinq » la forme απ/πε, et non «π/πε. De lous ces faits on peut être tenté de conclure que la nassle finale de páidén, en anascrit et en zend, est une addition de date positérieure.

S'il en est ainsi, la syllabe finale ca pourrait être expliquée de la même facon que le ca de catasar (\$ 311), à savoir comme l'expression du nombre « un ». Quant à la syllabe pan de pan-éa, je la regarderais comme étant pour pam, dont le m devait nécessairement se changer en n devant un é; cette lettre m ne serait pas autre chose que le signe casuel pétrifié et en quelque sorte soudé au thème. Reste le thème pa que je prendrais pour une modification de la syllabe éa ou plutôt de sa forme primitive ka; on sait, en effet, que le sanscrit peut faire permuter les gutturales avec les labiales. Cette syllabe ka représenterait le commencement du nom de nombre « quatre », en sorte que l'expression «cinq» aurait pour sens étymologique «quatre plus un». On objectera, sans doute, que le nombre « quatre » se trouve représenté dans ce mot composé précisément par la syllabe que nous avons expliquée précédemment (\$ 311) comme signifiant ellemême «un »; mais un pareil fait ne serait pas plus surprenant que de voir dans le composé sas-ți « soixante » le nombre « dix »

représenté par la syllabe ti, qui est tout ce qui reste de data-ti (\$ 3 20, remarque).

On pourrait aussi proposer l'explication inverse, c'est-à-dire considérer la première syllabe de péd-és comme étant pour han (forme mutilée de ékom) « un», et la deuxième és comme représentant le mot ésteur equatre»; les deux termes se suivraient alors selon le même ordre que dans le nom de nombre précdent, c'est-à-dire que le plus petit nombre serait le premier membre du composé . Il est difficile de dire sur ce sujet quelque chose de certain : nous avons seulement voulu indiquer la possibilité d'analyser ces mois et de découvrir les éléments dont ils ont été formés.

Le nom de nombre arménien hing? termine le plus souvent son thème par la voyelle i ou a, qui représente le deuxième a de pétéa; nous avons, par exemple, à l'instrumental singulier, magi-e ou huga-e; au datif-ablatif-génitif pluriel, hugi-è ou huga-e, pour huga-e, huga-e.<sup>2</sup>.

### \$ 314. Le nom de nombre «six».

Comparez Lepsius, Deux Dissertations de grammaire comparée, p. 115.

<sup>°</sup> En ce qui concerne le à arménien tenan! la place d'uu p , comparez , par exemple, air « père».

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sur l'expulsion d'une voyelle médiale dans la deuxième série de cas, et sur la suppression de la voyelle finale dans la première série, voyes 5 237, 3.

un E initial, i est bien, parmi les sifflantes, la seule qui pouvait suivre (\$ z 1 h). En latin, en grece et ne germanique, la gutturale paralt s'être déplacée, de sorte que, par exemple, le lain sez peut être considéré comme une métathèse pour zes. L'arménien net<sup>2</sup> la perdu à la fois la gutturale et la sifflante initiales, de manière que sans le zend £msu il eût été difficile de le rattacher au reste de la famille. En ce qui concerne la gutturale initiale de £mse, on peut rapprocher aussi s'âlbannis jyás-ra.

#### \$ 315. Le nom de nombre «sept».

Le nom de nombre «sept» est en sanscrit सहन् soptan, en tend ja-pa-pa haptan, en arménine la LPE etta (thème erdan), en grec étrid, en latin septan, en goldique s'abus (thème sidmi), en lithuanien septyni, en ancien slave sedmi (thème ordmi). Le me de septem et de sedmi me paralt provenir du nom de nombre ordinal, qui est en sanscrit asparada (nominatii septamd-s), en slave sedmä-j. Nous en dirons autant du slave ormi « hnit » et du latin noem, decem (en sanscrit anemad-a « neuvième», daémd-a «ditième»); en effet, il n'est pas vraisemblable que le n du nombre cardinal sanscrit soit devenu un m en latin et en slave, ear l'alferation de n en m est aussi rare que le changement contririe, surtout à la fin des mots, est fréquent.

Le nom de nombre arménien est fléchi au singulier et au pluriel : on a, par exemple, le génitif singulier evian et le datif-ablatif-génitif pluriel evian-L. A côté du thème evian, qui est le mieux conservé, nous trouvons ençore en arménien des thèmes secondaires evian et evians, ainsi qu'un thème evian élargi par l'addition d'un i, avec lequel on peut comparer le thème go-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ce nom de nombre peut être fiéchi au singulier et au pluriel; exemple : instrumental singulier : meti-», instrumental pluriel : meti-n

j.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Le nominatif-accusatif est en sanscril sápta (védique sapté), en tred hapta (5 313).

thique sibuni; de plus, le thème mutilé celi (instrumental singulier evii-e); enfin les thèmes ivlan, eavian et célan 1, nominatif ivin, etc. A l'égard du v tenant la place d'un p primitif, on peut rapprocher l'anglais seven.

### \$ 316. Le nom de nombre "huit".

Le nom de nombre «huit» est en sanscrit weg astan ou wel aitau : du premier vient le nominatif-accusatif dita (védique astá); du second, la forme semblahle au thème ástáu (védique astâti). En zend, nous avons popula astan, nominatif asta; en lithuanien astunl; en gothique ahtau; en grec οπτώ; en latin octo; en arménien m. [ ut (thème uti, instrumental singulier uti-v, pluriel uti-vq); en ancien slave osmi (thème osmi). Le sanscrit ditau et le grec δκτώ font l'effet d'être au duel (\$ 206): je regarde toutefois aitau comme un thème à l'état nu, aussi bien que astan; peut-être est-ce cette dernière forme qui a donné naissance à asidu, par le changement si fréquent de n ou de m en u (\$ 18), avec allongement de l'a. Il est possible aussi que astau soit pour astas (\$ 206). De détau viennent, avec suppression du deuxième élément de la diphthongue, les cas astă-bis, astă-byas, astă-su, formés comme râ-bis, râbyas, rd-su, du thème rái «chose, richesse». De son côté, astan a donné régulièrement, aux mêmes cas, astábis, astábyas, astásu (\$ 255). Le génitif n'a qu'une seule forme, savoir astánám. La comparaison des autres langues prouve aussi que la diphthongue du de astau appartient au thème; nous avons, en effet, octile-us en latin, by Soos pour by SoF-os en grec, le datif pluriel ahtowe-n en vienx haut-allemand, dans Notker; cette dernière forme est pour ahtowim, venant du thème ahtowi.

<sup>1</sup> La voyelle é est une contraction de av , qui a donné d'abord au et ensuite é.

#### \$ 317. Le nom de nombre «neuf».

Le nom de nombre «neuf» est en sanscrit जवन návan; en zend tanat navan (nominatif-accusatif nava); en gotbique niun 1; en latin novem, venant de nava-má-s « neuvième » (\$ 315); en grec évota, venant de veFa, avec un e prosthétique et le redoublement de la liquide (comparez Erreor, venant de réw); en lithuanien dewyni; en ancien slave devanti (thème devanti). Les deux dernières expressions semblent d'une autre origine, mais elles reposent sur la même permutation entre la nasale et la movenne que nous avons vue dans βροτός et भत्रम mrti-s « mortuus ». On trouve pareillement un d au lieu d'un », en lithuanien, dans debesis « nuage », comparé au sanscrit udbas (même sens), tandis que le mot slave nebe (génitif nebes-e) a conservé la liquide. Dans le nom de nombre en question, le borussien a gardé le » primitif, ou plutôt il l'a rétabli 2, car il est très-probable que le changement de » en d, dans ce mot, a eu lieu avant la séparation des idiomes letto-slaves.

L'arménien, comme le grec, a une voyelle prosthétique avant la liquide: la forme la mieux conservée est fibanh i-nan (thème), dont l'a était peut-être long originairement. Il est possible, en effet, qu'il représente les deux a du thème sanscrit na(e)an confondus, de même que l'a – à du nom de nombre latin nôn-us représente les deux a brefs de na(e)an, et suppose un nom de nombre cardinal nôn, venant de na(e)an.

Du thème arménien fibuit inan se forme régulièrement le

On hieu la syltabe es s'ext confractée en u, ou bien le r est tombé, en norte que micjus sersit pour nices, renant de naces, ance a pour a comme dans sibus et tai-hou. Le gristiff plaried niun-d, dont en trouve des exemples, pourrait venir du libème organique siun eussi bien que de niun. Mais le thème, en vicux haut-allemand, est miné.

Newint'-s pour newinta-s neuvièmes. Voyez mon mémoire Sur la longue des Borussiens, p. 48.

uominatif pluriel isus- $\frac{1}{2}$  (\$ 2 26) ou, avec redoublement de n (comme dans le grec  $\epsilon roids$ ), isusis- $\frac{1}{2}$  i. Claibblissement de la en se peut avoir lêue également aux trois cas finisant en t, ce qui donne isus-t ou isus-t, ou, avec suppression du dernier a (après se) et redoublement du premier, isus-t. Le nonsimilati sinquier isus vient d'un thème isui élargi par l'addition d'un i : mais l1 initial s'affaibhit en  $g \in h$  tous les cas qui ent gardé l1 final; on a, par conséquent, au datif-éginití ésus, à l'instrumental sinquier ésus-e, à l'instrumental pluriel ésus-e, au datif-éblatif-génití plurie l2 san-e4.

### \$ 318. Le nom de nombre «dix». — Origine de ce nom.

Le nom de nombre d'is est en sancrit que décin, venant de dahm (8 3 1°); en zend tena-daton (nominatif-accusatif décis); en arménien ossuels taux (thème étans); en gree l'éta; en latin decem, formé du nom de nombre ordinal distand-s- dillèmes (5 3 15); en gobique sailus; en lithuanien démains ; en salve dessait (thème dessaits). Le gobique sailus est privé de flexion, mais il est probable qu'unciennement ses cas étaieut formés de tatilusi ou talàmi: c'est ce qui ressort du vieux haut-allemand, où a'theni (par assimilation zéhni ou zéheni, par contraction zéni) est le thème de la déclinaison.

La diphthongue ai, dans tanhun, provient de l'i (\$ 8 a), qui lui-même est l'affaibhissement d'un ancien a; tanhun est donc pour thun, venant de tahun, comme saha «six» est pour nhu, venant de sahs. Je ne puis donc partager l'opinion de Leptius<sup>3</sup>, qui reconnaît dans la syllabe initiale de tanhun le nom de nombre

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Détinais est un collectif fémisin singulier, comme en grec le mot ééans, et il se construit avec le nom de l'objet compté au génitif. Il est formé à l'aide du suffine abtrait n (\$ 841). Il en est de même du slave dessatif et des autres nombres cardinaux simples, à partir de flaTa paint.

Dans son écril inlitulé : Deux Dussertations de grammaire comparée, p. 1 33.

teu's deux », aves suppression du », et suppose que le mot entier signifie « deux » ains ». Toutefois, je pense aussi que le nombre « deux » a servi à la formation du nom de nombre « dix » ; je crois retrouver le mot « deux » dans la syllabe initiale du sans-crit dédan", « le pregarde la seconde syllabe comme exprimant le nombre « cinq » ²; en effet, dé-ém vient de da-kam, et la syllabe kam peut être considérée comme une mutilation de phiéam, venant de pai-kam. ² lì n'est plus nécessire dès lors de faire intervenir la main dans la composition du nombre « dix »; à moins qu'on ne veuille renoncer à l'explication de phiéam donnée plus haut (§ 3 : 3), et qu'on ne le fasse venir du sanserir pàgi « main».

#### \$ 319. Les noms de nombre de «onze» à «dix-neuf».

De «onze» à «dix-neuf», on combine les neuf premiers nombres avec le mot «dix»:

|             | Sanscrit.  | Zend.      | Arménien   |
|-------------|------------|------------|------------|
| "onze"      | e kadasan  | aivandašan | me-tasan   |
| "douze"     | dvädasan   | dvadašan   | erko-tasa  |
| -treize -   | trayődasan | iridasan   | erej-tasa  |
| ~quatorze ~ | ratúrdasan | catrudasan | ioreg-tasa |
|             |            |            |            |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Da serait donc pour dra, lequel est, comme nous l'avons vu plus haut (5 309), la vraie forme dn thème.

<sup>\*</sup> Voyez Lepsius, écrit cité, p. 116. Je fais, par conséquent, de dásan un composé collectif dans le sens de « deux pentades».

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Le m du latin de-ce-m n'a rien de commun ovec le n final de dééan : il provient, comme le m de septe-m et de nove-m, du suffixe ordinal.

<sup>4</sup> Mr.-tame et jour mi-inans. Le recond a de tame et converé en composition, a un leuquil à dé supprint dans le moi nimple (ann.), Cer composition, les mêtes qu'il à dé supprint dans le moi nimple (ann.), Cer composition, son déclar à la fais la déclination dan singuliser et celle du pluriet; lis élegaissent leur thében en a par l'édition du si, et fout, per exemple, a l'instrumental signifier me-tament-à, à l'instrumental pluriet me-tament-à, à l'instrument-à, à l'instrument-à,

| Lithuagera. | Gothique.     | Letin.       | Grec.           |
|-------------|---------------|--------------|-----------------|
| wėno-lika 1 | ain-lif       | undecin      | Epsenz          |
| dwy-lika    | tva-lif       | duodecim     | δώδεκα          |
| try-lika    | thri-taihun?  | tredeciss 2  | трикизвека ч    |
| keturō-lika | fideor-taihun | quatuordecim | теввареянайска. |

Et ainsi de suite. Les langues slaves insèrent entre les deux noms de nombre la préposition na «au-dessus de». Dans les dialectes slaves les plus récents, l'expression du nombre dits est plus ou moins mutifiée, en sorte que ces composés qui comprennent trois mots ont pris l'apparence de mots simples. En serbe, par exemple, au lieu de deset «dix» nous avons est dans jedanatet (pour jedan-an-deset) «onte», démantet douze», trinacet rétrieze », étranatet «quatorez». En solvène, «onze » sed tieupit (pour chapit et jedanjat, qui est lui-même pour jeden-an-deset); de même demajat douze», trinajat treize », itirajat «quatorez». L'uncien slave ne mutile ni l'une ni l'autre des deux expressions, et dit, par exemple, demandessid, à moins peut-être qu'il ne faille écrire des na desaisit.

RENINGEL.— Comparision des nombres de «enze» à «lis-cent"s et des nombres de «un» à »eut"s. — Altérations du nom de nombre «discomme membre d'un composé. — On vient de voir, dans le lableau qui précède, que les nombres «onze» et «doure» sont exprimés en goblique par «in-lf, tre-lf), an lier que «trecire» sed thé-raishas, «qualores» fédér-dukes, «quince» fajf-tailens, et aims de suite. Le mot tothus est la représentation caste de sasserti dain (veant de dakes), c'est-l-direq que la forme goldique présente les modifications cityées par les lois phoniques propres à otte langue (58 % et 8 fz.). Más avant l'Époque relativement.

<sup>1</sup> Venant de meno-dika.

<sup>1</sup> Il n'y a pas d'exemple de ce nom de nombre que j'ai rétabli par conjecture.

<sup>3</sup> Venant de tridecim.

D'accord avec Benfey (Lexique des racines grecques, II, p. 913), je regarde rou
comme une forme multifée pour spais; la surcharge amenée par la composition a été
étidenment la cause de cette multitation.

récente où ces lois ont commencé i entrer en vigueur, il est possible que défins ait félj domné une autre forme en golbique, à sovie  $BM_p$  par le changement si fréquent de d en l, et par la premutation non moins ordinaire des guttarrises et des labiles (comparez, entre antres, le golbique f déré equatres were la libanaire strair et le latin quarten). Liès est le thème de f l'iredirent dans i-if oucues, i cet i-if douces; i cet ou que nous vyopes par le dait i-re-i-if-i-met i-le getitif i-s-i-le i-le i-le

Graff 1 objecte que le b du thème libi est coutraire à la loi de substitution qui exigerait une aspirée. Mais uous avons déjà indiqué (\$ 89) que cette loi souffre en gothique de fréquentes exceptions ; rappelons seulement fideor au lieu de fitheor. On pourrait eiter, en outre, le latin quadraginta au lieu de quatraginta, le grec óydoos au lieu de óxroos, ¿6donos au lieu de έπλομος, et quelques autres faits qui prouveraient que les noms de nombre ue se conforment pas toujours, en ce qui concerne le degré de leurs consounes, aux règles ordinaires; dans les formes surchargées por la composition, ils sembleut préférer la movenne à la téune et à l'aspirée. Si l'on objectait la différence considérable qu'il y a entre libi et le mot taikun, nous rappellerions qu'en français la différence n'est pas moindre entre le mot dix et l'expression du même nombre renfermée dans on-ze, dou-ze, trei-ze. Il u'est pas donteux que onze, douze ne dérivent de undecim, duodecim, et que ze ne soit la corruption du mot latin decim, dont dix est une autre représentation moins altérée. Qui cepeudant, sans le témoignage de l'histoire, oserait affirmer que ze est apparenté ou identique avec dix? De même que les mots français onze et douze, les mots allemands eilf et zwolf out pris l'apparence de mots simples, dans lesquels on distingue bieu encore une affinité avec les nombres «un» et «deux», mais où le nombre «dix» est devenu méconnaissable. L'auglais eleven «onze» est encore allé plus loin, car même sa parenté avec «un» (one) est absolument effacée.

Le nombre «treize» est exprimé en allemand par drei-zehn et nou par dreilf, «quatorze» se dit vier-zehn et non vierlf, et ainsi des autres. La rai-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dictionnaire vieux haut-allemand, I, p. 317. J. Grimm, dans son Histoire de la langue allemande (p. 346), soutient au contraire l'explication donnée ri-dessas, ca rappelant les faits analogues en précrit et en indoustant. Comparez aussi Schleicher, Théoric des formes du slais exclésisatique, p. 187.

son de caté différence est que les Germains, à partir de traises, not subbié les nacieus composé inde-curepéase, et ont de nouveau neré des expressions en combinant entre eux les termes simples, tels qu'às les sevient dans leur langue. Le même fait se nites en gere, coi les saziens composés, à partir de de traises, se sont également perdas, et où il a falla les remplacer par des expressions nouvelles; on peut même ajointre que la langue grezque, en en viant trop à la chartí, a créé des mots quelque pen genches et burds. La particule aux de l'ignée nicessaire dans spransièmes, recomposaire èxex, an lieu que les anciens mots frebeux, bôdens sont de vrais composés et out un air plus aux éet plus fibre.

A chté de hôbers, nous avons en gree boldens et budens. Le premier répond très-casement, soul la perte de Jr. au sansair thélésie (venuel de de-daks); il partit têre le treue usité de toute antiquité. Au contraire, budens et budens semblent étre de formation nouvelle. En sansarit, tragilitains est un terme relativement récent, qui est surpassé en fidélité même par le lithuanien spi-like (— n°-l-like). En effet, le composé sansarit enferme, au lieu du thème sri, un cominsifi masculin pluriel repé (per euphonie pour braya), qui est en quelque sorte périfié, car oû le conserve invaribbà à loss les cas. Le zend el Expression correcte ir-faiss( \$3 + 3), ce qui prouve qu'il s'est séparé du sanserit avant l'introduction du mot trauplission.

Le lithuanien trý-lika, qui vient d'être mentionné, répond très-bien à cette forme sende iri-dasa (venant de iri-daka). Par le changement du d en I, lika est devenu aussi différent de désimtis que le gothique libi de taihun, d'autant plus que lika n'a pas affaibli, comme désimtis, sa gutturale en sifflante. La langue n'a plus conscience de la signification du second terme, dans les composés mênó-lika «onze», dwý-lika «douze», etc. Mais elle connaît encore la valeur du premier terme, de sorte que les altérations subies par les noms de nombre de «un» à «neuf» se retronvent assez exactement dans les composés. Quoique menó-lika puisse être considéré comme un composé avant déià existé avant la séparation des idiomes, son premier membre n'en a pas moins subi des altérations parallèles à celles dn mot simple "un". La même observation s'applique au gothique aixlif, au grec évôexa, au latin undecim : dans tontes ces langues, le premier membre du composé s'est modelé sur le terme simple. Au contraire, dédexa, comme on vient de le dire, est presque la reproduction du sanscrit desdasa, qui ne pouvait guère être rendu plus exactement, puisque l'a grec répond à l'à sanscrit (5 h), et qu'un F dans cette position devait nécessairement être supprimé, ne pouvant être assimilé par la lettre précédente (comme, par exemple, réfriger, venant de réfriger). Dans le latin duoderin, le premier membre «set réglé entièrement sur la forme du mot simple. En français, su contraire, frandogie qui devrait rattacher once la me, douse de durze, prise à troit, in pa set éty prise en considération, c'est-à-dire que les composés suns aux sir que prise en consideration, c'est-à-dire que les composés lans, sans avoir égard aux noms de combre simples, autrement, nous devrions avoir des formes telles que une, deuxe, deuxe,

D'après ce qui vient d'être exposé, les mots allemands eilf sonze» et zwolf "douze" contiennent un terme signifiant "dix", et, si étrange que puisse sembler à première vue ce rapprochement, je suppose que ce terme est identique, par son origine, au sanscrit dásan, au grec béxa, à l'allemand zehn. C'est l'étude des changements phoniques qui nous a condmits à ce résultat. Si l'on voulait expliquer le gothique libi, lif, et le lithnanien lika, sans le secours de la comparaison des autres idiomes, on arriverait à la même hypothèse que Ruhig, qui fait dériver ces formes de la racine lithuanienné lik et de la racine gothique lif ou lib. Toutes deux signifient «rester» (gothique af-hfnan «relinqui, superesse», laibis «reliquia») et sont de même origine que le grec λείπω. Ruhig ' prend lika pour la troisième personne du pluriel : «Dans les nombres cardinaux, dit-il, la com-«position se fait de «dix» à «vingt» en sjoutant lika, qui est la troisième «personne du pluriel du présent de l'indicatif (venant de likà ou liekmi); «lika indique que les dixaines doivent rêster sons-entendues avec le nombre «simple, tel que «un, deux, trois». Toutefois, ce complément lika, ainsi «placé en composition, dégénère en un nom déclinable du genre féminin, «sur lequel il faut, en outre, que se règle le nombre simple qui précède.» Mais les idiomes n'ont pas l'habitude de reconrir à des procédés aussi pédantesques; s'il leur arrive de sous-entendre une idée, ils ne prennent pas la peine de prévenir qu'il reste quelque chose de sous-entendu.

Nous recons de rectain qua rice que les langues alives ayant per lui es anciens composés de sonze s à «dis-oute", les ont remplocés par des composés nouveaux, où dies insérvent la particle se a sper-desses. Le lette, qui est intimement lié avec le lithuanien, mais qui est plus altéré, emploie un procédé analogue : il dit, par exemple, mesparant conne (mera-po-canit eun par-dessus dirs.), d'impressité dounes, risperant érteque; dans ces com-

Voyez la traduction de Mieleke, p. 58.

posés, la syllabe des de desmit «dix» est contractée en z (- ts). Rappelons encore une rencontre remarquable entre le lithuanien et le germanique d'une part, et le prâcrit de l'autre : en prâcrit, «dix» employé isolément se dit 28 daha; mais à la fin des composés en question, il devient raha. Exemples : ráraha «douze», venant de dradasa ; atláraha «dix-buit», venant de astádasa. Le d s'est affaibli en la semi-voyelle r, évidemment pour diminuer la surcharge causée par la composition : or, c'est le même fait qui a lieu dans trý-lika, car la parenté de r et de l est connue (\$ 17). De même, en indoustani, le mot «dix» à l'état isolé est das; mais, dans les composés dont nous nous occupons, il est devenu rah; on peut comparer, par exemple, l'indonstani bărah «donze» et la forme prăcrite précitée băraḥa; l'un et l'antre sont sortis immédiatement du primitif deadasa, sans chercher à mettre leur forme d'accord avec celle du simple du «deux», ni avec celle de das «dix». Nous faisons snivre le tableau comparatif des composés indoustanis, ainsi que les formes sanscrites dont ils sont des corruptions. Nous ajoutons le nombre «vingt», ainsi que «dix-neuf» qui est désigné comme «vingt diminué [ de un ] »; en regard des composés, on tronvera les nombres simples en indoustani.

|          | Indonstani. |             | Indoustani. | Sanscrit (nominatif), |
|----------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| -un-     | ék          | #onze=      | igå-rah     | é kádasa              |
| «deux»   | dó          | *douze*     | bá-rah      | dvádaša               |
| «trois»  | tin         | "treize"    | té-rah      | trayodaia             |
| *quatre* | câr         | ~quatorze = | cau-dah 1   | citurdaia             |
| ecinq=   | páné        | «quinze»    | pand-rah    | pánéadasa             |
| esix o   | ĉa          | rseize -    | só-lah 1    | Midaia                |
| «sept»   | såt         | «dix-sept»  | sqt-rah     | sáptadaia             |
| «bnit»   | di          | *dix-huit * | ald-rak     | aitādaia              |
| neuf n   | BON         | «dix-neuf»  | wais        | únaviniatí            |
| «dix»    | das         | -vingt-     | bis         | vinádti.              |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La conservation du d'vient évidemment de co que le premier nombre finissait per un r, qui vet assimilé au d'suivant. Il est vrai que ce premier d'a évisite plus en indoustain, mais on le rétreuve en benghi ét en pécifit, où nous avons édudes, d'ordinaire le heughti change le d'de dais en r et supprime la seconde consonne; cemples : géne vouse, s'éur vécieure, s'éur s'riceire.

<sup>5</sup> Cette forme mérite une attention particulière, en ce qu'elle se rapproche encore plus que les autres du like lithuanien et du lif germanique. La forme bengulie est tit.

#### S 320. Les noms de nombre de «vingt» à «cent».

Dans les noms de nombre de «vingt» à «cent». l'idée de la dixaine est marquée en sanscrit par Æft ácti. Ægt áct uf Ægt en zend par «passa ácit», «passa ácit» ou «p ti. On forme ainsi, en combinant l'une de ces formes avec les neuf premiers nombres, des mots composés qui sont traités comme des substantifs aiguliers; en sanscrit, l'Objet compté est mis au même cas que le nom de nombre et lui est adjoint comme une apposition, ou bien encore, comme en zend, il est mis au génitif. Quelquelois aussi on trouve en sanscrit les noms de nombre employés adjectivement avec des désiences plurielles.

Voici le tableau des noms de nombre de « vingt » à « cent » :

|                | Senscrit.   | Zend.       | Grec.                    | Letin.       |
|----------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------|
| -vingt-        | viniáti     | višaiti     | είκατι                   | viginti      |
| -trente-       | trihiat     | lriéata 1   | трійхонта                | triginta     |
| «quarante»     | catedriniát | eaiwareiata | τεσσαράκοντα             | quadrăginta  |
| «cinquante»    | pańciliat   | pancâsata   | шентихонта               | quinquaginte |
| «soixante»     | šaští       | Kevasti     | <i>е</i> Б)хота          | sexaginta    |
| «soixante-dix» | saptati     | haptåiti    | ė63оµуконта <sup>1</sup> | septudginta  |

I Les nous de nombre sonde en faits se rescontrette ordinairement à l'accusaif singuiller (datur), de nette qu'un pourreit indentret aux sits inse at connue thème. Mais le nominatif singuiller parcie éable «cinquatter», qu'on treuve an applienc du Vendidad, prover bien que le thème en étate et qu'il appartient su mothre. De Remai resissantes, Applidie avisante-dux, a messin -quater-ving-fris-v, on a les occasaifs faranties, Applidies avisante-dux, a messin -quater-ving-fris-v, on a des occasaifs faranties, Applidies avisante-dux of duminer chapter du Vendida, on touves il Fronzait fréaits, et qui est pout-freu en forme de dest noutes pour était d'ente dissantes (2 a v.). Mais si cette hypothèse n'est pas fondée, il fault concidérer destinai comme un singulier neutre. Applicat qu'il est surpressant que cet i final nous ait été conservé dans farar, cripial, sulleu qu'il et surpressant ainse on se trouve pair f'inale que rei en baits.

¹ Ce nombre et le suivant sont des formatioes nonvelles, dans lesquelles on a fait entrer abasirement le nom de nombre ordinal. On devait bâtlendre à avoir strissorre, dorme on a, en effet, l'ionien δγδώκοντε. Dans ἐνενέκοντε, les deux ν οnt ἐἐκ κέρατάς à tort, on bien le second ν da ἐνεν ευργώκατε le n final du tôtem.

|                     | Sanscrit. | Zend,   | Grec.      | Letin.    |
|---------------------|-----------|---------|------------|-----------|
| -quatre-vingts -    | asiti     |         | δηδοήκοντα | octóginta |
| -quatre-vingt-dix - | navatí    | navasti | ένενήκοντα | nonáginta |
| ecent=              | sata-m    | saté-m  | έ-κατό-ν   | centu-m.  |

REMANGEZ. — Formation des noms de nombre de «viugt» à «ceut». — Le nom de uombre «mille». — Je regarde isin, sat, sata, ti comme des formes mutilées venant de daiait, daiait, daiait, et. par conséquent, je les tiens pour dérivées de dáian «dix» à l'aide d'un suffixe it, ta ou t.

En lituacion et en sieve, le suffixe si sert souss à former le simple délinsir, Jessair d'aix. Il ne facdurit d'allieure pas s'autorier des composés comme réplationist", bridensière s'erentes, col l'expression de la dizaine ne sobti aucune untillation, pour dire que le sieve a mieux conservé les formes primitives que les sidomes congénères; ce sont là des formations nouvelles, missi que l'insidique clierament le lithuamie qui, à partir de equarantes, sépare les deux nombres; exemple: létrosise délinique «quarante».

Le gobique. pour cette catégorie de noms de nombre, présente aussi des formes rebétiument récentes. Il a perdu les actines composés (somme la perdu les composés signifiant «terine», etc.) et il emplois de «vinget» à «ocianate». ", pour exprimer la dévisorce, le maculin igure, qu'il décline régulièrement; visque et «ternite réfichiseent assais le premier nombre. Nous avons, par exemple. à l'accusatif, resanigues, derinatgues, derinatgues, défortiques, finifiques a que distrit designiques de la même que celle de tailais et de lib. j'equi de la cales en ce qu'il e chaqé l'appirée en moyenne (8 89); per la il a rendu superful l'a dende l'appirée en moyenne (8 89); per la il a rendu superful l'a dende l'appirée en moyenne (8 89); per la il a rendu superful l'a dende l'appirée en moyenne (8 89); per la il a rendu superful l'a dende l'appirée en moyenne (8 89); per la il a rendu superful l'a dende l'appirée de l'appirée en moyenne (8 89); per la il a rendu superful l'a dende l'appirée de l'appirée

sanscrit novan « neuf». C'est à ce dernier thème, et non à novem (\$ 315), que se rapporte en latin le non de nomaginta et de novas.

Les deux noms de nombre dont est forme trysdesimus sont au nominatif pluriel; le second a abrégé sa désinence (y = i).

<sup>1</sup> Il ne s'est pas conservé d'exemple de ce dernier nombre.

exemple : deddaiá-s «douzième». L'u de tigu-s est avec l'a de daia-s dans le même rapport que l'u de fôtu-s «pied» avec l'a de păda-s (même seus).

Dans les noms do nombre soitante-dix, quater-vingts, quater-vingt-dix, la dixinie est sprintée par le substainfi neutre tibband (them tibband, ge-nitif tibandi-s); on a, par conséquent, alma-tiband, laid utilité de la la splabe de, je la regarde comme le suffice ordinal, qui dans les vrais nombres ordinant a encore pris un nineganique, on, pour employer le langue de forimms, nital déclimison faible, de la trishueda, nominité finishue de-cimus-s. La formation de téhand confirme l'hypothèse émise un peu plus hant, que figure est par son origine un nome de nombre ordinal.

En allemand moderne, tigus, transformé en zig ou seig, s'est étendu aux nombres sotiante-dix, quatre-ningts, quatre-ningt-dix ; exemples : dreisig, sireizi, sichenig, esteizi, neazig, neazig

Le nom de nombre «cent» (en sanscrit sata, nominatif प्रतम् satum: en zend śata, nominatif ( see satēm) tire son origine, selon moi, dn nom de nombre dásan «dix», dont il est dérivé à l'aide du suffixe ta. La suppression de la nasale finale de dasan est conforme aux lois phoniques ordinaires. Je regarde donc sata comme une forme mutilée pour dasata, de même que plus haut nons avons considéré wife sati, wet sat et le zend -pon éata comme étant ponr daéati, daéat, daéata. Le retranchement de la syllabe initiale, par suite duquel le mot sata prend l'aspect d'un terme nouveau et expressément créé pour signifier «cent», appartient à la période la plus reculée de notre famille de langues : nous avons en grec xaror (έκατόν signifie littéralement «un cent»), en latin centum, en lithuanien ŝimta-s (masculin), en ancien slave săto (à la fois thème et nominatif-accusatif neutre). Le gothique hund et le vieux haut-allemand hunt (thème hunda, hunta) ne sont employés qu'en composition, par exemple dans tva-hunda, thrija-hunda, zuei-hunt, driu-hunt, où le premier nombre est également fléchi. La mutilation des formes प्रति éati, प्रत éat, qui, ainsi que nous l'avons vu, ont perdu, comme sata, leur syllabe initiale, remonte aussi à une époque extrémement ancienne; si l'on compare, par exemple, le sanscrit fainfa riniati au zend spand rifaiti, au grec cinari, cinori, et au latin viginti, on voit que les éléments dont ces mots sont composés se trouvent soudés ensemble depuis un temps immémorial. Je ne veux pas affirmer pour cela que la petre du f initial de viriairi doive être rapportée séglement à une époque aussi loitainise : il a pu se faire que les quatre itidiense, pour allégre un not surchargé par la composition, soient arrivée cheann de leux célé à se débarrasse de l'une de se dux consonnes initiales; c'est sinsi que le latin et le send ont tire l'une te l'autre, mais d'une façon indépendante, de viri, de ils formes his, hi, et que l'apetin et l'indoue stani , pour obtenir un allégrene na holpe de celui dent nous venons de parler, out lissié combre et d'unité al nombre e d'unité da sombre e d'unité da nombre e d'unité da sombre e d'unité da nombre e d'unité da s'atte qu'une d'unité d'u

En sancrit et en zend, per une altération nouvelle à laquelle le grec et le latin nont point de part, le mot dérâut s'est récluit à son suffixe dérivatif s', qui correspond dès lors à la syllabe se dans le français renze, querante. C'est à partir du nombre «soixanle» que commence cette nouvelle muillation; on a, par exemple, en sancrit éabif (if par euphonie pour si); en zend, «parque favarit «soixanle».

Au sanscrit ánti, renfermet dans riskáti, correspond exactement le xart dan dorien eferra, tandis que la tambe es det Langle en moyence dans le latin gină, simi que dans ginăs qu'on peut comparer è xores. Le à qu'on tervore dans riskâti, riskâti, citerâridăt est particulier su sanscrit; pendiêtre le di nitial de dadati s'est-il affaibli en a', comme nous xores ru plus bant (\$ 3 19, remarque) le de dada si siletere en ro un el, et comme inversement le a initial du nombre «neuf» cut derenn un d'en lithuanien et en siwe (\$ 3 17).

Conformément à cette hypothère, on peut, en décompount circirinisi, mettre la nasale du côté du second membre du composé. La première partie serait alors céasiéri qui est un pluriel neutre. Dans zpakoura, rea-crapkoura, rea-crapkoura, reas-crapkoura, comme l'indigene l'indigene d'active production de l'active production de l'active production de l'active production de l'active production d'active partie d'active production d'active partie d'active partie d'active production d'active partie parti

<sup>4</sup> Comperez Pott, Recharches dynnelogious (1º cilitias), II, p. 215. Sairant les los las phaniques centiliaries da sunerit, une drahle sairà d'un ét change en 7, mis c'est. Il une règle de date plus récente que les composés dont nous nous occapons, qui sont autriserva à la formation de la plushais (f é 3; 1). Il ne furcitair d'ail leurs pas supposer que la nighthe de de (de)dais ses dictampée ens ou s'amas tranicitans que sus papear que la nighthe de de (de)dais ses dictampée ens ou s'amas tranicitans que se sus participats de la competitat de de la competitat de la competi

\* An sujet de l'ω tenant la place de l'a, voyez 5 à. La voyelle qui précède le ρ a

16

panors nous couduit à supposer que celui de éthours. «Sousinors», éveryors», 6-7000000-1, saisi que l'é de sextégieus, septudigues, notinginal, sont des allongements de la désinence du pluriel noutre. Vu de surveyors peut être considéré comme l'allongement de l'é final de sérvez cet y amsi que l'é du sanorit podé-été (thème pission) et cetul a lain quisappiques peuvout s'expliquer par l'habitude qu'ont prise les trois idiomes d'aveir neu voyéle longue à la fin du premier menbre de ces composés. Quant la la dernière partie des nons de nombre comme repd-soures, il nots pas douceux qu'elle n'nit la forme d'un pluriel neutre. A ne considérer que les langues classiques, il serait permis de se denander si le thème est xoro ou xoror, girit ou giust): la seconde lippolière est la plus probable, à cause du nominatif singière panésiates enfenquante (5 Sou, page 338, note) ; lequel, transporté du send en grec et en latin, donnerait une forme œrorisorore, quinquéptiens.

Il a déjà été question (\$ 9 30 ) des noms de nombre arménieus de « vingtà contra. \$1, au lieu de l'a de é-seus « vingt-, nous trouvous un « dans ersers « trentes, è-qu-san quarante» etc., ecte différence vient probablement du hesoin d'alléger la voyelle, à mesure que le mot s'allonge; c'est ainsi qu'en vieux hant-lellemand nous avons. à dôt de devant op part je lisi, il lis « (en annexit behinda), les formes polyyllabiques beani et to lisa», beannud « nons lifimes». Dans la secondu série de cas, o lie thème des nons de nombre arménieus est élargi par l'addition d'un i inorganique, l'e de er-ma est suppriné, a line que pèus garde as voyele; comparer, per exemple, à l'instrumental singulier, «r-mi» et é-smi». Il fant encore mentionner la transformation que subit le nom de nombre \$50\times \text{in principar} qui divient; p. à d'ans le composé l'aims «ciuquarie». Le \$4\$ étant remplace par , \( \begin{align\*}{c} \) et le reste du mod é-provant une mutilation analogou à celle des nons de nombre laims quirpes, «se decre, dans qu'eix, »é-ni, d'e-ni,

L'arménien n'a pas pour le nombre centa le même forme que les autres ilitiones indo-européens : il a hariar, dont le thème est hariare on daraire. Au contrière, le nombre «mille» est représenté par «peupe hasar (thème hasars on hasars) qui correspond très-bien au sanscrit avidars et au zend éé supprimée dans respénsors, comme elle est supprimée dans trapéaus, respavoire, qui renferment églement de formes de purish neutre églement des formes de purish neutre églement des formes de purish neutre.

- On devrait s'attendre à trouver eri-sun, eri (pour ri) étant le thème du nom de nombre atroiss.
- Noyes Petermann, Grommaire arménienne, p. 69.
  - 3 J. Grimm, dans son Histoire de la langue allemande, explique sahásra par le

Assantar (S  $\tilde{y}y$ ). Les langues de l'Europe » ont rice de somblable. à moins qu'on ne rapproche le gree  $\chi \lambda loe$  : il finalirit done aluntire que la syllabe initiale a été supprimé et que  $\chi \lambda loe$  est pour  $\sigma s \chi \lambda loe$  ou  $\xi \chi \lambda loe$  : de content de  $\tau$  en  $\lambda$ ; le holien  $\chi Z \lambda loe$  (sop  $\tau \chi d Z \lambda loe$ ) numit conservé dans son premier  $\lambda l$  e représentant d'un ancien  $\sigma$ , lequel sertid devent u dans le holien  $\chi Z \lambda loe$  (souparez sig four  $t d \tau \mu l$ ) et sursit été rempised dans le holien  $\chi Z \lambda loe$  (souparez sig four t t d t loe d'art <math>t t r d t l). Il fluorist premetre  $\sigma$  pour an suffix étéristif, comme si, en sanscrit, nous avions asharya (S  $\delta l o l$ ).

Le terme qui signifie «mille» dans les langues germaniques et lettusieves, diamaglie en goldsige, hampie en ancien sieve, habardie in lithannien, vient probablement de la racine as genadir», qui a donné dans le diselete véstipue le mot fau é lesuonoga». L'accord de langues gernaniques avec les idionnes lette-daves a'replique peut-lètre par un emperant de la part de ces derimers; l'aspirée goldsique, ai elle existit déjà au moment de l'emperunt, a du naturellement redevenir une fouse en sieve. Il n'est pas fonnant que les nonse de nombre les plus élecés sients prétés par un peuple à un satre : ce ne sont pas là des termes appartenant au langues populaire. Cet a tiniq que le latir suille a pécter d'ante partie un continue modernes : nous le retreuvens dans l'irlandais mile, dans le gallois suil.

#### NOMS DE NOMBRE ORDINAUX.

8 321. Le mot « premier » dans les langues indo-européennes. — Suffixes servant à former les noms de nombre ordinaux.

Tandis que les langues indo-européennes présentent la plus grande diversité dans l'expression du nombre «un», elles ont presque toutes le même terme pour l'idée de «premier». Aucun

mot सहस् अर्थका «force»; cette étymologie me paralt très-plausible, car les idées de force, de grandeur et de nombre se touchent de près.

11)

¹ On peut rapprocher le sanscrit sirya ou turiju «quatrisme», qui est pour ca-turya, caturiju (\$3 as ). En ce qui concerno la parte de son σ, le grec χελο (μουτ χελο) ressemblerait à l'arméciène et au person haper, qui a également supprimé luscond et du sanscrit sabiern (en zerd hassanke).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Comparez mon mémoire Sur la langue des Borussiens (p. 46 et suiv.).

des diomes que nous examinons ici ne fait dériver ce nombre ordinal du nombre cardinal correspondant. Nous avons en sancrit prolamat-4 (nominatif masculin); en zend ke(\$\delta \delta \delta

Il a déjà été question de **πυπ** pralamá, qui vient de la préposition pra (\$ 293). De même, ωρότος vient de la préposition correspondante ωρό, dont l'allongement en ωρω est parallèle à celui du sanscrit prd dans prátár ede bonne heure».

Le suffixe To est une abréviation du sanscrit tama ou lama; nous retrouvons la même abréviation dans les thèmes sanscrits ćatur-ld « quatrième » et śaś-ld « sixième », ainsi que dans le latin quarto, quinto (quincto), sexto. En grec, cette mutilation s'étend à tous les noms de nombre ordinaux, excepté δεύτερο, έδδομο et EySoo. En lithuanien, le suffixe ta paraît constamment à partir de « quatre »; cependant, à côté de septinta-s, astûnta-s, on a aussi sékma-s (pour sepma-s) et ásma-s. lci, c'est la syllabe ma du suffixe superlatif qui a subsisté : il en est de même dans les noms de nombre sanscrits pancamá-s, saptamá-s, astamá-s, navamd-s, dasamd-s. En combinant cette syllabe ma avec le la de caturia, on arrive à restituer le suffixe entier tama ou lama, en sorte que cette double série de formes se complète l'une l'autre. Le zend présente les mêmes faits : il y a seulement cette différence que la forme bangage haptais (nominatif) se rapproche plus du lithuanien septintas que du sanscrit सप्रमस saptamás 1 et du

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ajoutona loutefois qu'on Irouve dans les Védas sapté-ta-s, paicé-ta-s, au lieu de saptamé-s, paicéané-s.

latin septimus; de même hadene pule-de «cinquième» est plus près des formes usitées dans les langues européennes et particulèrement du lithuanien pal-de-as. Mais le mot lithuanien est mieux conservé que le mot zend, qui a aspiré les deux ténues primitires! et qui, en outre, a rejeté la nasale et affaibli 'irrégulièrement l' en u.

De nonzen à nvingtn, le suffixe superlatif, en sanscrit et en zend, est encore plus mutilé que dans le simple दश्न dasamá, accesse dasema; du suffixe tama, il ne reste que l'a, devant lequel, suivant un principe général de la dérivation, l'a du mot primitif doit tomber; exemples : दादम dvādašā, \*\*\*\* dvadašā «douzième»; चतुर्व caturdasa, "" calrudasa «quatorzième». Le latin semble démontrer que cette mutilation est relativement récente, car il présente les formes undecimus, duodecimus, et non undecus, duodecus qui répondraient aux formes des noms de nombre équivalents en sanscrit et en zend. Mais il ne poursuit pas plus loin la série de ces formations et, au lieu de tredecimus, il dit tertius decimus?. Le latin octâv-us, le grec bydor-os ne sont pas moins mutilés que les mots sanscrits et zends terminés en dasa qui viennent d'être mentionnés : on aurait dû s'attendre à trouver octomus, Eydouos; mais ils n'ont conservé du suffixe ordinal que la voyelle finale.

Cette rencontre entre le latin et le grec est d'autant plus surprenante que, pour les autres noms de nombre ordinaux, le latin se tient bien plus près que le grec des langores congénères de l'Asie: c'est ce que nous voyons par les noms de nombre ordinaux au-dessus de "vingt", lesquels prenaent le suffixe complet sinus-v (venant de imus- = नसम् (zon-d-); exemples:

<sup>2</sup> C'est aissi que dans les langues germaniques, à partir de «treize», les noms de nombre cardinaux renoncent à la composition avec lif.

La forme pukdő est pour puktő. (Voyex 5 34, et Burnouf, Yaçaa, notes, p. 44 et suiv.)

richimus ou rightimus, trightimus; comparez en sanscrit riidatitami-s, triidatiami-s'. Le latin rejette la syllabe ati ou ata des primitifs et, par compensation, allonge la voyelle précédente, qui devient t<sup>2</sup>. Dans les noms de nombre ordinaux comme ştaoσ'16s, τριακοσ'16s, le gree présente le suffixe superlatif correspondant à iis' 1'i de 10°10 est supprimé, comme dans ξαα-σ'10s, σ'0-σ'10c (comparez ξαιτο-σ'16s). Ainsi que le latin, le gree a retranché du nombre cardinal la syllabe τι, 2 σ' ou rra.

Les langues germaniques, à partir de «vingt», preanent aussi le suffixe superlatif. Nous avons, par exemple, en vient haut-allemand, dr-tugelos ettentièmes, for-tugelos exquaratième». De «quatre» à «dix-neuf», nous trouvons, dans les langues germaniques, le suffixe tan 2: le n est le complément inorganique qui vient a sojuet anx adjectifs faibles (3 85½). Comme exemple d'un nom de nombre ordinal, en gothique, comparez finifica (nominatif masculin finifica) à un grec extentio-se et au védique paidifiar-s.

A l'égard de la anppression d'une partie du primitif, on pent rapprocher les formations de comparatif examinées au 5 ag8 °.

3 Ou dan, seivant la nature de la lettre qui précède (\$ 91).

¹ On peut aussi, en senscrit, former ces nombres et les nombres suivants d'après l'analogie de Akdatá-s «onzième»; exemples : visiá-s, tritiá-s. Je ne connais pas, en zend, d'exemples de noms de nombre ordinaux au-dessua de «vingt».

<sup>4</sup> C'est, en effet, la déclinaison faible que suivent, dans les dialectes les plus anciens, les noms de nombre ordinaux, excepté nun « t «deux». An contraire, en allemand moderne, on les peut décliner comme des adjectifs forts (\$ 286). On a, par exemple, sierter «quatrième», finifor «cinquième», à côté de verte, finifor.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dans les composés comme fundataineads «quinzimes», le plus potit nombre a concerné le thiese primitif, encore sempnt de la latter a qui est venou a fijuit nombre, la traf (car dans ces composés on ne flochit pas el plus petit nombre), co bien fafind est l'aberiation requilitée du thème fafine, les thèmes en a rejuitant cette lattre, en gothique comme en sanacrit, quand ils se trouvreut au commencement d'un composé.

## 8 322. Suite des noms de nombre ordinaux.

Du thème affaibli dei «deux» (\$ 309) et de tri «trois» contracté en tr, le sanscrit forme les noms de nombre ordinaux dvitiya-s, trtiya-s, qui, en zend, deviennent bitya, fritya. La semi-voyelle y, dans les formes zendes en question, n'a pas changé le t précédent en aspirée, ce qui prouve que la syncope qui a amené le rapprochement des deux lettres est de date relativement récente (\$ 47). Comme le zend s'est séparé du sanscrit à une époque moins reculée que les autres langues congénères, nous pouvons admettre que le suffixe sanscrit tiya a été lui-même précédé d'une forme tya dont il est un élargissement1. Peut-être y avait-il à côté de dvitiya-s, trtiya-s, des formes simples comme dvita-s, trta-s (tri-ta-s)2; on pourrait alors regarder duit'-iua-s, trt'-iua-s comme des formes dérivées de duita-s, trta-s à l'aide du suffixe w ya (élargi en tya). C'est ainsi que catur « quatre » a donné à la fois comme noms de nombre ordinaux caturlá-s, túr-ya-s (ou túr-ya-s) et tur-iya-s (ces deux derniers avec perte de la syllabe initiale). A túrya ou túrya se

¹ Bappelons l'i inséré devant le suffixe comparatif ydés (5 s.98 ³) qui devient fydés.

On a sample citer comme preme de l'existence de cus forces les noms des dirimités vériques autà, instit (à stàt de sequèn no a saus infants). De stift, engique con dieux sirent ains nommés à cause de l'encire où ils sont venns au monde (veyez con dieux sirent ains nommés à cause de l'encire où ils sont venns au monde (veyez con dieux sirent ains nom de nombre pout avoir dans ce nom une aignification tetré générale, ce de contrait qu'en ains peut à ce de contrait qu'en ains peut à ce de contrait qu'en ains peut ains de nombre serve de contrait qu'en ains peut ains de l'entre private product put qu'entre put peut de l'entre proper produit qu'en presqu'entre proper produit qu'en presqu'entre presque toute le nombre ce dans leur compendant d'une préparaiton, et au-cause ne de dérire de nombre venu l'ains (qu'en qu'en qu'en

rattache le zend tûirya (\$ 4 1), ce qui confirme l'hypothèse que l'i du sanscrit turiya est une insertion inorganique. A triiya-s, ou plutôt à la forme organique tri-tya, qui a disparu, se rattachent le latin ter-tiu-s (venant de tri-tiu-s), le borussien tir-ti-s (accusatif tirtia-n = sanscrit trtiya-m), le lithuanien trećia-s, par euphonic pour tre-tia-s (\$ 92 h), le gothique thri-dian, thème élargi par l'addition d'un n (nominatif masculin thri-dja), et le vienx haut-allemand dri-tton, par assimilation pour dri-tjon. En ancien slave, l'i du thème primitif tretijo, d'où vient, dans la déclinaison déterminée, le génitif третимаго tretija-ago1, est une insertion relativement récente, comme l'i du nominatif pluriel gostij-e, ou celui du génitif duel gostij-u (\$ 273), venant du thème gosti. En général, les noms de nombre ordinaux, sauf quelques rares exceptions, n'ont en ancien slave que la déclinaison déterminée, c'est-à-dire renfermant le thème pronominal jo = sanscrit च ya. Ainsi ćetvrūtū-j2 (ou ćetvrūtū), féminin ćetvrūta-ja, neutre éetvruto-je, se rattache par sa première partie au thème sanscrit éaturiá, féminin éaturiá, ou plutôt, comme le lithuanien ketwirta-s, à la forme éatvâr-la que devrait donner le thème fort éatour's. De la même manière, pan-tu-j « quintus », ses-tū-j «sextus», sed-mū-j «septimus», os-mū-j «octavus», ou pantu, sestu, sedmu, osmu, se rattachent aux thèmes sanscrits pańćá-la (forme védique), śaś-la , sapta-ma, asta-ma, zend astema. Au contraire, devan-tū-j (pour nevan-tū-j) « nonus » et desantū-j «decimus» s'accordent mieux, en ce qui concerne leur suffixe ordinal το to, avec le grec ἔννα-το, δέκα-το et le gothique niun-dan, taihun-dan qu'avec le sanscrit nava-má (zend náuma),

<sup>1</sup> Matthieu, XXVII, 64.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Venant par métathèse de cetuartii-j., pour cetuartii-j.

<sup>3</sup> G'est à cette forme catedr-la que se rapporte aussi le grec τέπαρτος, venant de

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Zend ketra par métathèse et syncope pour karas-ta. Après le s, la dentale du suffixe ordinal est nécessairement une ténue (5 38).

dasa-má, à côté desquels on pourrait s'attendre à trouver aussi, dans le dialecte védique, nava-la et dasa-la, d'après l'analogie de pańcá-la, saptá-la. La dénomination du «premier», průvů-j, par métathèse pour părvă-j, s'accorde avec le thème sanscrit parva antérieur », zend anthan pauurva apremier ». On a des exemples de l'expression slave fléchie d'après la déclinaison indéterminée, particulièrement au génitif singulier neutre priva 1. Pour le nom de nombre ordinal « troisième », nous avons aussi un reste de la déclinaison simple : c'est le génitif tretija «ter-tii», qu'on peut rapprocher du génitif composé tretija-ago qui vient d'être mentionné. L'altération en e de l'i du nombre cardinal Tou tri2 n'est pas sans exemple; ainsi nosti « nuit » fait noite au commencement des composés : noite-vortatvo « suntoμαγία», noite-dinistvo «νυκτήμερον». De plus, les thèmes en i affaiblissent cette voyelle en e ou en I devant différentes désinences casuelles3.

### \$ 323. Féminin des noms de nombre ordinaux. — Noms de nombre ordinaux en arménien.

A partir du cinquième », le sanscrit forme le féminin de ses nombres ordinaux à l'aide du caractère féminin i, au lieu d'allonger simplement l'a final du thème; exemples: paidamf, seift, soptamf, etc. Il est probable qu'à l'origine il y a eu aussi des formes comme saptamf, ainsi que semblent le prouver les langues congénères, ca nous avons en latin sezfa, en grec £xxx, en fithuanien ieiti, en ancien slave iesta (dans le composé iesta-ja). Je ne connais pas d'exemple, en zend, de noms de nombre ordinaux au féminie.

<sup>&#</sup>x27; Miklosich, Théorie des formes, s' édition, p. 83.

<sup>1</sup> Voyez Schleicher, Théorie des formes, p. 190.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Exemples: noite-mū, noite-nū, noite-mi, noiti-ma, noiti-mi. Sur le principe qui préside à ces changements, voyez \$ 277.

L'arménien, qui ne distingue pas les genres, fait terminer ses noms de nombre ordinaux, au nominatif-accusatif singulier, en npq ord (thème orda ou ordi). Il faut excepter quelques mots signifiant «le premier» et les formes secondaires en ir qui existent à côté de erkr-ord « secundus », err-ord « tertius », savoir erkir, erir. Petermann 1 rapproche la syllabe ord du substantif nnah ordi2 «fils». La racine de ce mot est le sanscrit ard, rd « croître », auguel évidemment il faut joindre rud (forme primitive de ruh, qui signifie également « croître »). A rud correspond la racine gothique lud (même sens), d'où vient lauths, génitif laudi-s «homme», vieux haut-allemand lut «peuple», luti «les gens». De ces mots nous pouvons rapprocher, en ancien slave, na-rodă «peuple», en ancien celte rhodora (nom d'une plante). C'est une observation générale que les racines qui signifient «croître» sont fécondes en mots voulant dire «homme» (à tout âge), ou «peuple», ou «plante, arbre»3. Nous pourrions donc prendre l'arménien ord, à la fin des noms de nombre ordinaux, dans le sens de «personne» et traduire, par exemple, punnan barord par « quatre-personne », c'est-àdire la personne ou l'objet qui est nommé d'après le nombre «quatre» ou qui est en rapport avec ce nombre. Mais pour expliquer ord, on s'adressera peut-être avec plus de raison au sanscrit arda-s (qui vient également de la racine ard, rd «croître »); ardi-s signifie ordinairement «mi, moitié », mais, avec l'accent tonique sur la première syllabe, il veut dire aussi «partie, endroit, contrée, village » 4 : qui-ord (thème

Grammaire arménienne, p. 169.

<sup>2</sup> Nominatif-accusatif singutier. La seconde série de cas prend pour thème ordro et ordra.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Je rappellerai encore le gothique mag-us «garçon», marei (forme mutilée pour magnei) «fille», magath «virgo»; l'irlandais mag «fils», macamh «garçon». Ces mots so rapportent à la ratine sanscrite manh «croître».

<sup>\*</sup> Weber (Études indiennes, t. I., p. 229) rapproche avec raison de rette forme

qui-orda ou qui-ordi) signifierait donc littéralement « quatreplace », c'est-à-dire « qui a la quatrième place [ dans la série des nombres] ».

La plupart des nombres ordinaux ajoutent encore, en arménien, au nombre cardinal la terminaison er; peut-être cette syllabe er se rattache-t-elle à la désinence r du génitif singulier des pronoms démonstratifs (air-r shujus»); ling-er-ord scinquième » signifierait alors e la personne (ou choe, ou place) de cinq». On a de même aruga-er-ord s premiers, à côté duquel on trouve aussi, sans la désinence du génitif, aruga-ord, ou simplement arugain, out l'i est supprincé dans les composés.

### ADVERBES NUMÉRAUX.

\$ 324. Les adverbes numéraux en sanscrit, en grec, en latin et en lithuanien.

Il a déjà été question (\$ 309) des adverbes qui signifient «deux lois, trois fois, quatre fois ». A partir de «quatre», nous trouvons en gree le suffixe ». A dans lequel je crois reconnaître le sanserit éta (venant de kus). Ce suffixe se combine surtout avec les mots exprimant un nombre élevé ou désignant une multitude; exemples sétablés » par containes », sabaradés » par mille», gapadés «par troupes », sarvadés « totalement». Réuni à başú » beaucoup », éta s tout à fait le sens du gree aux i bajadés r beaucoup de fois, souvent» équivant au gree «nox àsax. Le contraire de bajaudés est exprimé en sanserit par alpadés (venant de dépa » peus ») et en gree par à hyséus; dans ce dernier, comme dans «nox) des ce le plurie neutre qui sert de thème.

Le ξ de απαξ est peut-être un reste de xis qui a rejeté la

l'allemand ort «endroit», en anglo-saxon ord. Peut-être aussi le latin a-t-il tiré de cette racine le mot ordo. voyelle; on pourrait alors diviser ainsi : άπα-ξ, et regarder le π comme tenant la place d'un κ. De cette ſagon, on aurait ἀπα qui représententi, comme ἐκα dans ἐκάτρος, ἐκασῖος, le sanscrit ἐκα; l'adverbe ἀπα-ξ correspondrait au sanscrit ἐκα-ἐκα (venant de ακα-ἐκα), avec ette différence que le mot sanscrit signifie eun à un » et non «une fois».

Les adverbes numéraux, en latin, ont pour suffixe ide ou, sous une forme plus complète, ieus; le même suffixe se trouve dans les adverbes pronominaux totiens, toties, quatiens, quotiens, aliquotiens, aliquotiers. L'explication qui me parralt la plus vraisemblable est celle qui rattache iran; sea au suffixe sancerit veat (forme faible var): combiné avec les thèmes pronominaux, sont a le sens de «beaucoup» (\$ 400 et suiv.); avec les substantifs, il signifie «ayant» ou «pourvu de»?. La représentation la plus fiédle du sanserit enst serait en latin, au nominatif des trois genres, ceas ou reus? mais «parès les consonnes (excepté et l'), devient «s; nous avons donc ueus qui, par un changement de l'u en i dont il existe de nombreux exemples (comparez fructi-bus), peut devenir ieux. Nous regardons les adverbes en question, non comme des nominatifs, mais comme d'anciens accusatifs neutres.

A partir de «cinq», le sanscrit exprime l'idée de «fois» par kṛṇtuā; exemple: pańśakṛṭtuā «cinq fois». Dans le dialecte védique, kṛtuas est séparé du nom de nombre et celui-ci garde l'accent qui lui est propre; exemples: páńsa kṛṭtuas, dáśa kṛṭtuas. D'accord avec Böhtlingk et Roth', je reconnais à présent dans

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il faut ajouter l'adverbe plurier, dans lequel il y aurait un double suffixe comparatif, si l'on expiriquait, comme le fail Aufrecht (Journal de Kuhn, t. I, p. 155), la syllabe irsu, ies, par le suffixe comparatif sanerit yofés, fofés.
<sup>2</sup> Sur la forme qu'a prise, en latin, le suffixe sanerit rant avec les substantifs,

voyez \$\$ 20 el 957.

De Comparez ferene avec le zend barané, \$ 138.

Dictionnaire sanscrit, II, p. 403.

ce mot l'accusatif pluriel d'un thème substantif krtu<sup>1</sup>, venant de la racine kar, kṛ «faire»; de là aussi l'adverbe sakṛt « une fois» (proprement «faisant un»).

Je rapporte à la même origine le lithuanien kar-ta-s « fois », qui était originairement un participe signifiant «fait ». Comme le védique kriteas, le lithuanien kartas est employé à l'accusatif; mais il peut être mis au singulier ou au duel aussi bien qu'au pluriel. Exemples : wénan kártan « une fois », du kartů « deux fois », tris kartus « trois fois », kêturis kartus « quatre fois » 2. L'ancien slave κρατει kratů (par métathèse pour kartů), quand il est précédé de duva (duva kratů «deux fois»), est, selon moi, l'accusatif duel du thème Koats (= védique krtu)3; mais après tri (tri kratů « trois fois »), la même expression est l'accusatif pluriel d'un thème en o, formé d'après l'analogie de vluku « lupos », novū «novos» (\$ 275); en général, les thèmes primitivement terminés en a peuvent à tous les cas passer dans la déclinaison en o (\$ 263). Après les nombres supérieurs à «trois», le substantif est à l'accusatif singulier, au moins dans le composé sedmikrată «sept fois», qui est peut-être la seule expression de ce genre dont il y ait des exemples 4.

S 325. Adverbes sanscrits en dd comparés avec les adverbes grecs

A l'aide du suffixe da, le sanscrit forme des adverbes qui correspondent, quant au sens, aux adverbes grecs en xa. Ils y répondent vraisemblablement aussi quant à la forme, car les

¹ Sur les accusulifs pluriels védiques en αs, venant de thèmes en ε (comme en grec νέκυ-αs, γένυ-αs), voyer \$ 238.

On peut aussi supprimer l'u de l'accusatif pluriel et dire tris karts, kêturis karts, etc. Cette forme mutilée de l'accusatif pluriel s'emploie également au duel au lieu de kartà; on a donc du karts à côté de du kartà.

<sup>3</sup> Comparez sünü «deux fils» (\$ 273) - sanscrit sünü, lithuanien sünü.

<sup>&#</sup>x27; Voyez Miklovich, Radices, p. 39, et Lexique, p. 64.

aspirées des différents organes permutent volontiers entre elles. Comparez dei-dő, tei-dő, falur-dő, poide-dő avec δέ-χα, τρέ-χα, τέγε-χα, αιέντα-χα. Les formes διχῆ, τριχῆ, τετραχῆ, αιεναχῆ, qui ont une voyelle longue et l'accent sur la dernière, sont encore plus près des adverbes numéraux sanscrits.

### PRONOMS.

#### PREMIÈRE ET DEUXIÈME PERSONNE.

## § 326. Thèmes et déclinaison des pronoms personnels.

Toutes les langues indo-européennes s'accordent sur ce point qu'elles ne font pas la distinction du genre pour les pronoms de la première et de la deuxième personne.

Ces mêmes langues se rencontrent encore d'une façon rematquable, en ce qu'elles emploient au nominatif singulier de la première personne un autre thème qu'aux cas obliques.

Le nominatif du pronom de la première personne est en sanscrit ahém, en zend aṣēm, en groc éysi, en latin ego, en gothique ik, en lithuanien ai, en ancien slave azz aṣū, en arménien es.

Le m de **πε**η ahá-m appartient à la désinence; il en est de même pour celui de tea-m «tu»<sup>2</sup>. L'éolien ε΄yών représente en-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Si l'on ne considère que la forme, les accusatifs pluriels sanscrits assain, yuimin e nous, vous », et, dans le dialecte védique, les nominatifs pluriels assaé, yuimé sont des masculins (\$\$ 236 et 332).

<sup>&</sup>quot;It y a celle difference entire les prononn adain, trem, et les autres nominatifs pronominatur en aus coman ayaña ecclui-ci-si-yân acelle-ci-s (3 366), rany-das prieses (334), sped-an couse (333), ya-yên er vouse (3333), que dans celle-ci-si-yân acelle-ci-si (3 356), rany-das celle-ci-si (3 356), que dans celle-ci-si (3 356), que dans

core mieux que 4yú le sanscrit adóm; jo préférerais toutefois une forme 6y6n, qui permettrait d'expliquer la longue dans 2yú comme étant une compensation pour la suppression de la nasale. Il est possible, du reste, que la forme mutilée 4yú ait réagi sur la forme plus complète 4yúv et lui ait transmis sa voyelle longue. Dans la plupart des autres langues européennes, nonseulement la désinence, mais encore la voyelle finale du thème a disparu. Cete c qui est arrivé aussi pour la seconde personne: comparez le latin et le lithuanien tu, le grec σύ, τύ, le gothique thu, l'ancien slave TII tô et l'arménien que. du au sanscrit teo-m; on voit que dans toutes ces langues la voyelle tient la place du v sanscrit. En zend, nous avons la forme complète tóm (§ 42) que le béotien τούν suit de très-près, si le ν, dans ce mot, apparienta au pronom¹.

Les cas obliques du singulier ont en sanscrit, à la première personne, le thème me, et, à la deuxième, le thème tes qui sert en même temps pour le nominatif. Ges thèmes s'élargissent à certains cas par l'immittion d'un i (comparez § 158), et deviennent met, de Au contraire, le datif remplace tes par la forme mutilée au et fait da-legem au lieu de lov-legem. Au thème me correspond le gree µe, qui est la forme fondamentale du génitif µoū et du datif µof. Le de âpo est prosthétique : le gree aime à placer une voyelle devant les formes commençant par une consonne, comme on peut le voir en comparant lesquez, ¿¿dois. ¿¿¿ðois. ¿¿dois.

ádadd-m v je donnais» (ἐδίδω-ν), dad'-yā-m v je donnerais» (ἐιδο-ἰη-ν), el, d'un nutre côté, la désinence am dans les formes comme ástr-nar-am v je répaudais», an lieu de astr-nó-m (comparez ἐσῖόρ-νῦ-ν).

<sup>1</sup> Il se pourrait que le » de «só» fait su reste de la particule anuece » se quois recreatre dans le dorien «i»» et le locucien «o»». Da succette hypothèse», le » de «pó» pourrait (également être rapporté à »». Mais, d'un autre côée, «se pout être ex-pièque, su et cue premières promounes, comme issu du nigre causte » sassaigne causte » de causte de cau

έλαχύε, έρυθρόε, ανήρ au sanscrit nama « nom », dánta-s « dent », brû-s « sourcil », lagú-s « léger », rudirá-m « sang », nar « homme ». L'o de ao, éuo est souvent remplacé par un s : on a, par exemple, έμειο, έμέθεν pour έμοιο, έμό-θεν (comparez wόθεν, άλλοθεν, etc.); έμέο pour έμόο ; έμεῦ, μεῦ pour ἐμοῦ, μοῦ. Dans les formes éoliennes et doriennes épsis, épois (comparez reis, reois), le σ est un complément ajouté postérieurement, à une époque où l'on ne pouvait plus se douter que ce σ, destiné à exprimer le génitif, avait autrefois existé, non pas à la fin, mais au milieu du mot (\$ 189). On peut rapprocher, à cet égard, le s qui est revenu, en allemand moderne, dans les génitifs comme herzens (\$ 143, 1). A l'accusatif dénué de flexion µ£, ¿µ£, nous avons au lieu de o pour la même raison qui fait qu'au vocatif on a їлле au lieu de їлло (\$ 204). En ce qui concerne la perte de la nasale de l'accusatif, il faut rappeler qu'à côté des formes sanscrites mâm. trâm on a aussi les formes mâ, tvâ sans signe casuel, ni accent; c'est peut-être la suppression de m qui a été la cause première de l'allongement de l'a, en sorte qu'on pourrait appliquer à mâm, trâm l'explication que nous avons proposée plus haut pour eyan au lieu de eyén2. Les accusatifs latins mê et té prouvent également que la suppression de la flexion est très-ancienne.

Renarque. — Le nominatif du pronom de la première personne. — D'accord avec Benfey', je vois dans la syllabe ₹ ha de ahd-m la particule ha

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> D'après les règles de contraction ordinaires, pour passer de la forme faxouo à la forme faxou, il faudrait admettre, après la suppression de l'r, une forme intermédiaire faxo.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> On pourrait supposer aussi que l'a dans mém, hofin a été allongé parce que cer formes nost monoryllabiques, quoique l'ablatif sut. test, et al que et monoryllabique régalement, soit level. Il est possible encore que mén, soin continement l'enclôtique foi, dont il va être question, et soient pour molés—n, noise-su (voyes Benfer, Lexique des racines grecques, 1, pages sur és sair.).

<sup>2</sup> Lexique des racines grecques, I, p. xiv et suiv.

qui est veume se souder au thême pronominal a. Cette particule, qui est ordinairement sans accent, se renoutre nousi dans les Vickà sous la forme  $h_{i}^{k}$ ,  $h_{i}^{k}$  et  $h_{i}^{k}$ 

On a dit plus haut que le thème du nominatif singulier n'est pas le mêmeque celui des sos shilpres, ni que celui du nominatif pluritet et duel. Le mentionnerai ici un fait analogue qu'on observe dans les langues de la mer dan sel. En nouveau-réclandais on au singulier alors p-ier (comparer le malais  $tk\bar{k}_1$ , le javansis  $sks_1$ , le tagelièm  $av_0$ , le molécasse  $sku_0$ , z-alo, z-ave); unis su plurité on s-ave. (differelments r-aroit viries) et en padent de deux s-associatif  $sky_1^3$ . (4) and s-action s-action

### 8 327. Les pronoms personnels en grec et en gethique.

Le thème de la seconde personne ros prend en grec la double forme σν et συ (pour σFο); dans συ, c'est la voyelle, dans συ, c'est la semi-voyelle qui a été supprimée. Uo de συ est remplacé par un ε (\$ 3 x6) dans στίο, σθεν, etc. Dans la forme homérique τειδο, pour τειο-(σ)νο', l'e représente ou bien le F qui s'est résolu en voyelle, ou bien l'y uni s'est aminic comme

Voyez Fr. Windischmann, Sankara, p. 73 et auiv. et Benfey, Glossaire du Sâma-véda, p. 206.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Rapprochez aussi le pluriel minga - nous -, dont la première partie est un reste de l'accusatif sanscrit annăn - nous -.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Voyez mon mémoire Sur la parenté des langues malayo-polynésiennes avec les idiomes indo-européens, p. 12, 79 et suiv. 83, 108 et suiv.

<sup>4</sup> Hinde, VHI, 37.

dans wήχε-ωs, pour wήχυ-os; τεοῖο suppose donc un ancien τΕοσιο ου τυοσιο, qui répondrait parfaitement au zend lwa-hyd (§ 188).

Le gothique a affaibli en i l'a du thème ma, et contracté en a le va du pronom de la seconde personne; on a, par conséquent, mi, thu, datif mi-s, thu-s (\$ 172), accusatif mi-k, thu-k (\$ 326, remarque).

Le sanscrit, contrairement à ses lois de formation habituelles, fait au génitif máma, táva. La première forme a l'apparence d'un redoublement; mais le zend, au lieu de mama, nous donne

### \$ 328. Les pronoms personnels en latin,

- Le latin a, comme le gothique, affabli ma en mi : par suite de ce changement, le pronou de la première personne a passé, en quelque sorte, de la seconde déclinaison, à laquelle il devait appartenir (\$ 1:16), dans la troisième. Nous avons au datil mi-fi en regard de magn mé-fuyan, venant de ma-fuyan (\$ 9.15, 1); à l'accusatif, mé (pour mem) an lieu de mu (pour mum); à l'ablatif, mé (venant de med) au lieu de mú (venant de mod = sanscrit mat).

Le génitif mei représente (\$ 200) le locatif met mûy-i (par

euphonie pour mé-i) et appartient, par conséquent, au thèue élanji à mé!. A la seconde personne, on devrait s'attendre à trouver, par analogie avec mét, une forme tret, qui répondrait à सिंच tudy-i: cette forme, qui, plus anciennement, a pu exister en effet, est devenue impossible dans le latin tel qu'il nous est parvenu, car le e ne peut plus y être précédé d'une consonne autre que q, g, r ou l. Toutes les fois que le c est précédé d'une autre consonne que l'une de celles que nous venons de citer, ou bien il se résout en u, avec suppression de la voyelle suivante, comme dans sudo qui répond au sanserit l'étg s'end suuer», ou bien il disparalt, comme dans emis qui répond à senné-a «ton»: ou bien dans sonus (pour menus) qui répond à senné-a «ton»: ou bien encore il fait tomber la consonne précédente, comme dans bis, pour duis (8 30 q).

Ti-bi est de même pour tri-bi. En effet, quoique le datif sanscrit soit ti-bigma, et quoique le changement de l'u en i ne soit pas rare en latin\*, je ne crois pas que la contraction sanscrite de nou-bigma en til-bigma soit de date assex ancienne pour qui on puisse rapporter à exte dernière forme le latin ti-bi. Je considère tibi, sibi comme des formes mutilées pour tri-bi, sri-bi, et non comme des altérations de tri-bi, su-bi.

## 8 329. Formes sanscrites secondaires mê, tê. — Leur origine.

Nous avons en sanscrit, à côté des génitifs máma, táva, et des datifs máhyam, túbyam, les forines privées d'accent mê, tê, qui servent également pour le génitif et le datif. J'ai reconnu, il y a

La longueur de l'i dans met, nit peut s'expliquer par la fusion de l'i renfermet dans met, ret(- mais, mai) avec l'i du localit. En regard de sut, on devit avoir en sanserit reuyé : cette forme a dû exister, en effet, à l'époque où la pronoun réfléchi sanserit était encore déclinable. [L'auteur admet plus loin la possibilité d'une autre origine pour les génitiés met, ett., nil. Vois 3 30, ermaque. — l'?...

<sup>2</sup> Compares fructi-bus pour fructu-bus.

longtemps, que té est pour tré; ma conjecture a été justifiée depuis par les Védas1, où nous trouvons tvê, et par le zend qui présente la forme de lus, en zend, les formes mutilées de toi et pe te, qui ont subi exactement la même altération que le latin ti-bî et le gothique thei-na. Quoique में mê et ले tvé servent de forme fondamentale à plusieurs cas (\$ 326), il ne faudrait peut-être pas les regarder pour çela, non plus que té, là où ils sont employés en guise de génitifs et de datifs, comme des thèmes à l'état nu; il répugne, en effet, au génie de la langue d'introduire dans le discours des thèmes sans flexion aucune. On peut les considérer comme des locatifs formés d'après l'analogie des thèmes ordinaires en a (\$ 196), d'autant plus qu'en sanscrit le locatif prend très-souvent la place du datif2. Si mê, tê, tvê et les formes zendes correspondantes sont en effet des locatifs, ils sont identiques avec les datifs grecs μοί, σοί, τοί (\$ 196).

\$ 33o. Les pronons personnels en lithuanien, en ancien slave et en arménien.

Les génitis wa mimu, alas mana et târe (\$ 3 27) servent, en lithuanien, de forme fondamentale aux cas obliques du singulier: il en est de même en ancien slave, excepté à l'accusatif, à l'abhatif et au génitif. Les cas où l'on reconnaît le mieux ces formes sont l'instrumental et le localif tithuaniens manimi, manyjé (y = 1), tavimi, tawayié. On voit que l'a final a été affaibi en i. Le génitif, le datif et l'accusatif sont manhàs, tartéss; mun, tau; manhàs, tartés; quoque de formation irrégulière, ils dérivent également de l'ancien génitif. En ancien slave, les accusatifs na mañ, ra tan ont conservé la forme

<sup>1</sup> Voyez, par exemple, Rosen, Rigrede specimen, 1830, p. 16.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> De son côté, le datif a très-fréquemment, en sanscrit, le seus d'un génitif.

primitive et répondent à TITE, moin » mu», TITE (toin «te», avec suppression du e dans la seconde personne. Le génitif meue « de moi» correspond evactement au zend muna, et têve de tois au sanscrit et zend teue. Si fon se renfermait dans la grammaire savec, il fundint, au contraire, regarder men, teb, comme le thème, et faire de l'e la désinence ordinaire du génitif (\$ 369). Le datif-locatif avan miné, reas tebé, a évidemment pour thème même, teb. Le datif, \$TI avait conservé une forme à part, devrait, d'après le \$ 367, faire minu, tebu. Mais le locatif, dans ces pronoms, sert aussi pour le datif.

En arménien, le pronou de la première persoune a un ou in pour thème des cas obliques du singulier 1. Le génitif est im, sans désinence casuelle : le mênse fait a lieu pour d'autres thèmes terminés par une consonne (par evenple aban » oculi», deter «filie»). Le datif [62 in-2] a déjà été explique (8 215, 1). L'abbaif [66,12 in-6-n², une fois le n enclitique (8 183, 4) supprimé, correspond à abon-é, dater-é. A l'instrumental, on s'attendrait à avoir im-é; mais on a in-e-e, dont l'e est probablement une voyelle euphonique comme celle de iur-e-r (comparez le génitif iur).

Il reste à nous demander quelle est l'origine des thèmes obliques im, in : je regarde in comme une altération pour im, dont le m se rattache évidemment au thème sanscrit et zend ma; mais il est difficile de décider si im est une métathèse pour mi qui lui-même serait une forme affaiblie pour ma, ou si l'e

Except à l'accusif et à l'instrumental. En arménies, l'accusif singulier en presque constannent identique su nominatif, sul l'ettle  $g_1$  qui est préfis su premier de on cas. Il y a bust-fois cette différence pour le preson en question qu'un lieu de l'é de  $\sigma$  jers nous nome. l'accusif iun  $(j_1, j_2, \ldots, j_n)$  and  $(j_1, \ldots, j_n)$  are  $(j_1, \ldots, j_n)$  and  $(j_1, \ldots, j_n)$  and  $(j_1, \ldots, j_n)$  and  $(j_1, \ldots, j_n)$  and  $(j_1, \ldots, j_n)$  are  $(j_1, \ldots, j_n)$  and  $(j_1, \ldots, j_n)$  and  $(j_1, \ldots, j_n)$  are  $(j_1, \ldots, j_n)$  and  $(j_1, \ldots, j_n)$  and  $(j_1, \ldots, j_n)$  are  $(j_1, \ldots, j_n)$  and  $(j_1, \ldots, j_n)$  and  $(j_1, \ldots, j_n)$  are  $(j_1, \ldots, j_n)$  and  $(j_1, \ldots, j_n)$  are  $(j_1, \ldots, j_n)$  and  $(j_1, \ldots, j_n)$  are  $(j_1, \ldots, j_n)$  and  $(j_1, \ldots, j_n)$  and  $(j_1, \ldots, j_n)$  are  $(j_1, \ldots, j_n)$  are  $(j_1, \ldots, j_n)$  and  $(j_1, \ldots, j_n)$  are  $(j_1, \ldots,$ 

<sup>3</sup> Avec la préposition préfixe de l'abbatif : h-iné-n.

du thème primitif a été supprimé, et l'i ajouté comme lettre prosthétique.<sup>1</sup>.

Pour la seconde personne, le thème des cas obliques du singulier est ph  $\dot{q}_{\theta}$ , et ph  $\dot{q}_{\theta}$  au génitif deuné de flexion. Le de l'instrumental  $\dot{q}_{\theta}$ -e appartient ici incontestablement au thème. L'ablaif est  $\dot{q}^{\dot{\alpha}}$ -a, avec allongement de la voyelle finale du thème, comme dans la déclinaison sanscrite et tende des thèmes nominaux en a ( $\dot{a}(\dot{m})$ -t,  $\dot{a}(\dot{q})$ -d.). Dans le p,  $\dot{q}$  je reconnais, ainsi que Jen ai déjà fait l'observation  $\dot{a}$ . Le du thème sanscrit  $\dot{m}$ e : la dentale intible ést perfue après le durcissement du  $v^2$ .

Sur l'origine de la désinence du datif et q qe-s, voyez \$ 215, 2.

\$ 331. Pourquoi le pronom de la première personne a un autre thème au pluriel qu'au singulier.

Dans la plupart des langues indo-européennes, le pluriel du pronom de la première personne a un autre thème que le singuier. Pai déjs essayé ailluers de donner l'explication de ce fait è c'est, je pense, que le moi ne peut pas, à proprement parler, avoir un pluriel, car il n'y a qu'un moi. Quand je dis «nous», j'exprime une idée qui comprend à la fois le moi et un nombre indéterminé d'autres individus qui ne sont pas moi; ils peuvent même appartenir channa à une autre espèce. Au contaire, quand je dis «leones», j'exprime une pluralité d'individus dont chacun est un lion. La même différence se retrouve entre le moi et tous les substantifs, adjectifs et pronoms. En effet, quand je dis «lis», je multiplie la notion marquée par "il a au singulier. On peut même, à la rigueur, concrevir un

Cost ce qui a lieu très-souvent en arménien, par exemple dans le thème numéral i-san « neuf» (§ 317).

<sup>1</sup> Voyes 5 226.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Comparez q-aan « vingt», où la dentale initiale est tombée de la même façon.

<sup>4</sup> Memoires de l'Académie de Berlin, 1894, p. 134.

«toi» multiple : l'idée du moi, au contraire, ne souffre pas la multiplicité.

S'il est vrai pourtant que dans quelques idiomes «nous » soit exprimé par le pluriel de «moi », c'est à une sorte d'abus de la langue : le sentiment de la personnalité effice alors tout le reste au point d'absorber et de laisser sans dénomination tout ce qui n'est pas le moi. Il n'est pas impossible que le nominatif sans-crit renjem «nous» (venant de ré + am) se rattache originairement au thème singulier n «mé (8 326); m' et » permutent fréquemment, et le changement a pu se produire ici d'autant plus aisément qu'il avait, comme nous venons de le montrer, sa raison logique. Ajoutons toutefois que, si ces deux thèmes ont la même origine, la différence qui s'est établie entre le singulier et le pluriel doit être ancienne, car nous la retrouvons dans les langues germaniques : or, une rencontre de ce genre s'expliquerait difficilement par le basard !

# 5 332. Pluriel du pronom de la première personne en sanscrit et en grec.

Dans le sanscrit ordinaire, tous les cas obliques du pronom de la première personne sont formés, au pluriel, du thème aemá. Dans les Védas, on trouve, en outre, à côté de regém, le nominatif amet 2. Cest au thème aemá que se rapporte aussi le pronom gree; en eflet, la forme delienne, qui est la plus pure, έμμε, vient par assimilation de έσμες (comparez S 170), comme έμμ de έσμέ, en sanserit demi - je suis». Pour répondre au védique aemé, on devrit avoir éμερο et non éμερω: attend que

On town en phi la forme segues snous (Clough, Grammaire plite, p. 61), qui es pout-live simplement un retour la forme primiture per suite d'une conference permutation de lattres. Cret ainsi qu'en viena haut-illerand la troisème peromate phireir a reconvir ou norient, p. re suite de la seconde subditietion de consumers; on a, per example, bérent «ils portents», en regard du gothique fesivant, du sancerit Kémazi, du dorient Çozerri, du biain fervair.

<sup>3</sup> Sur la formation de ce pluriel, voyez \$ 448'.

le thème asma ferait en grec àouo (\$ 116); mais la forme grecque, renonçant à l'ancienne voyelle finale, a passé dans une autre déclinaison. Il en est de même pour ύμμες par rapport au védique yuimé. De leur côté, nueïs, upeïs supposent un thème ήμι, ύμι, dont l'ı doit être considéré comme un affaiblissement de l'a de asmá, quimui, de même qu'en gothique nous avons unsi, isvi (\$ 167) à côté de unsa, isva. C'est aussi à des thèmes en i qu'il faut rapporter les génitifs άμμε-ων, ύμμε-ων (pour άμμι-ων, ύμμι-ων), et, dans la langue ordinaire, ήμῶν, ὑμῶν. Même observation pour les datifs nuiv, vuiv, venant de nu-iv, ύμι-ιν; ιν tient la place de la désinence indienne byam dans asmábyam, yuśmábyam (\$ 215, 1). Les accusatifs ήμας, ύμας, qu'on peut comparer aux accusatifs sanscrits asma-ns, quima-ns, sont formés de ήμα-νς, ήμα-νς, de la même manière que μέλα-ς est formé de μέλαν-s (comparez \$ 236). L'e des accusatifs éoliens dénués de flexion άμμε, ύμμε, devra donc être considéré comme l'affaiblissement de l'a final du thème. Suivant la loi de formation ordinaire, ημά-νς, ύμά-νς auraient dù donner ημους, ύμους, comme nous avons ιππους qui répond au sanscrit ásed-n, au gothique nulfa-ns et au borussien deiwa-ns.

\$ 333. Origine du thème pluriel et du thème duel du pronom de la première personne.

Cest la seule voyelle a qui, dans anné et άμμες, est l'élément caractéristique de la première personne, car le reste du mot se retrouve dans le pronom de la seconde personne चुच्चे yuiné, εμμες. Peut-être cet a n'est-il pas autre chose que l'a du thème singulier ma; il faudrait alors admettre que m est tombé par aphérèse, à une époque très-ancienne, puisque le grec et les langues germaniques en sont privés comme le sanserit et le

<sup>1</sup> On a vu (\$ 166) que le thême gothique unus ou ann est une métathèse pour

zend'. Si cette explication est fondée, nous pouvons arriver à déterminer la nature des éléments qui ont concouru à exprimer l'idée de «nous, vous». Renarquons d'abord que le pronom annexe mu ne se rencontre en sanscrit et en gree? qu'au pluriel et non au singulier des pronoms de la première et de la deuxième personne; ce mue, qu'on trouve aussi à l'état siolé?, ne peut être autre chose qu'un pronom de la troisième personne. A-sud sera donc un composé copuluti (§ 972) signifiant «moi [et] eux »; yu-sud signifiera «toi [et] eux ». La réunion de l'élément singulier «moi, toi» et de l'élément pluriel «eux », l'un représent par «et yu. Faute par sud», amrait dons seri à marquer les idées completes «nous» et «vous», qui ne pouvaient recevoir une expression plus naturelle, plus claire et plus complète.

Il ne faut pas s'étonner si un mot dont le sens étymologique est « moi et eux » a pris dans l'usage une signification assez générale pour désigner le moi toutes les fois qu'il est associé à d'autres individus 4. Il est impossible au langage de créer des mots exprimant à la fois toutes les modalités de l'objet qui doit être désigné : il faut donc qu'il se contente de mettre en relief l'une des manières d'être les plus caractéristiques 3.

asmá. L'u est dù à l'influence de la nasale, comme, par exemple, dans siban «sept», nun «neuf», taihun «dix» — sanscrit sáptan, náran, dásan.

¹ Benfey (Lexique des Racines grecques, 1, p. 151 et suiv.) a adopté cette hypothèse que j'avais déjà exprimée dans la première édition de cet ouvrage. Il explique de même le nominatif singulier a-bám comme une forme mutilée pour ssa-bám.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dans cette dernière langue, sous une forme plus ou moins altérée.
<sup>5</sup> Employé isolément, ama n'a pas de sens appréciable, ou bien il sert à éloigner.

une action, en la transportant du présent dans le passé.

\* Le même mot est employé pour signifier, par exemple, «moi et eux, moi et elles, moi et vous», etc. — Tr.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ainsi l'éléphant est appelé hastin, c'est-à-dire pourru d'une troupe (hásta), quoique l'éléphant ait encore d'antres attributs qui le caractérisent. [Cette idée est plus amplement développée par l'auteur au \$ 537, remarque. — Tr.]

Le duel d-núm » nous deux » est, à ce que je crois, une forme mutilée pour d-te/m³. Il signifierait donc littéralement » moi [ct] toi », quoique le plus souvent il soit employé pour signifier » moi [ct] lui »². L'a initial de d-núm (si nous admettons cette explication) serait allongé en vertu de la même loi que l'a dans les composés copulatifs indrd-núpla \*l ndra [ct] Vishnous \*(8 972), indrd-phinos \*d'Indra [ct] du Soleil » (8 973).

Nous venons de considérer l'a de amné, ácôm, comme étant une mutitation pour ma. Mais quand même cette conjecture ne serait pas fondée, je ne croirais pas pour cela devoir renoncer à l'asplication que j'ai donnée de la nature composée de ces pronons. Je verais alors dans l'a de a-mé, d-mé, nians que dans celui de a-hám, le thème démonstratif a. On peut rappeler à ce propos que, dans les drames indiens, au lieu de rje, moi v, on emplois souvent la périphrase aqué gana «hie homo» ». Il n'était peut-être pas possible à l'homme d'inventer un thème désignant expressément le moi : rien n'était plus naturel dès lors que de désigner le moi comme la personne la plus rapprochée de celui qui parle. Nous ferons encore observer, à ce sujet, que ma, thème des cas obliques du singulier, est identique à un thème démonstratif ma, qui marque la proximité, et qui, à ce que je crois, se trouvée ne composition dans le pronom : mé (3 5 86).

\$ 334. Thème pluriel et duel du pronom de la seconde personne.

La syllabe q yu de qui yuimé a vous a est probablement un amollissement pour lu; nous la retrouvons au duel yu-vom, yuvoy-on, yu-vo-bydm (8 336). Le pracrit et le pâli et plusieurs autres dialectes indiens ont ou conservé ou rétabli le 1 au plu-

<sup>1</sup> Au lieft de d-treis. On a de même vim au lieu de treis (5 338).

La langue se sert de dedm, qu'il s'aguse d'associer au moi la personne à qui l'on parle, ou toute autre personne.

<sup>3</sup> Voyez Glossaire sanscrit, au mot gana.

riel : on a, par exemple, en pâli et en prâcrit, तुन्ते tumhê, pour

En gothique, yu-imi est devenu i-sva, par la suppression de l'u et le changement de m en v; i-sva lui-même a donné i-svi, par l'affaiblissement de l'a en i (\$ 167).

En lithuanien, le thème est ju, à la plupart des cas du duel et du pluriel; pour la première personne, le thème est mu, excepté au nominatif qui fait mèt. Le pronom annexe wa man e s'est conservé qu'au locatif pluriel, avec suppression de m: on a donc ju-niu-si en regard du sancrit yu-mid-nu. Toutefois, la forme lithuanienne a disparu de l'usage ordinaire, ainsi que son analogue mu-niu-sè en nous »: on les remplace par mis-nyjé ou mu-ny, ju-nyjé ou ju-nyl, qui sont formés comme les singuliers manyjé, manyl, tennyl; tennyl.

### \$ 335. Les nominatifs pluriels mēs, jūs, en lithuanien; veis, jus. en gothique; wir, ihr, en allemand.

Il est très-probable que le s du nominatif lithuanien mésnous-, jús « vous», et celui des nominatifs gothiques eise, jus, ne sont pas des signes du nominatif, comme lis parissent l'être quand ou se place exclusivement au point de vue de ces langues. Le suppose plutôt que ce sont des restes de la syllabe **qui mu.**Cette conjecture devient presque une certitude par la comparision du zend, où l'on a deux formes pour le pluriel du pronom de la seconde personne : "s equip qu'aim (\$5 9), qui
répond au sanscrit yéyém (venant de yé + om, avec insertion
d'un y euphonique, \$ 5 3); s' qu' y yis, dont le s est identique, comme l'a déjà reconnu Burnoul?, au q' s anscrit de
quant yaimult, ou plutôt du védique **qu'ai** yaimel. Il serait impossible d'expliquer le z zend comme signe du nominatif, car.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rapprochez le locatif arryé « in ovi » , ou , sans la désinence casuelle , arrý (\$ 202).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Yaçna, notes, p. 181.

d'après la déclinaison ordinaire, le thème yu aurait fait au nominatif-rocatif pluriel yard ou yrd, et d'après la déclinaison pronominale il a fait, ainsi qu'on vient de le voir, yabèm (sanscri yabym). En lithuanien, si le a de mas était le signe casuel, ce ce serait là une fortne tout à fait exceptionnelle pour un nominatif pluriel masculin'.

On en peut dire autant pour les langues germaniques : l'allemand, dès sa période la plus ancienne, a perdu le signe casuel du nominatif pluriel, tandis que le r de rir; jir, qui représente le s des formes gothiques reis, jus, s'est conservé jusqu'aujourd'hui; de ce fait, ainsi que de plusieurs autres indires caractéristiques, on peut conclure que le r de ces pronoms n'est pas destiné à marquer la relation casuelle.

\$ 336. Origine des formes secondaires sanscrites nas, vas, nâu, vâm, et du duel yu-vâm.

C'est d'après le principe que nous venons d'exposer que nous expliquons aussi les formes sancerites nas, rus, qui sont les formes secondaires, dénuées d'accent, de l'accusatif, du datif et du génitif des pronons de la première et de la seconde personne. Des cas di différents i nariaent pas pu, suivant les règles de la langue, avoir tous la mênse désinence, si le s, à l'origine, avait en effeit été destiné à marquer la relation casuelle. Mais de mêne qu'en zend giá est un reste de giuma, de même, en can sancrit, nas et vas peuvent être considérés comme étant pour namaña, reamaña l'accusatif, et pour namañagam, namañana, vamañagam, avamañagam, avam

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Quoique ce pronom ne fasse pas la distinction des genres, les pluriels sanscrits aumé, aumén appartiennent par leur forme au masculin, ainsi qu'on l'a déjà fait remarquer (5 3 a 6).

Une fois que nous avons détaché le », débris de l'anciem prenom annexe, il nous reste au et au comme élément principal; de au et de va viennent les formes secondaires du duel, également dénuées d'accent, nêu et rôm (pour rêu). Le n de na est un affablissement pour ne i l'accord du grese, du latin, du slave et du borussien (\$ 9.48) avec le sanserit montre que cet affaiblissement remonte à une époque très-reculée. Ve est une forme mutilée pour tre, comme réuédi « vingte » pour faisânt; je reconnais la même mutilation dans la seconde partie du pronom yes-efm « vous deux» (\$ 3.36). On peut regarder ce pronom comme un composé copulatif significant « oi [et] tois » yu-vim est pour tu-rôm (\$ 3.35), comme 'd-rôm, qui signifie » moi [et]

### 5 337. Les pronoms nos, ros, en latin.

En regard des thèmes \( \pi a\_n \), \( \pi a\_n \) on sattendrait à trouver en latin nø, vo, qui feraient au nominatif pluriel nt, rt, et à l'accusatif nøs, voi. Aais, au lieu de ces formes, nous avons au nominatif nøs, voi, avec un s qui se retrouve également dans les possessifs non-ter, ver-ter (pour ros-ter). Ce fait démoutre chirement que le où de nøs, voi n'a rien de comman avec celui dequide. L'explication que nous avons donnée (\$ 336) des formes sanseries nø-s, vo-s, doit done s'étendre aux formes évidenament congénères nø-s, vo-s, quelque bizarre que puisse paratire cette explication au point de vue exclusif de la grammaire latine, nous reconnaîtrons dans le s de nøs, vos, un reste du pronom annece nous.

C'est le même pronom sma que je crois retrouver, mais privé de son s initial, dans la syllabe annexe met de egomet, memet, tumet, nosmet, etc. En sanscrit, la forme correspondante est smat:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dans le genre du composé mirya-éandramasáu «le soleil [et] la lune», (Voyez \$ 972.)

nous la trouvons dans les ablatifs pluriels a-smát, yu-śmát, qui, ainsi qu'on l'a vu (\$ 112), sont aussi employés comme thèmes, au commencement des composés.

Citons encore, parmi les mots latins contenant le même pronom annexe, l'adverbe immo (par assimilation pour immo): j'ai essayé ailleurs de montrer qu'il se compose du pronom démonstratif i et du pronom annexe imma.

§ 338. Les formes secondaires du duel nau, vam, en sonscrit. — Les formes grecques νῶι, σφῶι.

On a vu plus haut (\$ 336) que na-s, là où il est employé comme accusatif, peut être considéré comme un reste de nasmân signifiant « moi [et] eux », et qu'on peut expliquer d'une facon analogue nas employé comme datif et comme génitif. Si cette explication est fondée, nous sommes peut-être en droit de l'étendre à la forme secondaire du duel, náu, laquelle signifiera, suivant le cas auquel elle est employée, « moi [et] lui, à moi [et] à lui, de moi [et] de lui », et sera pour ud-smâu, nd-smâbyâm, nâ-smay-6s. On peut, en effet, regarder uâu comme une altération pour nas, de la même façon que plus haut (\$ 206) on a expliqué du, désinence du duel, comme une altération pour ds, et ds lui-même comme un allongement de la désinence du pluriel as. De l'à long de nâu = nâs on peut rapprocher l'â de d-vám « moi [et] toi », ainsi que celui de certains composés copulatifs du dialecte védique (\$ 972). Mais s'il faut abandonner cette explication, et si vi udu contient la désinence du duel âu, laquelle aurait été abusivement employée pour l'accusatifdatif-génitif, au lieu de marquer, comme à l'ordinaire, le nominatif-accusatif-vocatif, on pourra se rendre compte du sens de nâu, en rapprochant certains duels qui s'écartent aussi, dans

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pour les autres formes renfermant le pronoun annexe susa, le tecteur doit se reporter au \$ 166 et suiv. — Tr.

l'usage, de leur sens littéral : ainsi piùriu ue signifie pas sculement «les deux pères», mais souvent aussi «les parents» (le père et la mère), et trédurula «Euspsi», au lieu de signifier «les deux beaux-pères», peut désigner le beau-père et la bellemère!.

La forme secondaire du duel est vâm pour le pronom de la seconde personne. Je regarde vám comme venant de váu2; nous avons, en effet, en zend, who rão, qui suppose un râu ou un vås sanscrit (\$.56 b). Mais je ne crois pas que vån soit devenu vâm sans passer par une forme intermédiaire : vâu a dû faire d'abord vâv, et le v final s'est durci en m (\$ 20). De même que nous avons vu plus haut nau, venant de na-s, s'employer nonseulement comme accusatif, mais encore comme datif et comme génitif, de même vâm, venant de vâu, qui lui-même est pour vå-s, peut signifier « toi et lui, à toi et à lui, de toi et de lui » : cette diversité d'emploi vient, ainsi que nous l'avons dit (\$ 336), de ce que le s n'est pas l'expression d'une relation casuelle. Au contraire, dans à-vam et yu-vam (= à-vau, yu-vau), le du, devenu àm, nous représente un véritable duel, attendu que ces formes ne s'emploient qu'aux cas qui ont régulièrement au comme désinence.

En grec, les pronoms des deux premières personnes ont pour thème, au duel, νω, σφω<sup>2</sup>. Ces formes, qui sont avec est nain, et studied for (pour visib), dans le même rapport que δατά avec áright (\$ 3 1 6 ), confirment l'opinion émise plus haut que du, dans les pronoms sanscrits, n'est pas la désinence casuelle. En effet, si en grec le thème édait ν, σφω, nous devrions avoir un génifich.

¹ L'auteur veut montrer comment nos a pu passer du sens de «moi» mis au duel au sens de «moi et toi, moi et lui». — Tr.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vdu est pour tedu, de même que nous avons d-etiss «moi [et] toi» (\$ 336) pour d-tedu, et yu-viis «toi [et] toi» (\$ 334) pour yu-tedu.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Venant de τ Fω, comme σύ de τύ (\$5 19 et 341).

datif νοιν, σφοιν, car on ne comprendrait pas pourquoi la longue serait conservée devant la désinence av, quand elle ne l'est pas dans la déclinaison de faxos, qui fait faxo, faxou. Ou estce alors que ces formes du duel »ωῖ, σφωῖ ', qui n'ont pas d'analogues en grec? Max Schmidt2 suppose que l'a est un reste de l'i, désinence du duel neutre en sanscrit (\$ 212). Mais prenons garde que les pronoms de la première et de la seconde personne ne faisaient point primitivement la distinction des genres et qu'ils ne paraissent en sanscrit qu'avec les désinences masculines : il faut donc, moins que partout ailleurs, s'attendre à trouver dans ces pronoms la désinence neutre i que le grec a perdue. Je présère voir dans l's de poi, ovoi un affaiblissement de la désinence duelle a, laquelle appartenant primitivement au masculin et au féminin, et est devenue e 3 dans la déclinaison ordinaire (\$ 209). On a d'ailleurs des exemples de pos au lieu de voi; à la troisième personne, c'est o ou qui est la vraie forme et non σφωί, et les grammairiens admettent l'un et l'autre pour la deuxième personne 4.

\$ 33g. Pluriel et duel des pronoms des deux premières personnes, en ancien slave.

En ancien slave, les pronons des deux premières personnes, à tous les cas du duel et du pluriel, excepté au nominatif εs τ »ων», και πιὰ «ἡμαῖ», ont pour thème на πα, εα τα, et a raltachent, par conséquent, aux formes secondaires sanscrites πα-»,

¹ C'est săi, σφάi qui est la forme primitive, et non sú, σφά (pour sφ, σφφ).
Compurer les possenifs sairepos, σφαίτερος.

<sup>2</sup> De pronomine grace el latino, p. 95. Schmidt croit devoir admettre que la désinence neutre e est venue se sursjouter à la désinence masculine su, σφω. Mais c'est là une hypothèse superflue, car nous vennos de voir que le vrai thème est su, σψω.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Comme exemple d'un s représentant un « primitif, nous citerons l'éolirn wioupes sanscrit catoliras (dans la langue ordinaire réorages).

<sup>4</sup> Buttmann, Lexilogue, I, p. 52.

va-s, nău, vâm. Leur déclinaison est plus près de celle des thèmes féminins en a que de celle des thèmes masculins en o. Comparez, par exemple, à l'instrumental-datif duel, na-ma, va-ma avec vidova-ma, et à l'instrumental pluriel na-mi, va-mi avec vidova-mi; au contraire, le thème vlüko fait vlüko-ma et vlūkū (\$ 276). De même, au nominatif pluriel, mū «nous» et rū « vous » s'accordent avec ridorū = sanscrit ridarās, et non avec rlūki (\$ 274). Le nominatif duel Es ré « nous deux » a tout l'air d'un féminin et s'accorde avec vidoré = sanscrit vidoré. Au contraire, va « vous deux » est plus en accord avec les formes masculines comme vlūka « les deux loups» et avec les ducls zends comme aspa « Innu». Le génitif-locatif pluriel des deux pronoms est na-să, va-să; nous retrouvons ici l'ancien s du génitif (en sanscrit sâm, en borussien son, en gothique sê, \$ 248) et du locatif (en sanscrit su, venant de sva, en lithuanien sa, su, se). Dans toutes les autres classes de mots, la sissante sanscrite du génitif et du locatif est représentée en ancien slave par un x (8 92 E).

> \$ 340. Pluriel des pronoms des deux premières personnes, en arménien.

En arménien, le pronom de la première personne a pour thème du pluriel M\* me: toutefois, à l'ablatif, ce thème prend un n dont la valeur, selon moi, est purement phonétique, et devant ce n l'e vallonge: «N. 5º mén-gi. De même, le pronom de la seconde personne, qui forme les cas obliques du pluriel du thème Ab Eg. fait à l'ablatif 36.5º (2m-gi.). Dans ces pronoms, l'accusatif pluriel est identique avec le datif et s'en distingue seulement par l'article préfus (§ 3-7), comme cela a licu également au singulier pour le pronom de la seconde personne;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sur la désinence casuelle g g, au lieu du g à ordinaire, voyet \$ 915, 9.

on a done quit q s-me-s ninas n. q at q s-le-s ninas ni. Les ménitifs me-r « ήμῶν », ζe-r « ὑμῶν » sont probablement, quant à leur origine, des possessifs (\$ 188); il en est de même pour les génitifs pluriels sanscrits asmákam, quimákam, dont il est impossible de méconnaître la parenté avec les thèmes possessifs asmáka, yuśmáka, usités dans le dialecte védique. Peut-être faut-il regarder les formes sanscrites précitées comme d'anciens accusatifs singuliers neutres; la signification exacte serait alors « en ce qui concerne le nôtre, le vôtre », à moins qu'on n'y voie une sorte de locution adverbiale servant à déterminer un substantif. Comme possessifs, mer signifie en arménien « noster » et čer « vester »; ils viennent des thèmes mero, čero, dont l'instrumental singulier est mero-w, ¿ero-w, le datif-ablatif-génitif pluriel mero-ż, ζero-ż, etc. Les pronoms possessifs signifiant « mon, ton » sont également dans un rapport étroit avec le génitif du pronom personnel correspondant : nous avons notamment im «meus» qui est complétement identique avec le génitif im «de moi »; mais ici c'est le pronom possessif (dont le thème est imo. l'instrumental singulier imo-w) qui dérive du pronom personnel, car le datif in- (venant de im- ) « mili » montre bien que le thème de ces denx cas est un thème terminé par une consonne. L'opinion exprimée plus haut (\$ 330) que l'i des cas obliques du singulier (im, etc.) pourrait bien être une voyelle prosthétique, comme l'e du grec é-µou, é-µoi, est confirmée par le thème possessif i-mo, qui est presque identique avec le grec épo.

Le possessif de la deuxième personne est moins près, à son nominatif equ fui?, du pronom personnel correspondant que ne l'est im « meus » du pronom personnel de la première personne. Le thème de equ dui est fuio : c'est ce qui ressort de l'instru-

2 Sur la diphthongue ui, voyez \$ 183 5, a.

18.

¹ Sur la désinence dative q, g dans ces formes et sur le datif singulier q́e-g «à toi», en regard du रा पु sanscrit de tá-byam «à toi», yuimá-byam «vobis», voyez \$ 215, 1.

mental  $\dot{q}uio-w$  (à côté de  $\dot{q}o-w$ ) et du datif-ablatif-génitif pluriel pgg-g  $\dot{q}uio-\dot{z}$  (à côté de  $\dot{q}o-\dot{z}$ ).

Il nous reste à rechercher l'origine des thèmes me, Le au pluriel des deux premières personnes : je ne regarde pas me comme identique avec le sanscrit ma = grec µo des cas obliques du singulier; j'y vois, comme dans le person moderne mâ « nous » (\$ 326, remarque), la syllabe finale du thème pluriel a-smá. Le nominatif, d'après la déclinaison ordinaire, serait asmàs, et c'est à ce s final que se rapporte le p q de l'arménien me-q «nous» (\$ 226). Dans la syllabe 26 des cas obliques de la seconde personne, je reconnais, avec Fr. Windischmann, la syllahe initiale du thème sanscrit qu-śmá1. Au sujet du 2 & tenant la place du sanscrit q y, comparez λωι.ωρ ζανατ « épeautre » avec le sanscrit et le zend yava « orge », le lithuanien jawai (nominatif pluriel)2 «blé», le grec ζεά; au sujet de l'e tenant la place d'un u, comparez b quib esan «bœuf» (nominatif esn) avec le sanscrit úkśan3. Le pronom arménien de la deuxième personne forme son nominatif pluriel du nominatif singulier du; on a donc ant p du-q.

Nous faisons suivre le tableau comparatif de la déclinaison des pronoms des deux premières personnes. On verra que, si les langues mises en parallèle présentent les mêmes thèmes, elles ne sont pas toujours d'accord en ce qui concerne la flexion. En gree, pour rendre les comparations plus sensibles, nous choisisons les formes dialectales les plus voisines du sanserit et du rend.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A la syllabe yu, dans yu-imá, se rapporte aussi le iu du persan moderne iu-mā

<sup>1</sup> Thème jawa.

<sup>1</sup> Voyez 5 1832, 1.

### Pronom de la première personne.

SINGELIER.

 Sanscrit.
 abám.

 Zend.
 agém.

 Grec.
 żyów.

 Latin.
 ego.

 Gothique.
 ik.

 Ancien slave.
 agr.

 Lithuanien.
 al.

 Arménien.
 ce.

#### Accusatif.

Lithuanien manèn.
Ancien slave MA man.
Arménien g-mes.

#### lostrumental.

Sanserit. máyá.
Lithuanien. manimi.
Ancien slave. műnojun.
Arménien. ince.

### Datif

| Sanscrit. | makkymn, mé. | Zend. | makkyd (\$ 9.15, 1), mé, mói. | Grec. | £pis (\$ 9.15, 1), poi (\$ 196). | Latin. | makk (\$ 9.15, 1). | Cathin. |

Gothique. . . . . . . . mis (\$ 179). Lithuanien. . . . . . . . man.

| 278 | PRONOMS |
|-----|---------|

Ablotif.

Sanscrit. . . . mat. Zend. . . . mad.

Génitif.

Sanscrit..... máma, mê.

Zend.... mana, mê, mói.

Grec. . . . . . μοῦ. Latin . . . . . . Vovez le locatif.

Gothique..... woyez le locatit

Lithnanien . . . . . . . . manéne.

Locatif

Sanscrit..... máyi.

DI EL.

Nominatal.

Lithuanien . . . . . masculin : mù-du ; féminin : mù-duvi.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le t appartient évidemment au nombre «deux» (thème ma). En lithuanien, le nombre «deux» est exprimé à tous les cas. En ce qui concerne le thème, comparez le nominatif pluriet sei-s.

se nominatui putriet evi-s.

Se Voyez S 33g. On devrait, d'après l'anatogie des cas obliques, s'attendre à avoir
ssé, ou bien encore ssé d'après l'anatogie du nominatif pluriel. Par l'amollissement

Accountif

Sanscrit..... åvậm, nâu.

Gothique.......... unkis (\$\$ 169 et 179).

Instruments

Sanscrit... ἀεδ byâm. Lithuanien ... mum, mùm-dwēm, mù-dwēm

Ancien slave . . . . nama.

0.4

Sanscrit..... árá buám, náu.

Gothique.... unkis (5 179).

Ablatef

Sanserit..... deă budm.

Génitzf.

Sanscrit..... dváyós, náu

Grec..... νῶίν.

Ancien slave..... naju.

Sanscrit..... deáyós.

de m en v, le slave E%  $v^{\prime}$  ressemble au nominatif pluriel regéne en sanscrit et seus en gothique (5 331).

Locatif

<sup>1</sup> La désinence ma, dans mit-ma et jú-ma, paraît provenir du datif-instrumental, dont la désinence m est un reste de ma (5 222). Elle se sera introduite par abus au génitif, qui n'y avait point droit.

PLI BIEL.

Nominatif.

Sanscrit.... vayam, védique : asmé (\$ 332).

Arménien . . . . . . . . . med (\$ 340, page 276).

Accusatif.

Senscrit..... asmān, nas. Zend...... nō, ti nē '.

Latin..... nós,
Gothique...... unsis¹ ou uns,

Lithuanien ..... mus.

Instantonaul

Datif

Sanscrit...... asmábyam, nas. Zend...... maibyó (\$ 215, 1), nó, el né.

Sur la forme () no, voyez \$ 31.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sur le thème, voyez 5 166; sur le s final, voyez 5 17a. Ajontons ici que le s du pronom annexe sauscrit sona a pris, on gothique, l'apparence d'une flexion cassuelle, non-seulement au datif, mais encore à l'accusatif duel et pluriel des deux pronoms de la première et de la deuxième personne.

<sup>3</sup> siprir et siprir sont de vrais datifs : comme ép'-le et re-l (\$ 215, 1), ils se rap-

| Latin        | nôbis (\$ 215, 2).                  |
|--------------|-------------------------------------|
| Gothique     | MISSIS OD MISS.                     |
| Lithnanien   | mimus, mums.                        |
| Ancien slave | namů.                               |
| Arménien     | #4 mes (\$ 340, page 275, note 1    |
|              | Ablatif.                            |
| Sanscrit     | asmát.                              |
| Latin        | nóbis (\$ 215, 2).                  |
| Arménien     | 422 méng (\$ 215, 2).               |
|              | . Génitif.                          |
| Sanscrit     | asmäkam (\$ 340, page 275), nas.    |
| Zend         | ahmākēm.                            |
| Grec         | άμμέων.                             |
|              | nostri, nostrum (\$ 340, remarque). |
| Gothique     |                                     |
|              | műsu.                               |
| Borussien    | поилоп (\$ 248).                    |
|              | nasi,                               |
| Arménien     | mer (\$ 340, page 275).             |
|              | Locatif.                            |
| Sanscrit     | usmāsu.                             |
| Grec (datif) | άμμέσι.                             |
| Lithuanien   | musich.                             |
| Ancien slave | ทกสนั                               |
| D            | to be described assessment          |

SINGULIER.

Nominatif.

Sanscrit..... team.

portent à la désinence sanscrite θyam. Au contraire, ἐμμέσι représente le locatif sanscrit asmã-su (venant de asmá-sva, \$ 250).

¹ Comparez à tous les cas les formes correspondantes du pronom de la première personne.

| 282          | PRONOMS.                    |
|--------------|-----------------------------|
| Zend         | tům (\$ 42).                |
| Grec         | TOUP.                       |
| Latin        | tw.                         |
| Gothique     | thu.                        |
| Lithusnien   | fu.                         |
| Ancien slave | tři.                        |
| Arménien     | que du                      |
|              | Acousatif                   |
| Sanserit     | trăm, två.                  |
| Zend         | twain, twa.                 |
| Grec         | τρέ (\$ 20), τύ, τέ, σέ.    |
| Ombrien      | tiom .                      |
| Latin        |                             |
| Gothique     |                             |
| Lithuanieu   |                             |
| Ancien slave |                             |
| Arménien . , | ș-deș (\$ 340. page 275).   |
|              | Instrumental.               |
| Sanscrit     | tráyů.                      |
| Lithuanien   | tawimi.                     |
| Ancien slave |                             |
| Arménien     | ger.                        |
|              | Batif                       |
| Senscrit     | tù-byam, tê, védique : tvê. |
| Zend         | twôi, tới, tế.              |
| Grec         | TEIF, TOI.                  |
| Latin        | tibi.                       |

 Gothique.
 thus.

 Lithuanien.
 taw.

 Ancien slave.
 sebé (voyez le locatif).

 Arménien.
 feg (8 215.1).

<sup>1</sup> Voyez Aufrecht et Kirchhoff, Monuments de la langue ombrienne, p. 133. La forme tion nous représente le sauscrit train, dont le va est d'abord vocalisé en u, et cassite affaibil en i. L'a tient la place de l'é anacerit.

Ablatif.

Génitif

Sanscrit. trat.

Zend. hwad.

Latin. te(d).

0.10

Grec . . . . . . . . τεοῖο (\$ 3 a 7 ).
Latin . . . . . . . . Voyez le locatif.

Sauscrit..... yueām (\$ 336).

Gree . . . . σρῶι (\$ 338). Lithuanien . . . . masculin : ris-du : féminin : ris-du;

le grisiff natus nueix » del présenté ci-dessus comme étant peut-étre un redoublement du bleme neu d'accred neu l. Grimme (filiation de la langue aitmande, p. 163), je crois actuellement devoir expliquer suni le génitif taux comme une forme redoublé. Je ne crois pas, expendant, que teus seit pour tentre je suppose qu'il et pour teurs d'aprile les lieu ordinaires du recholment, qui donneul tattére comme parfait réchnité de teur « courire. Entre tême et atens il y a le mime rapport qu'entre le vieu haut allemant de " equatre » le goldque génére.

Accusatif.

Sanscrit..... yuvām, rām (\$ 338).

Grec.....σρωί. Gothique.....inqvis.

Lithuanien . . . . masculin : jù-du; léminin : jù-dwi. Ancien slave . . . . . va.

tucien siave....... eu.

Instrumental.

Sanscrit.... yurābyām.

Lithnanien......jum, jūm-dwém, jū-dwém.
Ancien slave......va-ma.

Datif.

Sanscrit..... yurā byām, vām. Zend..... vāo.

Gothique.....inqvis.

Lithuanien..... jum, jum-dwem, ju-dwem.

Ancien slave. . . . . . . . . . ra-ma.

Ableti

Sanscrit.... ywa bydm.

Génitif.

Sanscrit.....yuváyós, vám. Zend.....váo.

Grec..... σρώπ.

Gothique.....ingrara.

Lithuanien...... jäma (voyez \$ 340, page 279, note 1),

jùma-dwēju, jù-dwēju.

Ancien slave..... raju.

#### PLUBIEL.

#### Nominatif.

Accusatif.

Sanserit. yūydm (\$ 335); védique ; yuim (\$ 334).
Zend. yūim, yūi
Gree. (spare.
Latin. rós (\$ 337).
Gothique jus (\$ 335).
Lithuanien jūs.

Ancien slave..... vii. Arménien..... duģ.

Grec..... ύμμε, ὑμᾶε (\$ 33<sub>2</sub>). Latin..... εδε (\$ 337).

Gothique...... ișvis 3. Lithusnien...... jus.

Ancien slave..... rū. Arménien...... q24 q ş-ζeş (\$ 340 , page 275).

Instrumental

Sanscrit... yuimă bis.
Lithuanien... jumis.
Ancien slave... ra-mi.
Arménien... &&c.p {erģ.

Datif.

Senscrit...... yuśmidyam, vas. Zend...... yūsmaidya (+50-, \$ \$1), v6, (b vē.

Grec..... 6μμι(ν), δμϊν (\$ 340, page 280, note 3).

¹ Voyer \$ 335. Sur le thème secondaire Roma ou Roama, qui n'est usité qu'aux cas obliques, voyer \$ 183 °, a. et Brockhaus, Îndex du Vendidad-Sadé, p. a50 et suiv.
² Pour la forme qu'er, voyer \$ 31.

Voyer \$ 167, et, en ce qui concerne la désinence, \$ 340, page 280, note 2.

286 PRONOMS. Latin.... vôbis. Gothique..... ișris (voyez l'accusatif). Lithuanien ..... jūmus. Ancien slave. . . . . . . . vamů. Ablatif. Sanscrit..... yuimát. Zend.......... yûsmad. Latin.... róbis. Génitif. Senscrit..... yukmā kam (\$ 340, page 275), ras. Zend..... yûsmâkém, vô, vê. Latin..... (§ 340, remarque). Gothique. . . . . . . . . isvara (\$ 340, remarque). Lithuanien . . . . . . . . . . júsu. Borussien . . . . . . . . . . . iouson. Ancien slave . . . . . . . . rasú. Localif.

Sanscrit. yukman.
Lithuanien jusiasè.
Ancien slave rasii.

Renagor. — Pronoms possessifs servant de graitifs aux pronoms personnels. — Les génitifs noutri, reutri, soutrus, reutrus appartiennent an pronom possessif, quoique la lanque latine s'en serve comme de pronoms personnels. Noutri, reutri sont des génitifs singuliers, noutrus, reutrus des génitifs plariels formés comme socieus (5 a fs); Aula-Gille (N. Att. xx. 6) donne aussi, d'après Plaute, la forme ordinaire reutrurus.

tonne aussi, a spres tratte, a norme ortanen e trattera e de nous», irrara «de vous» sont identiques aux thèmes possessifs unsara «notre», irrara «votre» (nominatif singulier masculin unsar, irrar).

En présence de ces faits, il est permis de se demander si les génitifs

singulers mona. Heise, reise, simi que les génitifs pluriels manera, prorra, ne sont pas des promons possessifs. Ou y pourrait voir abors des accusablé singuleirs neutres qui auraient concercé la voyale hande du theme. Cette explication concerderait avez celle qui vient d'être dounée (page 975) des génitifs suiverits annafams, yaimékeus, qui ont également la forme d'accusatifs virgileires.

Pont-lére même les expressions sanscrites même, áres «de moi, de toi», qu'illy cot nulliment la forme de graitifs, étainet-les primitivement des protonns possessifs. Les formes accombaires mâmahi, tâmbii emest, tutus en ont put dériver à une époque où l'on avait cessé de sentir la varie valeur de mâma, siné. Happrochete encore de sine la thème possessif grer zo (ve nat de  $\pi \mathcal{F}_{\mathcal{O}}$ ), qui a donné ensuite la forme  $\sigma b + \tau$ , l'e ayant été syncopé et le  $\tau$  «étant changé en  $\sigma^2$ ».

C'est ici le lieu de câter ce qui se passe en indoustanii, où les sufficies possessifis, en ventar s'époters, soit au nouns, soit au procosson, on in-duit les grammairiens en crevur. Le suffice possessif des pronouss est ré dewant un mot assessifin, ré devant un mot feniminie. Estimples suérà mots est été devant un mot macculin, ét devant un mot feniminie. Estemples suérà un de mens matters, aré mit de tau matters. On a supposé to tert que ces sylables rei, ri, ét. sif étaient des déminences de génül : la circunstance seule qu'elles varients adon le gener du mot suivant norrit du montrer que ce sont des suffices possessifs; s'ai représente le suffixe sanscrité se, que nous avons dans assessits, syavielles, mabande, if studé. Le changement de fair est f., de rê n' en ri n's rien que de conforme aux bis sans-crites sur la formation du férminis (5 s. 19).

Pour revenir au latin, il est indubitable que les génitifs singuliers mei. mi, qu'on a rapprochés plus hant (\$ 328) des locatifs sanscrits méu-i.

º Cette explication de oó-s me paraît plus vrausemblable que celle qui fuit venir oó-s de oos.

¹ Si l'explication que nous proposona ici ciait fondée, il faudrait renoncer au rapprochement que nous avons fait précédenument (\$ 357) entre meina, theina, seina et les génitifa sanocrit et zend mássa, massa e de moi e.

Omne pluriel de mér amies», tiré d'unes, nous nous kandel nouter», mandrid venter», Remarquez l'accord qui visite, entre le suffice formatif et els suffice golfnique ne dans noures, perese, duel soiters, apperen. De plus, il y a micultaire dans l'une et l'astre langue: de même que l'indonatani insolviri est pour handred, venunde de loutes, dans le golfnique unkers, wasers, myerrs, la massle a élé transpoiet (5 16 pc et mir.).

traiy-i, peuvent être expliqués comme d'anciens génitifs du pronom pos-

Rappelosa enfin qu'en grec épais «de mois est identique à l'aux, génisif du protom possessif à fylor. Le ne crise pas expendest que le protom possessif ait prété son génisif au prosom personnel; je ne suppose pas davantage que le protom possessif épais vienne de ¿pais. 3 Johnstes que l'une et l'autre forme se rattechen à la nithema, à la fois personnel et possessif, ¿pos. Le thème neu, dont nous allons nous occuper, nous présenters l'exemple d'un fait analoges.

#### PRONOMS DE LA TROISIÈME PERSONNE.

### LE THÈME PRONOMINAL SFA.

\$ 341. Le thème sea et ses dérivés en sanscrit, en zend, en gree. en latin, en germanique et en slave.

Il n'y a pas dans la langue sanscrite, sinon en composition, de pronom de la troisième personne, à genre invariable et à signification purement substantive? Mais le témoignage unanime des langues de l'Europe prouve qu'il a dû exister un tel pronom dans le principe. Cela ressort aussi de la comparaison du zend, où nous avons, au génitif et au datif des trois genres, gou hê et - hu hôi ': de son côté, le prâcrit nous présente à rê.

- 1 Voyez Pott, Recherches étymologiques, 1" édition, t. II, p. 637.
- \* C'est l'hypothèse de Buttmann, Grammaire grecque développée, \$ 72, 5.

<sup>3</sup> Par ces derniers mots, l'anteur entend un pronom qui ne soit pas possessif. Les pronoms possessifs sont des «adjectifs pronominaux» (5 404). — Tr.

On trove sausi pag at Vepe 5.55. A on formes je resis provoir gluster l'accustif fatas, qui è vel pas seulement employi connue prisposition dans le sons de errece (5 1015), mais encore connue prosons personate rélichi, dans le sons de exemelipsoms. Vepes, per censple. Verdidade, farguet un, verset (ag (cl. spingel), on lones trous : risk-sama dans malesjué à vilan-mais s'assister. Spingel traduit comme si dans iétals la priposition et il sous-entend le pronon rélichi, il est viri que, dans cretin passages, laise viraneges in melle signifier simplement «Il smiller» mais le verbe dui étre pris dans le same causatí, et il dan terdinir : vil dis se souliller». De minne, l'appression dans mésiera fagraga (sa, verse et s) duit dis se souliller». De minn, l'appression dans mésiera fagraga (sa, verse et s) duit. aux mêmes cas!. Pour la signification comme pour la forme, nous avons ici le pendant des pronoms de la première et de la deuxième personne, qui font, on sanscrit, mê, t. tet; or nead, ge mê ou Aş môi, ge tê ou Aş tôi, Aşuc's hrôi (\$ 3 29). Comme thème de ce pronom, il faut admettre en sanscrit ave (forme élargie srê), de même qu'on a pour thèmes des deux autres pronoms ma et mê, toe et tré (\$ 3 26).

De sed, combiné avec la désinence nominative am (pour m, 8 color, vient sengém qui signifie e jues D. Dans la langue sanscrite, telle qu'elle est arrivée jusqu'à nous, sengém est indéclinable et peut s'employer pour tous les cas, pour tous les nombres et pour tous les genres. Mais c'est seulement comme premier membre d'un composé qu'il est employé avec la signification d'un cas oblique; exemples : sengem-6si « existant par lui-même »; sengem-proba « brillant par lui-même»; sengem-erava ( par euphonie pour sengem-erava » («chis [fait] par soi-même» 2.

Le thème nu w sou est employé de la même manière au commencement des composés : il a le sens d'un cas oblique du pronom personnel réfléchi; exemples : sue-6u existant par luimême ; sue-sus, littéralement se tenant en soi», c'est-à-dire sut compos»; sua-bânu (védique) «ayant de l'éclat par soimême». Comme pronom personnel, was ce combine aussis avec le suffixe adverbial tas; on a donc seatar «de soi, par soi».

peut-être se traduire « le se souiller soi-même», en considérant hasm comme le régime du verbe contenu dans le substantif abstrait raisem (comparer \$5 91 s et 92n).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Je ne connais en send que des exemples du masculin. Mais, en pelecti, tyè est sourent emplayé pour le fémini (vayet Urast, éd. Lenz, pages 46, 55). Le pelecit ne m'a présenté jusqu'aujand'hui que des exemples de s'an génitif. En send, au contesire, les deux cas se trouvent, et le daif est même employé plus fréquemment que le pécilif.

<sup>\*</sup> C'est le nom donné an mariage d'nne jeune fille qui choisit elle-même son époux,

<sup>3</sup> Mahábhárata, chant 1111, vers 1015. Svatsk 465amánsk s brillant par soi-mémes.

(grec Θer, venant de σFeθer, 8 421)<sup>1</sup>. Comme possessif, sea a sa déclinaison complète; mais il peut alors s'employer aussi pour la première et la deuxième personne, et signifier « meus, tuus, noster, vester » <sup>2</sup>.

A ce ses correspond aussi caretement que possible le grec σφ±+, le pluriel du pronom personol (σφῶε, σψ=n) α- σφ+ pour thème, c'est-à-dire que l'ancien a est affaibli en i, comme au pluriel des deux premières personnes (8 33 a). Au duel, la deuxième et la troisième personne semblent avoir, en grec, le même thème : mais le σ de la deuxième personne est porti d'un aucien x, tandis que le σ de la troisième personne est primiti. Dans σĕ, σI, ε' (pour σφω, σφω, σφω, σφε), le digamma, qui pouvait se maintenir sous la forme d'un φ après un σ, a do nécessirement être supprimé, le σ dant deven un esprit rude. Cest ainsi que σI se trouve ressembler au zend λ-μμ hôi ou guy hêt (pour hơi), hợ le au prâcti s' (pour troi). hợ le tau prâcti s' (pour troi). hợ le tau prâcti s' (pour troi). hợ le tau prâcti s' (pour troi).

Noss retrouvons la même suppression du r., ainsi que l'affaiblissement de l'ancien a ni , dans le gothique sei-na, ni-n, ni-n, ni-n, ni-n, ni-n, ni-l, le r s'est au contraire conservé dans l'adverhe seu (allemand moderne so) e ainsi », littéralement et de cette façon », et dans ser (allemand moderne reiv) « comme »; le premier de ces mots a changé son sens réfléchi contre le sens démonstraili, le second contre le sens rehali. J'ai présenté plus haut (8 x fg) nsé, ainsi que die et Inté<sup>2</sup>, comme des instrumentaux; mais je ne saurais admettre avec I. Grimm que le « de ne et de seu » qui téé insérée, et que ces ndverbes soient de la même famille que se, só (= sanserit sa, sá « celui-ci, celle-ci», 8 3 45). En effet, le v de hro-s « qui ? » = sanserit ka-s, auquel se réfère Grimm, a « téé tatiré par la guturale pré-

<sup>1</sup> Comparez le send haté pour heaté.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Voves Glossaire sanscrit, éd. 1847, p. 3q4.

<sup>3</sup> Sur l'é = d, voyez \$ 69, s.

291

cédente, comme l'u (=v) du latin quis (8.86, 1); mais il n'y a pas de moif semblable pour l'insertion d'un v dans  $v_a$ ,  $v_a$ . Dans  $v_a$  vainsis , il y a changement du seus réfléchei en sens démonstratif : on peut comparer, à cet égard, le latin  $v_a$ - $v_a$  dont la parenté avec  $u_i$ ,  $v_a$ - $v_a$ - $v_a$  tens donteuse. La suppression du ve t l'alfabblissement de l'ancien a- $v_a$  i que nous observons dans  $v_a$ - $v_a$ -comparé au gothique  $v_a$   $(m_i m_i m_i m_i m_i)$  retrouve dans les formes gothiques  $v_a$ - $v_a$ -v

En lithuanieu et en ancien slave, ce pronous suit exactement le pronom de la deuxième personne, dont il ne se distingue que par son s initial, au lieu de t. Mais, comme il est seulement usité dans le sens réfléchi, il est privé de nominatif, comme en latin, en grec et dans les langues germaniques; de plus, le singulier sert aussi pour le pluriel et le duel.

§ 342. Différentes formes du thème sra en zend. — Le pronom sra en arménien. — Tableau comparatif de la déclinaison de ce pronom.

En zend, sans parler des formes précitées kl, kh (§ 341), le thème sanscrit æv se présente à nous sous un double sapect :  $\frac{a_0}{a_0}$   $\frac{a_0}{a_0}$  et  $\frac{a_0}{a_0}$   $\frac{b_0}{a_0}$  (\$ 35). Le premier est employé comme pronom personnel rélléchi dans le composé  $\frac{i}{g_0}$ -dins «créé par soi-même»; partout ailleurs, il est possessif, par exemple à l'instrumental singulier  $\frac{i}{g_0}$   $\frac{i}{k}$   $\frac{i}{k}$  (\$ 158), pluriel  $\frac{i}{g_0}$   $\frac{i}{k}$ , fentifi singulier  $\frac{i}{g_0}$   $\frac{i}{k}$   $\frac{i}{k}$  connais, pour le thème  $lm_e$  que des exemples

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bapproches, en zend, les instrumentaux den nome polypilshiques (\$ 158), avec 176 desprels nous avons comparé l'u des instrumentaux en vieux baut-dillemand (\$ 160), — Je ne voudrais pas considérer le gothique res (ancien haut-dillemand sé) comme un neutre, d'après l'analogie do àve «quoi?», parce que le prosoner déchi auquel je temporte ne fait point, à l'origine, la distinction des grores.

du sens possessif; en ancien perse, au contraire, hura (pour hua, \$ 253) signifie « celui-ci » ou « celui-là ».

Nous passons à l'arménien, où nous trouvons le génitif hep iur «sui», dont le r appartient au thème, car il se trouve aussi à l'instrumental iure-v1 et à l'ablatif iurmé2. Au commencement des composés, iur prend la voyelle a, qui sert ordinairement à la composition des mots arméniens; exemple : iur-a-lin ané de lui-même », littéralement « avant par lui-même sa naissance » 3. Comme pronom possessif, iur « suus » vient du thème iu-ro, de même que nous avons vu plus haut (\$ 340) me-r « notre », ¿e-r «votre» venir des thèmes me-ro. Le-ro; ce suffixe formatif ro correspond au suffixe gothique ra des thèmes possessifs comme unsa-ra notre, et au suffixe indoustani ra, féminin ri (\$ 340, remarque). Si nous retranchons du pronom personnel arménien iu-r «sui» le suffixe possessif, il reste iu comme le véritable thème, lequel a perdu la consonne initiale du thème réfléchi sanscrit sva; la même chose est arrivée, en grec, au datif pluriel Qiv, qui s'emploie dans la langue épique concurremment avec açés. L'arménien be in représente donc les deux dernières lettres du sanscrit sea, avec vocalisation du v en u, et peut-être avec affaiblissement de l'a en i; on peut encore rapprocher, à cet égard, en grec, le thème pluriel oqu, qu, et, en latin, la syllabe si de si-bl 4. Nous aurions donc dans be iu une métathèse de ui qui est lui-même pour vi; sinon, il faut regarder l'i de iu comme une voyelle prostbétique, ainsi qu'on l'a vu pour le nom de nombre «neuf» (\$ 317), et ainsi que cela a lieu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schröder (Thesaurus, p. 95) donne iur comme pronom possessif.

<sup>2</sup> La syllabe mé représente le sanscrit amét (5 183°, 4).

<sup>3</sup> Aucher, Dictionnaire abrégé. C'est un composé possessif (5 976), car & Ab Çin (thème čini, par contraction čni, instrumental čni-v) signific «naissance» (racine gan rengendrer, mettre au monder).

<sup>4</sup> Voyer \$ 341.

peut-être pour le génitif im « mei », s'il n'est pas une métathèse pour mi.

Mais on peut aussi, comme il me semble, reconnaître en arménien le thème réfléchi ars sous une autre forme que p. in.
En effet, quorique esteur arsayan «ipse» soit, quant à la forme,
un nominaiti, nous avons vu qu'au commencement d'un composé il fait l'office du thème (avuyam-bà «existant par lui-même»);
il ne serait donc pas étonnant que arsayan fit aussi traité en arménien comme un thème pronominal et qu'il fût devenu déclinable, avec altération de m final en n et de «en ý (x)). Je
suis donc très-porté à rattacher au sanscrit arsayán la deuxième
partie de plaçã un-ja »il ou « lui-même» ³, dont le thème, dans
la seconde série de cas, «et Répuba is-jeon (instrumental singulier in-jeon-b, pluriel in-jeon-bý). Quant à la première partie de ce pronom³, ¹) y reconnais le thème démonstratif sanscrit

var and, avec l'affaiblissement de l'e initial en ( 5 37 es a tsiu).

Je crois pouvoir admettre une composition analogue pour le latin i-pse, dont la seconde partie, comme il me semble, renferme une métathèse pareille à celle du datif pluriel en dorien ( $\Psi \nu$  pour  $\sigma \Psi \nu$ , venant de  $\sigma F \nu$ ); le p de i-pse serait donc, comme le  $\sigma$  renfermé dans  $\Psi$ , un durcissement du v de sec. Ount à l'î de i-sse, c'est le thème du vronom i (5 361).

En ce qui concerne le composé lithuanien pa-ti-s «ipse», voyez \$ 350.

Nous faisons suivre le tableau synoptique do la déclinaison du pronom de la troisième personne. Il ne distingue pas les genres, et le singulier peut aussi s'employer pour le pluriel et

Pour le changement de m final en n, compares l'accusatif en grec et en borussien, ainsi que le datif arménien in-l' al moi n (au lieu de in-l). Pour le changement de re en q, rapprochez le thème réféchi send == q q (\$\$ 35 et ss6).
3 Aucher, Grammaire arménienne-anglaise, p. 38.

On le trouve employé après d'autres pronoms, avec le sens de «ipse»; exemples: es inque «moi-même», du inque «toi-même», sa inque » hui-même».

le duel (excepté en grec). La déclinaison de l'arménien filipio  $in-\acute{q}n \times il$ , lui-même » forme un paradigme à part.

|              | Prient. | Zol.    | Gree,   | Latin. | Gothique.      | Lathurnien. | Anc. slave.     |
|--------------|---------|---------|---------|--------|----------------|-------------|-----------------|
| Accusatif    |         |         | σφέ, έ  | sć.    | $\kappa i - k$ | eum și      | san             |
| Instrumental |         |         |         |        |                |             |                 |
| Datif        | sć.     | hê, hói | ol      | sibi   | sis            | sau         | sebé , si       |
| Génitif      | sé      | hê, hói | elo, où | snî.   | seina          | amréix      | sebe            |
| Locatif      |         |         |         |        |                | saryje      | $seb\acute{e}.$ |
|              | Ar      | minien. |         |        |                |             |                 |
|              |         |         |         |        |                |             |                 |

|  | _         | _       |
|--|-----------|---------|
|  | Singulor. | Plenel. |
|  |           |         |

| Nominatif      | in-qn      | in-gean-g   |
|----------------|------------|-------------|
| Accusatif      | s-in-qu    | s-in-genn-s |
| Instrumental . | in-geam-b  | in-genm-bq  |
| Datif          | in-gean    | in-geon-t   |
| Ablatif        | in-den-é 1 | in-gean-t   |
| Christ         | in James   | See Acres 4 |

LES THÈMES PRONOMINAUX TA ET SA.

\$ 343. Le thème to et ses dérivés.

En sanscrit, le thème π to, féminin πτ to, signific nil, celuici, celui-là». La forme zende est identique à la forme sanscrite;
unais on trouve fréquemment la moyenne au lieu de la ténue,
notamment à l'accusatif singulier masculin, où que tême est remplacé par dem ou, encore plus souvent, par dine. En gree et en
gothique, ce pronom a pris le rôle d'article; il est, au contraire,
resté fidèle à son caractère de pronom démonstratif en lain, en
lithuanien et en slave, où l'article est incomm. Le thème à est

<sup>1</sup> Voyez \$ 159.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La contraction de geas en ges vient évideaument de ce que la désinence casuelle forme, à elle seule, une syllate. Sur la désinence ablative é après un thême terminé par une consonne, voyez \$ 183 °, 5.

devenu en grec 70, en gothique tha, en ancien slave to; il est resté ta en lithuanien (nominatif ten «celui-ci»). Au féminin, nous avons tô en sanscrit et en zend, 7\(\vec{a}\) en gree, thô en gothique<sup>1</sup>, ta en ancien slave et en lithuanien<sup>2</sup>.

Le latin n'emploie pas ce pronom à l'état simple, si ce n'est dans les formes adverbiales tum, tune (rapprochez hune), tam, tan-dem, ta-men. J'ai rapproché autrefois 3 ce dernier mot du locatif sanscrit tásmin; mais je suis arrivé aujourd'hui à douter que le n des locatifs pronominaux en sm'-in ait fait partie primitivement de la désinence casuelle. En effet, nous ne le retrouvons dans aucune langue congénère, pas même en zend, et les pronoms des deux premières personnes, en sanscrit, s'abstiennent de prendre au locatif (máy-i, teáy-i) ce n inorganique, quoique sur d'autres points ils s'éloignent de la déclinaison ordinaire en a; je crois donc qu'il faut comparer cette lettre n avec le v ephelkysticon en grec, là où celui-ci n'est pas simplement ajouté pour éviter un hiatus. Au sujet du latin tam-en, je retourne à l'opinion que j'avais exprimée dans le principe, et je vois dans men une particule de même famille que le μέν grec; tamen serait donc, en quelque sorte, le grec μέντοι renversé, avec cette différence que ta, dans tamen, serait un accusatif pluriel neutre.

Comme dérivés du pronom en question, nous avons encore en latin les formes tilis, tantus, tot, totidem, totiés. Quant an pronom lui-même, il se présente à nous dans le composé tite, où il a conservé sa déclinaison. Ou bien la première partie, is, est un nominatif masculin pétrifié, qui conserve aux cas obliques un signe casuel dont la valeur a cessé d'être comprise (titus pour qiutius), ou, ce que je crois moins vraisemblable, le x de

<sup>1</sup> Voyez \$ 69, 1.

<sup>2</sup> Voyez 5 ga".

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Voyez la 1<sup>re</sup> édition de la Grammaire comparer. \$ 3/3.

<sup>4</sup> Un fait analogue se voit en affemand, où l'on dit au génitif jedermann's relectacune (pour jedesmann's).

is est une addition purement phonétique, qui s'expliquerait par le penchant qu'a le latin à rapprocher les lettres s et t (\$\$ 95 et 96).

## \$ 344. Pronoms renfermant le thème ta, en sanscrit, en zend et en grec.

Le sanserit et le rend peuvent combiner, comme le latin (8 363), le thème pronominal ta avec un autre pronom. Ils le combinent avec é, et forment ainsi le composé **qu** tés eculai-ci-ci-cilui-la, en rend apposite (8 33). Le nominatif singulier est en sanserit tési, étât, têtit; en zend, apposité, apposité,

En grec, airós est un composé analogue, dont le premier membre au sera examiné plus loin. Le pronom autés se combine à son tour avec l'article et fait οδτος, αύτη, τούτο, pour δ-αυτος, ή-αυ-τη, το-αυ-το. Les formes ούτος, τούτο peuvent être expliquées de différentes manières. On peut supposer que la voyelle de l'article a été supprimée et que l'a de la diphthongue au a été affaihli en o, pour alléger le mot composé 1. Dans cette hypothèse, ούτος serait pour h-ούτος, et τούτο pour τ-ούτο. Quant à la forme féminine autr, elle aurait conservé la diphthongue intacte, comme ταὐτό. Mais on peut aussi admettre que c'est le premier élément de la diphthonque qui est tombé et que αύτη est pour 'ā-ύτη; le genre se trouverait alors exprimé deux fois dans le composé, et la différence qui sépare le féminin αῦτη du thème masculin-neutre τοῦτο serait mieux justifiée. Cette seconde explication peut s'étendre au masculin et au neutre, qui seraient pour è-oros, 10-oro.

Max Schmidt<sup>2</sup> attribue à οὖτος une autre origine : il suppose qu'un ν a été inséré dans ce mot, qui contiendrait deux fois

 $<sup>^1</sup>$  On a  $\tau u$  (\$\$ 3 et 6) que l'a est plus pesant que l'o et que l'a.

<sup>1</sup> De pronomine graco et letino. p. 38 et suiv.

l'article; ou ros serait donc pour oros, aurn pour arn. Il se résère à τοσούτος, τοιούτος, τηλικούτος, qui, selon lui, auraient opéré la même insertion. Mais je crois que ces formes contiennent le thème airo et non pas l'article ro; pourquoi, en effet, ce thème, quoique composé, n'entrerait-il pas aussi bien que l'article en composition avec un autre pronom? Je reconnais dans ἐνταῦθα, έντεύθεν (pour ένθαϊθα, ένθεϊθεν, en ionien ένθαϊτα, ένθεϊτεν) l'assemblage de deux adverbes formés de la même façon, et non, comme le fait Max Schmidt, la répétition des suffixes Sa, Ser. En effet, ένταῦθα est, selon moi, pour ένθ + αῦθα, et έντεῦθεν pour ένθεν + αίθεν 1. La première aspirée a été changée en ténue (en ionien c'est la seconde), pour éviter la présence d'une aspirée au commencement de deux syllabes consécutives. Je ne veux pas rechercher si l'e de eiller est un amincissement de l'a de αὐθεν, en sorte que le premier terme du composé aurait à la fois perdu son » et son s, ou si le second membre du composé a supprimé son a initial. Dans ce dernier cas, on pourrait aussi diviser ἐνταῦθα en ἐντα-ῦθα. Quoi qu'il en soit, il est plus naturel d'admettre la réunion de deux adverbes et l'amincissement de l'un d'entre eux, pour éviter la surcharge produite par la composition, que de supposer le redoublement d'un suffixe formatif et l'insertion d'un v inutile, d'autant plus qu'il serait sans doute difficile de justifier par l'exemple de faits analogues ces deux dernières hypothèses.

# \$ 345. Le thème pronominal sa.

Au nominatif singulier masculin et féminin, le sanscrit remplace par un s la dentale initiale du pronom en question; il en est de même en gothique. Au lieu d'un s, nous devons trouver en zend un s h (8 53) et en gree un esprit rude. Le pronom

Les adverbes avez, avez, qui, il est vrai, ne sont restés usités qu'en composition, dérivent tous deux du thème pronominal av, sur lequel nous reviendrons.

ta fait donc, au nominatif, en sanserit, an, sal, sat; en gothique, sa, sd, shats; en zend, shō, shd, sad; en grece, ô, 'a, 76. Dans le sanserit classique, ce thème pronominals san fest employé que comme sujet, c'est-à-dire au nominatif; mais il a peut-être eu à l'origine une déclinaison complète, car nous trouvons encore dans le dialecte des Védas le locatif sal-smin, formé comme sésmin, et en latin nons avons l'accusatif saus pour euss, som pour euss

Le gree a conservé un reste de cet ancien » dans les adverbes σήμερον et σήτες; mais comme ces deux composés expriment la relation de l'accussiti et onn celle du nominaití, et comme le », en asnaerit, est réservé à ce dernier cas, ils sont moins conformes à la grammaire sanscrite que l'attique τήμερον, τήτεs. Si nous décomposons ces deux adverbes, nous voyons que le thème pronominal qui forme le premier membre a affiabli son o final en e, pour s'unir d'une façon plus intime avec l's ou avec l'n suivant: τῆτεs, σῆτεs viennent de τε-στες, σε-τετε (pour το-στες, σο-τετε); τήμερον, σήμερον i). Ces adverbes correspondent aux composés adverbiaux sanscrità (§ 988) qui contiennent comme dernier membre un substantif, lequel prend toujours la forme accussitive neute.

Nous mentionnerons, en albanais, quelques adverbes de temps qui contiennent, dans leur première partie, des restes intéressants du thème pronominal sanscrit su; la seconde partie présente les mèmes dénominations du jour, de la nuit et de l'année qu'on retrouve dans les autres idiomes de la famille, Go

<sup>1</sup> Appelés par les grammairiens de l'Inde avyayibhira.

999

sont : σο-τ (albanais du nord so-d) «aujourd'hui», σό-ντε «cette nuit», σι-υjέτ «cette année» 1.

## \$ 346. Le pluriel of, at en grec.

C'est par abus que le grec opère aussi au nominatif pluriel oi, ai, le remplacement du t primitif par l'esprit rude. Nous avons, au contraire, conservé les anciennes formes dans le dorien et l'épique roi, rai. Comparez le sanscrit n ti. ATRQ tià, le zend yep ti. pap tiò, le gobilique thai, thois (3 9 38).

## \$ 347. Absence du signe casuel au nominatif sa, en sanscrit, — Fait identique en grec et en gothique.

Il nous reste à parler de la coîncidence remarquable qui fait qu'un nominait singulier masculin, le gree, le gothique et le sanscrit s'abstiennent du signe casuel : nous svons en gree à, au lieu de às, comme en sanscrit et en gothique sa, au lieu de sas. Cependant sas, en gothique, serait analogue au nominait fara du thème interrogatif hae «qui le, (8 : 135). En sanscrit, la suppression du signe casuel n'est toutelois pas constante, car devant une pause nous avons set saft, par cuphonie pour sas (\$ > 29), et devant les mots commençant par un a, nous avons set?. A la forme s'es refère le zend èp. M, qui est la seule forme usité dans cette langue; il n'y a pas d'exemple de la forme ap sa, qu'un pourrait s'attendre à trouver en regard de Tas. Quoiqu'il y ait entre \( \frac{b}{2} \) bé et le gree è une ressemblance frappante, il ne faut pas chercher dans le son e la preuve de la paranté deux formes, er le gree è représente, comme d'abstitude (\$ 5 ).

¹ Comparez ejer, vjerë naméen, vjerësip nqui dure l'annéen, avec le sauscrit catsé-s, natoré-s naméen. (Voyez mon mémoire Sur l'albanais, page a el remarque 56.) Le mot simple pour njoure est litre.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Só vient de sas, d'après une règle phonique d'une application générale en sanscrit, par le changement de s en u et la contraction de a + u en b (5 2).

le **u** a sanscrit, et la désinence casuelle de l'article est supprimée, tandis que le zend hó suppose la présence du signe casuel (s devenu u) et sa contraction avec l'a du thème.

## \$ 348. Explication du fait exposé dans le paragraphe précédent.

On vient de voir que le pronom dont il est question s'abstient volontiers de prendre le signe habituel du nominatif : on peut donner deux raisons de ce fait. Le signe casuel a provient luimême du thème sa, de sorte que sa aurait été exprimé deux fois et se serait combiné avec lui-même; en second lieu, le rôle propre des pronoms étant de désigner les personnes, ils n'ont pas besoin d'être encore accompagnés du signe qui sert à marquer la personnalité. Voilà pourquoi चहुम ahám «je», सम् tvam atun, जयम ayam acelui-cin, खबम svayam aipsen, prennent bien une désinence, mais la désinence de l'accusatif qui sert aussi pour le neutre, et non la désinence agissante et personnelle du nominatif; dans wei asau (masculin-féminin) « celuilà, celle-là», la désinence manque absolument 1. Le latin obéit au même principe pour ses pronoms hi-c, ille, iste, ipse, au lieu desquels on attendrait his-c (comparez hun-c, venant de hum-c), illus, istus, ipsus (lequel, en effet, est quelquefois employé); il distingue le relatif qui de l'interrogatif quis, lequel a quelque chose de plus énergique, grâce à la présence du signe casuel.

C'est pour une raison analogue que les thèmes pronominaux en a, au nominatif masculin pluriel, n'ont pas la désinence habituelle a, mais suppriment le suffive casuel et élargissent en  $\mathbf{v}$   $\ell$ , par le mélange purement phonétique d'un i, l'a final du

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> En supposant que asáú ait pour thème asú, avec la gradation du vriddhi. Cette hypothèse tire de la vraisemblance de la couparaison du thème des cas abliques asuá, lequel est terminé également par un u (\$ 156); elle est appuyée, en outre, par le palí, où nous avons as nominaití asu, sans vriddhi.

thème; exemple : & tê, d'où viennent le datif-ablatif té-buas, le génitif té-sam, le locatif té-su. On a montré précédemment (\$ 228\*) le rapport qui existe à cet égard entre le sanscrit et les langues congénères. Ajoutons encore ici que les pronoms de la première et de la deuxième personne n'admettent pas non plus au pluriel la désinence as, mais font, avec une désinence de singulier neutre, वयम vayám « nous », युवम् yû-y-ám « vous ». Dans le dialecte védique, nous trouvons wa asmé « nous », युष्पे yuimé' « vous », d'après l'analogie des pronoms de la troisième personne. Les formes grecques άμμες, ύμμες, ήμεῖς, ὑμεῖς paraissent donc n'être pas primitives; elles renferment la désinence ordinaire du nominatif qui se sera introduite par abus dans la déclinaison pronominale. Ce qui a été dit plus haut (\$\$ 335 et 337) de la lettre s du lithuanien mēs, jūs, du gothique veis, jus et du latin nos, vos acquiert par les exemples précités une nouvelle vraisemblance. Le thème pronominal ami «celui-là» évite également au pluriel masculin la désinence nominative as; il fait aml', et cette forme sert de thème à tous les cas du pluriel, excepté à l'accusatif : ami-bis, amibyas, ami-sam, ami-su. Cet exemple vient encore confirmer l'explication que nous avons donnée du nominatif pluriel & et des formes analogues, que nous regardons comme privées de flexion.

## § 349. Tableau comparatif de la déclinaison du thème pronominal ta.

Je donne ici'le tableau comparatif de la déclinaison complète du pronom en question. Pour le latin, je prends le composé is-te, la forme simple n'étant pas restée dans la langue. Pai mis entre parenthèses les formes zendes dont je ne connais pas d'exemple : je les ai restituées d'après l'analogie du composé appa a-is-a d'autres pronoma de la troisème personne, dont le pronom ap ta n'a pas dù s'éloigner à l'origine. Rappelons toutefois ici l'amollissement du t en d dont il a été question plus haut (\$ 343).

## SINGULIER

#### Masculin.

|            | Sansent.    | Zend.    | Grec,                                   | Letin.    | Gothique. | Lithuspieu. | A. shee, |
|------------|-------------|----------|-----------------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------|
| Nominatif. | sa, sah, só | hô       | ò                                       | is-te     | sa        | tas         | tù ·     |
| Accusatif  | tam         | těm      | tóv                                     | is-tum    | thana     | taù         | tŭ       |
| Instrumen. | těna        | (tå)     |                                         |           | thê 1     | tu, tuni    | témi     |
| Datif      | tásmái 1    | (tahmdi) | \$ 195 ss.                              | is-tl     | thamma 3  | tâmui, tam  | tomu 1   |
| Ablatif    | tásmál      | (tahmād) |                                         | is-to(d)  |           |             | tamo*    |
| Génitif    | tásya       | (tahê)?  | τοίο                                    | is-tius   | this      | 16          | togo a   |
| Locatif    | tásmin      | (tahmi)  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • |           | tamè*       | tomi 10  |

# Neutre.

Nom.-acc., tat11 Le reste comme an masculin.

- 1 Voyez \$ 159.
- 1 Voyes \$ 165.
- 2 Voyez \$ 170.
- \* Voyez \$ 173.
- . Voyez \$ 267.
- " Voyez \$ 183", 3.
- On pourrait aussi s'attendre à trouver payer tanhé, person també, d'après l'analogie de pays anhé et paysés amhé, qu'on trome assez fréquemment à rôté de ahe (venant du theme a). (Voyez SS 61 et 56°.)
  - \* Voyez \$ 269. \* Voyez \$\$ 173 ct 197.
  - 10 Voyez \$ 267.
- " Voyez \$ 155 et miv.
- 14 Voyez \$ 157.
- 13 Comme le 16 grec, le to slave et les neutres pronominaux analogues s'expliquent par la suppression d'une dentale finale, tandis que les formes substantives et adjectives en o (à l'exception des thèmes en s, comme nebo, venant de nebes) ont perdu une nasale qui s'est conservée en grec. (Voyez 5 qu ".)

#### Féminio.

|            | Senseni. | Zend.     | Grec.    | Latin.      | Gothique. | Lithuanien, | A. slave. |
|------------|----------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| Nominatif. | så       | hå        | ά, ή     | is-ta       | z6        | ta          | ta        |
| Accusatif  | tâm      | (tahm)    | τάν, τήν | is-tam      | thô       | tan         | tun       |
| Instrumen. | táyû     | (tahmya)1 |          |             |           | ta          | tojun 2   |
| Datif      | tásyái   | (tanhāi)3 | 8 195    | in-ti       | thisai*   | tai         | toj       |
| Ablatif    | táxyás   | tanhād    |          | is- $ta(d)$ |           |             |           |
| Génitif    | tásyás   | (tanhão)  | rās, ths | is-tius     | thisós    | tös         | tojan"    |
| Locatif    | tásylm   | (tahmya)  |          |             |           | tōjè*       | toj.      |
|            |          |           |          |             |           |             |           |

## DEEL. Masculin.

Nominatif-ace. tâu, tâ' (tâo, tâ) với

Instr.-dat.-abl. tabyam (taibya) dat. roiv dat. têm-dwêm instr.-d. têma 10 Génitif-locatif. táyôs (tayô) gén. voiv gén. tú-dwējū toju 11.

## Neutre. Nominatif-acc. té 12

(tè)

- Le reste comme au masculin.
- 1 Voyez S 176.
- 2 Voyez 5 266.
- 3 Voyez S 174.
- \* Yores 5 175.
- 5 Voyez \$5 271 et 275. \* Voyes 5 202.
- 7 Forme védique, vovez \$ 208.
- \* Voyez 5 221.
- \* On pourrait s'attendre à tronver ta-w-dma-m, d'après l'analogue de pons-m. Mais les thèmes pronominaux et le thème numéral don changent leur a final (= slave o) en è (qu'on écrit ordinairement ie) devant le m de la désinence casuelle; ils s'accordent en cela avec l'ancien slave, qui substitue dans cette classe de mots un t é à
- l'o des thèmes substantifs et adjectifs en o (\$ 273).
  - 10 Voyez \$ 273.
  - 14 Voyez \$ 273.
  - 12 Voyez \$ 212.
  - 13 Voyez \$ 273.

#### Féminin.

|                                  | Sanscrit. | Zend. | Grec. | Lithospice.                    | Ancien slave, |
|----------------------------------|-----------|-------|-------|--------------------------------|---------------|
| Nominatif-acc.                   | të '      | (4)   | τá    | té-dari                        | tê 2          |
| Instrdatabl.<br>Génitif-locatif. |           |       |       | tốm-dwêm, tôm<br>gén, tú-dwêjû | têma<br>toju, |

|  | ın. |  |
|--|-----|--|
|  |     |  |

|               | Senecrit. | Zend.       | Grer.          | Lotin.   |
|---------------|-----------|-------------|----------------|----------|
| Nominatif     | té °      | tê.         | Toi, oi        | is-tl    |
| Accusatif     | tán       | (tan)       | TÓPS, TOUS     | is-tôs   |
| Instrumental  | . this    | (tais)      |                |          |
| Datif-ablatif | të byas   | taiibyō     | V. le locatif. | is-tis   |
| Génitif       | telam"    | (tailaim)   | τῶν            | is-tôrum |
| Locatif       | të Tu     | (tailea)    | datif rois:    |          |
|               | Gothógue. | Lithuanien. | Aprico slave.  |          |

| Nominatif | thai* | të 7     | ti*  |
|-----------|-------|----------|------|
| Accusatif | thans | tue, tús | tù ° |
|           |       |          |      |

Instrumental. . . . . . . Datif-ablatif..... thaim témű Génitif. . . . . . . . thisé tü téchū 10

Locatif..... 1 Voyez \$ 213.

\* Sur la différence d'origine, au duel, des formes féminines en & é et des formes neutres, voyez \$ 214.

těchů.

- 3 Voyez 5 228°. 4 Voyez \$ 236.
- 5 Voyez \$ 248.
- \* Voyes \$ 228\*.
- <sup>9</sup> On écrit ordinairement tie, mais on prononce tê; de même, en lette, tee = tl. (Voyez 5 228 b.)
  - \* Voyez \$ 228 .
  - \* Voyez \$ 275.
  - 10 Voyez \$ 279.

#### Neutre.

Susserit. Zend. Grec. Latin. Gothique. Lithuun. A. slave.
Nominatif-accusatif. . täni , tä th vä is-ta thö . . . . . ta 2

Le reste comme au masculin.

#### Féminin.

| •             | Sessoni.  | Zend.        | Gree.                | Latin.   |
|---------------|-----------|--------------|----------------------|----------|
| Nominatif     | tês       | (tão)        | ταί, αί <sup>3</sup> | is-ta    |
| Accusatif     | tås       | (tdo)        | Tás                  | is-tās   |
| Instrumental  | tă bis    | (tabis)      |                      |          |
| Datif-ablatif | tă byas   | (tábyő)      | V. le locatif.       | is-tis   |
| Génitif       | tăsâm     | (tdonhahm) 4 | τάων, τών            | is-tårum |
| Locatif       | täsu      | (táhva)      | datif vaior          |          |
|               | Gothique. | Lithuonien.  | Aprien slave.        |          |
| Nominatif     | thós      | tós          | thi b                |          |
| Accusatif     | thốs      | tas          | tū                   |          |
| Instrumental  |           | tómis        | těmi                 |          |
| Datif-ablatif | thaim 4   | datif tomus  | datif têmû           |          |
| Génitif       | thisó     | tii          | těchů                |          |
| Locatif       |           | tösè         | téchū?.              |          |

- 1 Voyez \$ 234.
- 1 Voyez \$ 231.
- 3 Voyez \$ 228".

\* Voyez S 275.

11.

<sup>6</sup> La forme thaim a pénétré des autres genres dans le féminin, pour lequel on aurait dû s'attendre à trouver thôm : au masculin-neutre la diphthongue ni a, au contraire, sa raison d'être.

<sup>3</sup> La forme T-NX. 16/16, au localif comme au génitif, a péndré des autres genres dans le Héminin, qui derrait faire ta-éta, d'après l'analogie du localif des substantifs comme télora-éta (3-27g). De même, à l'instrumentale et su daiff, les formes té-mi, d-mê ont pris la place du féminin ta-mi, ta-mi. A l'instrumental pluriel maculinature, l'un s'exocée avec les instrumentaux réquires comme déré-fix (5 s 10) et

90

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Comparez la forme ¿payse donhaim «harum» (\$ 56°), sansent daim, du thème d. En zend, les thèmes polyyllabiques abrégent l'd féminin au génifif pluriel; on a, par conséquent, en regard du sansent étitude «harum» la forme ¿pays «passitanhaim (\$ 56°) et non aitionhaim.

8 350. Dérivés du thème pronominal ta. — Changement du t initial en d.

On a vu plus haut (\$ 343) que le zend amollit souvent le t du thème pronominal ta en d. Le même fait a licu en grec pour la particule annexe dé (employée aussi à l'état isolé comme conjonction), à laquelle on ne saurait sans doute assigner une origine plus vraisemblable que le thème pronominal 70. L'affaiblissement de la voyelle o en e est le même qu'au vocatif dénué de flexion des thèmes en o (\$ 204), ou aux accusatifs également dénues de flexion ué, σé, ε (\$ 326). L'abaissement de la ténue en movenne a lieu aussi en sanscrit dans les formes neutres i-dám « hoc » et a-dás « illud », en supposant que ces mots doivent être divisés ainsi 1, ce qui semble être confirmé, en ce qui concerne i-dám, par le latin i-dem, qui-dam. En sanscrit, i-dám et a-dás sont seuls de leur espèce; mais, à l'origine, ils ont pu avoir une déclinaison complète, comme nous voyons que le gree de a encore dans Homère un datif pluriel δεσσι, δεσι (τοῖεδεσσι, τοῖεδεσι)2. Rappelons ici que toutes les vraies conjonctions, dans la famille indo-européenne, tirent leur origine, autant qu'il est possible de la constater, des pronoms. Leur signification pronominale se montre encore d'une facon plus ou moins apparente; ainsi les conjonctions µév et dé sont entre elles dans le même rapport que «hoc» avec «illud» ou «alterum». On pent, à l'égard du sens, rapprocher l'allemand aber « mais », vieux haut-allemand afar, dont la parenté avec le sanscrit wuce

avec la forme usitée dans le sancerii ordinaire é-fiée » par cent-ci». Au contraire, le lithuanien fais, pour lequel on s'attendrait à trouver en ancien slave T31 tié (8 ay6), s'accorde avec le sancerit tôis. A l'accusatif pluriel féminin, T31 si s'accorde aussi bien avec les accusatifs des libèmes masculins en a qu'avec les accusatifs des libèmes féminins sen a (8 ay5).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez mon mémoire De l'influence des pronoms sur la formation des mots, p. 13.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sur la désinence out, venant de oFt, voyez \$\$ 250 et 252.

ápara-s "l'autre" a été démontrée ailleurs ; de même, le gothique ith « mais », sur lequel nous reviendrons, et le latin autem sont d'origine pronominale.

## 8 351. Autres dérivés du thème pronominal ta.

Le même abaissement de la ténue en movenne que nous avons observé pour le grec & et que nous constaterons plus tard pour δείνα, se montre en latin dans les adverbes dum, démum, dônec, dônicum, dênique, qui tous, avec plus ou moins de certitude, peuvent être regardés comme appartenant à notre thème pronominal. Peut-être faut-il ajouter dudum, en le considérant comme le redoublement de do (pour to). En sanscrit, le redoublement des pronoms exprime la multiplicité; mais les deux pronoms restent déclinables. Ainsi yô yas signifie « qui que ce soit »; accusatif : yan yam; ce sont les corrélatifs de sa sah, tan tam. Si totus ne vient pas de la racine # tu « croître » 2, on y peut voir le redoublement de deux pronoms, en sorte qu'il signifierait « ceci et cela, les deux moitiés, l'ensemble ». Il en est de même pour quisquis. Dans dudum l'idée de multiplicité est si clairement contenue que j'aime mieux y voir l'assemblage de deux éléments semblables que la réunion de diu et de dum. Entre dudum et totus le rapport phonétique est le même qu'entre dum et tum. Nous avons expliqué plus haut (\$ 343) tum comme un accusatif; il est vrai que nous ne trouvons pas dans ces adverbes pronominaux la signification qui est marquée habituellement par ce cas; mais il arrive souvent que dans les adverbes les flexions casuelles s'éloignent de leur acception ordinaire.

Je ne voudrais pas nier toutefois que dans tous les adverbes pronominaux de cette espèce, ou dans quelques-uns d'entre eux. le m final ne pût être expliqué comme appartenant au pronom

Vocalisme, page 155.
 Vovez 8 q15.

annexe mma, qui est si fréquemment employ é en sanscrit et dans les langues congénères, et que nous avons reconnu déjú dans immo (pour immo). Si cette conjecture est fondée, les formes latines dum, tum, tum, quam, etc. ont gardé du pronom annexe et des déciences causelles qui y étaient jointes juste autant que les datifs allemands dem aus , nem eà qui ?\*. Le locatif conviendrait très-bien pour dum a pendants et tum «allors», qui correspondraient, par conséquent, au sanscrit d'a-min, à l'ancien slave to-mi. Le latin tum signifie aussi «ensuite», qu'on exprime en sanscrit par tiésas (littéralement «de là»); on pourrait songer icà l'abbild faqurat (dé-andi, car il n'est pas nécessaire que tum appartienne, dans toutes ses acceptions, à un seul et même cas, et le m de sma se trouve aussi bien à l'abbild tutte, moit qu'au locatif l'agn smin ou au datif qu'

## § 359. Autres dérivés du thème pronominal ta.

Le latin d'mum, considéré comme forme démonstrative, s'accorde très-bien avec le grec répas, si l'on fait abstraction de
l'amollissement de la consonne initiale; la ressemblance est encore plus grande avec la forme archinique d'mux. Dans ripus,
qui a pour correlatif juse, il nets pas nécessaire de reconnaître
avec Buttmann le substantif juse comme dernier membre,
quoique cette explication semble confirmée par airjupa; j'aime
mieux diviser ainsi : τɨ-μοs, -ɨ-μοs, et je regarde τπ, il comme
étant simplement un allongement des thèmes το, -ἐ¹. Cest ainsi
que nous avons en sanserit Чата y-6-t-at quot, quamdiu, dum
et son corrélatif तात्र μέ-τ-at, avec allongement de la voyelle du
hème. Il ne serait peut-être pas trop hardi de voir dans μος
une alferation de est, le « s'étant durci en μ (3 20) et le « s'étant
changé en « à la fin du mot, ainsi qu'il arrive toujours en grec
quand le « final n'est pas supprinté (§ 183». )

¹ On a vu (55 3 et h) que o représente le π α, et π le πτ d sanscrit.

Le sens démonstratif n'apparaît plus d'une façon aussi visible dans démun, d'ames, que dans t'expression grecque congénère : la signification ordinaire de démum est « seulement, enfin ». Remarquous toutefois qu'une phrase comme naue démum resuir peut s'entendre ainsi : « c'est à cette beure que tu viensi \* Dans cette phrase, l'idée de temps est marquée à la fois par nune, venant du thème démonstratif un, et par démum.

Il n'est pas nécessaire que dans les adverbes de temps et de tieu le temps et le lieu soinet forméllement esprimés; on peut même observer que le plus souvent l'expression formelle de cette idée est absente. Mais l'esprit humain fait entrer après coup dans un mot déjà créé les catégories de l'espace et de la durée. C'est le propre des pronoms de marquer d'une façon accessoire la situation dans l'espace, en même temps qu'ils désignent un objet ou une personne : or, de l'idée d'espace on est conduit aisément à celle de temps. Ainsi, en allemand, ure où se dit du lieu, «mas «quand» se dit du temps, et da »ici, alors» de l'un et de l'autre, quoique ces trois mots, si nous en exminons l'origine, n'expriment qu'une notion pronominate.

S'il sagit de marquer des divisions du temps tout à fait précises, il est naturel que le promons e réunisse à un mot désiguant la division en question; exemples : hodie, σήμερον, heute (vieux haut-allemand hinte, \$ 160). Mais c'est encore la notion pronominale qui est la plus indispensable, et à l'un des deux termes devait cesser d'être représenté, ce serait plutôt celui qui marque la division du temps. Es a effet, avant tout il importe de savoir si nous parlons du moment présent ou d'un moment éloigné. Aussi la langue conserve-t-elle de préférence l'étément pronominal, comme nous pouvons le voir par l'allemand moderne heute, et même par le vieux haut-allemand hintu, où le deuxième terme est dépi fort effacé.

Je ne peux donc pas croire que les adverbes dum, démum,

dônec, dénique renferment le mot «jour». Je m'y résoudrais plutôt pour quon-dam et tan-dem, sans que pourtant cette explication soit nécessaire; encore moins sommes-nous obligés d'admettre cette origine pour qui-dam, qui-dem, i-dem. Si cependant quondam contient véritablement le nom du « jour », la forme la plus voisine, en sanscrit, est l'accusatif dyam, du thème dyo 1. Mais comme les accusatifs dyam et gain sont des contractions relativement récentes de dyâv-am et gâv-am (\$ 122), ainsi que le prouvent les accusatifs latins Jov-em et bov-em, il faudra recourir au thème féminin dirá?, d'où vient également le thème latin dié « jour » (avec é = à, \$\$ 5 et qa b). A l'accusatif दिवास divi-m on peut rapporter aussi le grec 8/10 " longtemps", s'il vient en effet, comme le latin diù3, d'une désignation du jour. Dans ce cas, δήν serait pour διην (venant de διΕην), comme en latin dem, dans pridem, pour diem (comparez pridie). Quant à la particule &, je la rattache de préférence à notre thème démonstratif, dont elle rappelle encore dans l'usage la signification, puisqu'elle sert à mettre en évidence et à renforcer le mot auquel elle est jointe.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> En sanscrit classique, dyó signifie seulement -cieln; mais dans les Védas il est aussi employé avec le sens de -jour-.

Oc thème ne paratt plus, en sanscrit, qu'au commencement des composés, comme died-kara-s -auteur du jour, soleil-, died-rétre-m -jour et nuits. Mais, à l'origine, died a eu sans doute la déclinaison complète.

An hain sối repond, en asserti, le thème dya riparre, don l'u est la vezzisistion du e de la rezione de rebillers. Le nominail dya-se to pet-eltre pas archepiri mini le diute du latin nacion s'a rapporte (vayer Pott, Berberches étjondogientes, "ed. L. 19, pól.). An contraire, le e de norderin partia apporteira un libina, sini que celui des abrerbes nocerite comme pirred-gius «bier», libirchemont «te jour d'avant. Di Record aver Pott, je considére in dyas voltes», libirchemont «te jour d'avant. Di Record aver Pott, je considére in dyas comme un accumile contre, dont le biene non contrate derent ideas. Si nons rivano pas comme da necumile contre, dont le biene non contrate derent ideas. Si nons rivano pas comme d'auxsientes e rischeves copyes Bohlingh, le condities undei. Ill., 11, 16). En diffet, i en fax aus sembla n'être pas sufre chose qu'un d'argiennent du nuffice ordinaire as. On pest comparer à cet gegel. ma guidher, le suffice neutre at 6 ya 33).

Nous retournons au latin dônec, dont la forme plus complète dônicum doit être divisée ainsi ; dô-nicum1; i'v reconnais un mot formé des mêmes éléments et de la même manière que le grec τηνίκα, sur lequel nous reviendrons plus loin. La signification de dônec est « aussi longtemps que », ce qui équivaut à « pendant te temps où » : do exprime l'idée pronominale; et nec, nicum l'idée de durée; en effet, il est probable, ainsi que nous le monterons plus tard (\$ 424), que la seconde partie du mot désigne une division du temps. Au contraire, dans चानत ydoat, qui vient du thème relatif ya et qui signifie « aussi longtemps que » et « jusqu'à ce que », c'est l'idée pronominale seule qui est exprimée. On en peut tirer un argument nouveau pour reconnaître dans dônec, dônicum la présence d'un élément démonstratif. L'origine de dénique paraît être la même que celle de τηνίκα, auquel il ressemble d'une façon surprenante; au sujet du changement de k en qu, rapprochez, par exemple, le sanscrit ki-s, ki-m, qui est représenté en latin par qui-s, qui-d (\$ 86, 1).

# \$ 353. Les thèmes dérivés tya et sya, en sanscrit et en gothique

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez mon mémoire De l'influence des pronoms sur la formation des mots, page 12.

maif , sex formé dans plusieurs langues congénères une déclinaison complète; en slave, il a pénétré même dans le neutre. C'est le golthique qui s'est le mieux maintenu dans les bornes du sanserit; il ne laisse pas sortir ce pronom du nominatí singulier. Toutefois; il n'a conseré que la forme féminier si, qui ferait attendre un masculin sji-s (plus anciennement sji-s, \$ 135). La plupart des formes qui expriment en golthique l'idée de sil, elle sont dérivées du thème démonstratif i, parmi lesquelles si, quaique d'origine differente, est venu se meler l'. Ce si, venant du thème sji-sanserit syd, est une forme muitile pour sja, d'apprès l'analogie des thèmes substantifs en ji<sup>2</sup>s, tels que thinjd, qui fait au nominatí friê au lieu de thinja.

## \$ 354. Le thème dérivé sya, en vieux haut-allemand.

Mieux conservé que le gothique si est le vieux haut-allemand siu (ou siu), lequel n'a pas laissé périr complétement l'à sanscrit de syâ, mais qui l'a abrégé en a et affaibli ensuite en u. La forme siu n'est pas d'ailleurs aussi isolée en vieux haut-allemand que si en gothique, car le thème sió a donné en outre l'accusatif singulier sia et le nominatif-accusatif pluriel sio. Cette dernière forme supposerait comme accusatif, en gothique, sjôs et, en sanscrit, with syas, En regard du nominatif singulier siu, on peut être surpris de trouver un accusatif sia, car on aurait pu s'attendre à trouver une même forme pour les deux cas. La différence vient de ce que le nominatif, dès la période la plus ancienne, était privé de toute désinence casuelle, au lieu qu'à l'accusatif la voyelle du thème était protégée par une nasale; c'est cette nasale qui aura préservé l'a, de même qu'en grec nous trouvons souvent un a final là où originairement le mot avait encore après l'a une nasale, au lieu que dans les mots où

<sup>1</sup> En allemand moderne, sir. - Tr.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Deuxième déclinaison forte de Grimm.

l'a, de toute antiquité, était final, il est ordinairement devenu ε ou o. Compares 1π'lá, tervá, δέκα avec le sanseril sópian, nómen, dádan'; εδειζα avec चाहचच dádissis; ωθόα avec चहच pádam. On a, au contraire, εδειζε en regard de चाहचच dibisis, επεί en regard de चाई ώνα, δειζετο en regard de चाहचच dibisis.

## \$ 355. Déclinaison du thème tya, en vieux haut-allemand.

Nous avons vu (\$ 343 et suiv.) qu'en gothique comme en grec l'article provient des thèmes u sa, u sa, a ta, a ta. Au contraire, en vieux haut-allemand, l'article est représenté par le pronom composé a tya, féminin tya, qui est employé même au nominatif; on a donc au féminin diu (ou peut-être dju), comme plus haut nous avons eu siu; à l'accusatif dia, en regard du sanscrit tydps, et au nominatif-accusatif pluriel dio = tyds. En ce qui concerne le pluriel masculin, comparez die avec le nominatif sanscrit a tye; la forme du nominatif, en vieux hautallemand, sert aussi pour l'accusatif, de sorte que ces deux cas du pluriel sont semblables dans les trois genres. Au neutre pluriel, diu s'accorde avec les formes comme chunniu, qui viennent des thèmes substantifs en ia. Au singulier masculin et aux cas du singulier neutre qui sont identiques à ceux du masculin, on n'aperçoit pas du premier coup d'œil la nature composée de ce thème pronominal ; si nous bornions notre examen aux formes dêr, dês, dêmu, dên, nous ne les rapporterions pas à tya, mais au thème simple a ta, comme les formes gothiques de même sens. Mais à moins de séparor absolument der, des, dēmu, den du reste de la déclinaison, ou à moins d'admettre qu'un i parasite a été inséré dans diu, dia, die, ce qui n'est justifié ni par le sanscrit, ni par le lithuanien et le slave, et ce qui n'a lieu nulle part ailleurs en vieux haut-allemand, il est

¹ On a vu (SS 13g et 313) qu'en vertu des lois phoniques du sanscrit ces noms de nombre font au nominatif-accusatif ségta, nára, dôsa.

impossible d'expliquer dér, dés, dému, dén, sans admettre d'anciennes formes djer, djus [= nq tyan, x qu tyánya), le suppose que la syllabe ja a sacrifié l'a et vocalisé le j., comme il arrive fréquemment en gothique (\$ 7 a); c'est ainsi que nous avois vu plus haut (\$ 353) si dériver de jia et thiri de thisja: or, l'é en vieux haut-allemand tient très-souvent la place d'un i gothique.

5 356. Tableau comparatif de la déclinaison du thème tya, en sanscrit et en vieux haut-alternand.

Si la déclinaison du pronom en question s'est partagée en deux séries de formes, les unes avec ē, les autres avec i (ou j) suivi d'une voyelle, ce partage ne s'est pas fait au basard : presque partout où nous avons la contraction en é (au lieu d'i), le sanscrit a un a bref après le य y1; quant à la forme plus complète, elle se trouve seulement là où un à long ou la diphthongue é suivent, en sanscrit, la semi-voyelle. La réciproque, cependant, n'a pas toujours lieu : ainsi au génitif pluriel nous avons dero (pour les trois genres), quoique le sanscrit ait tyé sam (masculin-neutre) et tydsâm (féminin); et au datif nous avons, en vieux haut-allemand, à côté de diém ou dien2, les formes plus usitées dém ou den. L'instrumental neutre diu (\$ 160) se rapporte à une forme tyå, qui serait, en ancien perse, la forme régulière de l'instrumental3; ici encore l'i ou le i s'est conservé là où originairement le y était suivi d'une voyelle longue. Ou peut comparer :

<sup>1</sup> Sur la forme neutre daz, voyes \$ 356, remarque 1.

<sup>\*</sup> Dien est la forme employée par Notker.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> L'instrumental tyd ne se trouve pas dans les inscriptions qui nons ont été conservées. Mais tyd serait conforme à raind par volontée du libriue raina, ainsi qu'aux instrumentaux védiques et zendo dont il a été question au § 138, avec d = a + d.— Sur tya employé comme article en anrieu perse, voyez § 337, 3.

NASCULIS.

|                                                      | **                       | ALLES OF                                       |                                                   |                                    |
|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                      | Singulier.               |                                                | Pluriel.                                          |                                    |
| Nommatif                                             | syas<br>tyan<br>tyásmái  | out-allemand.<br>dêr '<br>dên<br>dêmu<br>dês   | Samerit. V.<br>tyể<br>tyần<br>tyế byas<br>tyế bảm | die<br>die<br>die<br>diém<br>déro. |
|                                                      | N                        | CTOK.                                          |                                                   |                                    |
| Nominatif-accusatif.<br>Instrumental<br>Le reste com | tyéna , tyá <sup>s</sup> |                                                | tyáni, tyá*<br>tyáis                              | diu                                |
|                                                      | ri                       | N1815.                                         |                                                   |                                    |
| Nominatif                                            | tyám<br>tyásyái          | siu <sup>4</sup> , din<br>dia<br>dēriu<br>dēra | tyås<br>tyås<br>tyä byas                          | dio<br>dio<br>diém                 |

REALMORT. — L'orticle en vieux hut-allemand et en vieux frison. — On vient de voir que l'article gothique se rattache par ses cas obliques et par son nominatif neutre (das-ta) au thème démonstratif as : si ce thème na pas entièrement disparar de la déclinaison de l'article en vieux hautallemand , on y doit rapporter le neutre das-t, en allemand moderne das, en vieux saxon dat. Mais il se pourrait aussi que ces formes eussent perdu

Dans Taiten, this; même forme en vieux aszon. Ce nominaif die est privé de gine causel et correspond au thême sonerit tyn. Le signe du nominaif peut être supprimé aussi dans le dialecte védique et le a initial de sya peut se changer en à sons l'influence euphonique de la voyelle finale du mod précédent (comparez 8 s 1 \*). É de derniré chas le dialecte védique, S 3 3 %.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ce dernier serait, comme on vient de le dire, la forme régulière en aucieu perse.

<sup>1</sup> Vovez \$ 354.

<sup>\*</sup> C'est aussi la forme usitée en moyen haut-allemand.

un io un j devant heur  $s_i$  en sorte que le vieux sacon fain filt une forme musiliée pour pieu ou faint (anceste l'app et que le vieux hant-allemand dar filt pour d'au co utair.) Le préfère actuellement cette dernière explication, de acusse des musiliations analegues qui ou rencontre dans la déclination de thèmes substantifs en  $j_{ij}$ e. Le thème gobbique hardyé (nominatif hardrár) n'a conservé le j du thème, en vieux bust-allemand, qu'un nominatifs-accussiff, où il r'est vocalisé en i (darif «pastor, pastoreru»); le du géntif hárdrár) hétre set l'alleration de I du thème (compares en vieux sacon hérjes, à la dété du héres-a. P. Dur les autres cas, on peut rapprocher le datif  $g_{ij}$  de hérit hérique hárdrág au duven haut-allemand héres; au platrel, le nominatif et l'accussif hardrégé, hairdrége-ac de héras, le géniff hardrégé-de hérré-», le datif hardrége-hardrége-ac de héra, le géniff hardrégé-de hérré-», le datif hardrége-accussifique accussifique de héras, le géniff hardrégé-de hérré-», le datif hardrége-accussifique accussifique de héras, le géniff hardrégé-de hérré-», le datif hardrége-accussifique accussifique de héras, le géniff hardrégé-de hérré-», le datif hardrége-accussifique accussifique de héras qu'un de hardrége-accussifique de héras qu'un de hardrége de héras qu'un de hardrége de héras qu'un de hardrége accussifique accussifique de héras qu'un de hardrége de héras qu'un de h

Le vieus frison, dont l'article appartient (gehement au thèmes sonecrit  $\psi_{p_1}$ , a vocaliés, a un ominatif masculin, le y m i et supprimé la voyelle finate du thème; de là la forme thi slen,  $ll_a$ , au contraire, supprimé la souelle finate du thème; de là la forme thi slen,  $ll_a$ , au contraire, supprimé la soneminatif-accusatif pluriels des trois genres; de là la forme the, dont l'a continuation fong un datif singulier masculine, où the set pur thème (venant de tipicm), et su datif pluriel, où the set pour thomic (venant de tipicm), l e fais suive ha déclainant consolité d'après Gritairs' ;

|            | Singulier. |          | Pluriel. |                        |
|------------|------------|----------|----------|------------------------|
|            | Masculin.  | Feminia, | Neutre.  | (Pour les trois geures |
| Nominatif  | thi        | thin     | thet 3   | tha                    |
| Génitif    | the-s      | thère    | thes     | thère                  |
| Datif      | thA        | thère    | thá      | thâ                    |
| Accusatif, | thê-ne     | thia     | . thet.  | tha.                   |

<sup>. †</sup> Dans une période plus ancienne, la consonne finale a du être encore suivie d'une voyelle, comme en gothique su neutre pronominal (tha-ta, i-ta). Autrement, la consonne n'aurait pu se maintenir (5 86, 2 h).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Grammaire allemande, I. p. 792.

Il est difficile de dire si l'e de cette forme provient de l'i ou de l'a. Dans le premier cas, il faudrait, suivant l'orthographe de Grimm, écrire è (thèt). Ce qui me paraft certain, c'est que cette forme ne se rattache pas au sanscrit tat et au gothique thates, mais au sanscrit tyst.

<sup>4</sup> Pour this, venant de thyi-s.

Remanoux 2. — Le thème sya en zend, les thèmes sya et sya en ancien perse. — Tandis que le sanscrit n'emploie le thème sya qu'un nominatif massenlin et séminin, le zend le transporte encore au nominatif-accusatif neutre : il fait donc, avec le changement abligé de s en g, h, p, p, h, gd,

Je ne connais pas, en ared, d'exemple du theme sancerit  $q_a$ . An contraire, l'ancien perse suit exactement l'analogie du sancerit,  $q_a$  fait  $q_a$  au nominatif masculin,  $k_a k_a$  au féminin et  $p_a$  au neutre; cette desnière forme a perdu, comme on devait  $k_a$  attendre, la destale finale  $(8.86, a^*)$ . L'absence du signe casuel au nomanatif masculin  $k_a k_a$  est également conforme aux lois phoniques de cette langue (8.31, a).

### 357. Pronoms composés renfermant les thèmes tya ou sya, en vieux haut-ollemand et en lithuanien.

Le pronom allemand dieser « celui-ci » est un pronom composé, comme ciso, ceso en ancien slave (\$ 269). Le premier membre nous représente le thème sanscrit t tya, qui est devenu l'article allemand (\$ 355); mais il n'est pas nécessaire d'admettre que ie suppose un ancien ia : on doit regarder ie comme un allongement inorganique de l'i de la forme notkérienne di-sér 1. Quant au second membre de ce pronom démonstratif, on en pourrait diviser la déclinaison en deux parties : l'une se rapporterait au thème simple sa, l'autre au thème composé sya; c'est à ce dernier qu'appartiennent évidemment le nominatif féminin desiu (= स्ता syd «cette») et le nominatif pluriel neutre de même forme. L'accusatif féminin, où, au lieu de désia, nous avons désa, l'accusatif masculin, où, au lieu de désign ou désen 2, nous avons désan, se rattacheraient avec les formes analogues au thème simple # sa, #1 sa. Mais on peut admettre aussi que l'i ou le j est tombé comme dans la décli-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L'allongement est occasionne par l'acceut, comme dans l'allomand moderne liege (prononces lige) «jacco», en vieux haut-allemand ligu, en moven haut-allemand lige. De même, en lithuanien, un a ou un e s'allongent sous l'influence de l'accent.

<sup>2</sup> D'après l'analogie de des. Voyez \$ 356.

naison de hirti (thème hirtia ou hirtja). Si c'est là, ainsi que je le pense, la vraie explication de la déclinaison de distr. la différence qui existe entre les cas de dêr et ceux de sér vient de la surcharge causée par l'adjonction de l'article; l'i est tombé, par exemple, dans désa chance, mais il est resté dans sin exemp.

Il est remarquable de trouver en lithuanien le pronom allemand die-ser en quelque sorte retourné. Je reconnais, en effet, dans le démonstratif il-tas, appelé ordinairement pronom emphatique, d'abord le thème composé  $\overline{\mathbf{w}}_{i}$   $y_{i}$ , ensuite le thème simple  $\overline{\mathbf{u}}_{i}$   $u_{i}$   $u_{i}$  nue mployé seulement, en sanscrit, comme sujet. l'autre usité seulement comme régime.

# \$ 358. Déclinaison du thème sya, en lithuanien et eu ancieu slave.

Le thème sia (venant de sja), qui forme la première partie du pronom lithuanien précité, a, ainsi que le (éminir correspondant, sa déclinaison complète, qui suit en général celle de pia (8 a8a). Le nominatif masculin est sia (pour sja-a, comme délgis pour delgia-a); le nominatif (éminin est sii, auquel on peut comparer le golhique si (pour sja, en vieux haut-allemand sia<sup>2</sup>). Au datif masculin, l'archaïque sid-suit correspondrait à une forme sanscrite sya-smai; au nominatif plurie, le féminin sia-si supposerait en sanscrit syds, et au locatif pluriel le (éminin sia-si demanderait syd-su: mais les formes en question manquent en sanscrit.

L'ancien slave a le thème masculin-neutre jo, qui représente le **w** sanserit (thème masculin) et le isin lithuanien. Mais en vertu des lois phoniques de l'ancien slave, jo devient partout et (pour sjé, \$ 9 2 \); nous avons, par exemple, au datif singulier masculin-neutre, se-me en regrad de 60-mu, venant dut thème no; au génitif, se-go, au locatif, se-mi, en regard de 60-mg, 80-mi.

<sup>1</sup> Comparez ci-dessus, p. 156, note 1.

Voyez \$ 356.

C'est avec le thème jo, féminin ja (= sanscrit ya, yā)), que le pronom en question s'accorde le mieux dans sa déclinaison : il y a cette différence seulement que jo ne rejette pas son j devant la voyelle e (comparez, par exemple, je-go et se-go), et qu'au nominatif (éminin il ne contracte pas ja en i.

Je fais suivre la déclinaison complète de si, si, se « hic, heec, hoc», pour qu'on la puisse comparer à celle de i, ja, je (\$ 282):

#### Singulier

|              | Masculin-   | Féminin.    | Neutre.     |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Nominatif    | Ch ai 2     | си ві       | CE se       |
| Accusatif    | Ch ai       | сны ліји-й  | C€ se       |
| Instrumental | CHALL Si-mi | сень веј-ий | CHAL si-mi  |
| Datif        | CEMOV se-mu | CEH sej     | CEMOV se-ma |
| Génitif      | cero se-go  | ceta seja-n | CETO se-go  |
| Locatif      | CEML se-mi  | сей меј     | CEML se-mi. |

#### Due

| Nominatif-accusatif. | сита віја  | CH si             | си ні       |
|----------------------|------------|-------------------|-------------|
| Instrumental-datif.  | cumd si-ma | сима ві-та        | сима ві-т   |
| Génitif-locatif      | сею веј-и  | c€10 <i>sej-u</i> | секо веј-и. |

# Plariel.

| Nominaut     | . CH 81       | син вуа-н    | CH N         |
|--------------|---------------|--------------|--------------|
| Accusatif    | . сны віја-й  | сита ліја-й  | CH Ai        |
| Instrumental | . Силли лі-ті | сими ві-ті   | сими ві-ті   |
| Datif        | . Симз ві-тй  | CHALS si-mit | симз ві-тй   |
| Génitif      | . cuxz si-ehū | CHX3 si-chū  | CHXX si-chii |
| Locatif      | cure ai aka   | cure ai aka  |              |

<sup>1</sup> Voyez la déclinaison de ce thème au \$ 989.

<sup>1</sup> Comparez kont e equus, equum e, du thème konyo.

Dana sjøs, syøs et let forme analogues. If on Ir qui précée le p-st, selon sin, perment eigenhouise : il sert à mephère la combination inmédiate de la sift fluste et de la semi-veyelle. Un fait analogue a line dana la déclinacion des liberose  $\alpha_i$  comparer, par excuple, les formes comme guetjes, noisé;  $\alpha_i(S, \sigma_i)$ , sobspires (veyez ci-decoux, II, p,  $m_i$ ) or genépe (S  $\sigma_i$ ).

Remanque. — Examen d'une objection de Schleicher. — On peut s'étouner de voir, dans le pronom démonstratif en question, le é lithuanien représenter le स a sanscrit du thème aya. Mais il est probable que la semivovelle q v. qui est devenue nn i en lithuanien, a exercé dans cette langue une influence euphonique sur la siffante précédente, et qu'elle a changé le s ordinaire en un s aspiré. Un changement du même genre a lieu en lette, même à l'intérieur du mot, tandis que le lithuanien, daus le corps des mots, conserve son ancien s. Comparez le futur lette biési au futur lithuanien bissis, où la seconde syllabe représente la forme sauscrite syâmi. Mais là où en lithuanien le s du futur est seulement suivi d'un i on n'est snivi d'aucune vovelle, le lette a également un s pur; exemples ; bus vil sers», būsim (lithuanien būsime) «nous serons». De même, on a, d'une part, en lette, dois rje donnerais en regard du lithuanien dusis et du sanscrit Mayami, mais, d'un autre côté, do-s ril donnera r, do-sim e nous donnerons », en regard du lithusnien di-s, di-sime et du sanscrit dd-sváti. dd-symmas. Le lette présente anssi nn à au lieu d'un a sanscrit dans # pronom démonstratif en question, même devant l'i simple du nominatif singulier, où la voyelle du sanscrit aua-a est tombée : on a donc sia, comme en lithnanien, en regard du sonscrit sya-s; on dotif sam, venant de sia-m, en regard du lithuanien sid-m et d'une forme sanscrite sya-smái qui n'existe pas, mais que nous supposons ici d'après l'analogie d'autres pronoms.

Il est vrai que, bormis es presons démonstratif, il ny a pas, dans les idomes lettes, d'autre mot présentant un s aspiré en regard de ns pur sanscrit (on, en d'autres termes, en regard de s dental). Mais on comprendra sans peine pourquois nous ni avons pas d'autres cenengles, si fon songe qu'en sanscrit, said le thème pronominal sys, il y a très-pen de mots commençant par  $\pi^{\alpha}$ ,  $y^{\alpha}$ ; jue trouve que trois racines verbales avec

genres, sej-u est pour syrj-u, qui lui-même est pour syrj-u. Rapprochez deoiu -sanscrit deúy-és, et voyez ce qui a été dit plus haut (\$ 273) de la déclinaison pronominale.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schleicher (Grammaire lithunisense, p. 185) nous appreud qu'il a contatalent l'existence de celle forme dain de livres auriena, sini que dans la promotine l'existence de celle forme din de litres auriena, sini que dans la promotine l'existence de l'existence de l'existence de l'existence de l'existence de l'existence qu'en existence de l'existence qu'en recite existence qu'en écrit ex), le deuxième q' i du nom de nombre ausserit qu' sair « ne litte saire sini en l'illusiration de l'existence qu'en écrit ex), le deuxième q' i du nom de nombre ausserit qu' sair « ne l'existence de l'existence qu'en existence q

<sup>2</sup> Voyez le Dictionnaire de Wilson, s' édition, p. 959.

ces deux lettres initiales, et aucune, que je seche, n'a laissé de trace dans les langues letto-slaves.

Je crois donc pouvoir soutenir, contrairement à l'opinion exprimée par Schleicher', qu'aucnne loi phonique ne nous empêche de rapprocher du thème sanscrit eya le pronom lithuanien en question. Essayer de le ramener au thème interrogatif sanscrit ki, comme le fait Schleicher, me paraît beaucoup plus difficile. Ce savant appuie son opinion sur la comparaison du gothique, où le thème primitif ki a donné le pronom démonstratif hi : c'est un rapprochement que j'ai déjà fait dans la première édition de cet onvrage (\$ 396). Mais si un k sanscrit a pour représentant ordinaire en gothique un h, il ne s'ensuit pas qu'un k sanscrit corresponde à nn l en lette, ou à un s en slave; nartout où ces deux sifflantes sont d'origine guttarele, le sanscrit nous présente pour consonne correspondante soit na ज s (venant d'un ancien k, \$ 21 °), soit une gutturale molle, principalement & b. Comme exemple de cette dernière lettre, citons had et hidaya \*cœur \* correspondant au lithuanien sirdis, au lette sirds, au slave co5ALUE sradize. Il faut remarquer, en outre, qu'on ne peut attendre en sanscrit, comme correspondant au lithuanien et au lette si-s «hic», qu'un thème pronominal en ya 1. En effet, la déclinaison pronominale, en lithnanien et en lette, ne s'écarte pas au féminin de la déclinaison ordinaire; celle de si s'accorde complétement 'avec les substantifs féminins dont le thème correspond à un thème sanscrit finissant en at yû (\$ 92 °). Il me paraît, par conséquent, tout à fait impossible, au point de vue grammatical, de rapprocher notre pronom démonstratif du thème interrogatif sanscrit ki et du thème démonstratif gothique hi.

En sieve, il n'y a pas lien d'assimille la déclinaison complète du pronom en question (voyet ci-desse, p. 319) à celle des thèmes en i. Cette resemblance se présente seulement aux cas du masculin 'à oi les thèmes en jo prennent l'aspect des thèmes en i. par la suppression de leur voyelle finale et la vocalisation du j en i on en i, i; et, en outre, anx cas où la déclinaison pronominale ne s'écarte pas de la déclinaison substantive ou de celle

- ¹ Mémoires de philologie comparée, publiés par Kuhn et Schleicher, L. I., p. 48.
  ³ Le nominatif masculin sis pourruit seul donner lien à une double explication; considéré à part, on pourruit le rapporter à un thême si.
- $^3$  Il fant excepter le nominatif  $\hat{H}_1$  qu'on peut rapprocher des nominatifs féminins en  $\hat{t}$  mentionnés au \$ 121.

 $^{\rm h}$  II n'y a pas de thèmes nentres en i, ni parmi les substantifs, ni parmi les adjectifs.

des adjectifs simples. Il est done impossible de recounaître la vraie forme du pronom en question d'après la seule inspection du nominaîti-accusaiti si »hic, hunc», comme il serait impossible de décider si koni « equus», equum » vient d'un thème en i ou en jo.

Au duff, à l'instrumental et un locatif, «»m.», «»m.», «»m.», «»m.» «»condent avec c'esse «milt", «»in «f.»ein. I) » tantefini», sone le rapport d'inpundigique. In différence suivante : dans les trois dernières formes, l'i est primitif et répond à l'idu thème interroguif sanserit ài; quant à l'e, il est une allertain de cet à l'au contraire, dons les trois formes cidées en premier lieu. (l'est sorti d'un j; quant à l'e, il previent d'un o, »rec suppression du q qui précédit. Le de du thème interroguif sanserit à no pouvait guive devenir, en ancien aleve, que w « on que q « ), kêtres qui d'ailleurs ne re-précentent issuissi nn et « on un et q » sanserit.

Il est vai qu'à l'inférieur des mois les bis phoniques du slave exigent qu'un c « les manerit q.) se change en ui », quand lie ets o deli naivi du son représenté en sancrit par T, y. Mais il ne « neunit pas que le changement doire voir lien aussi a commencement des mols II y «, en éfait, dans besuccop d'idiomes, des modifications phoniques qui se produient exclusivement à l'intérieur ou à la fin des mod. C'est ainsi que le sancrit, qui » une grades propension pour le q I, » et qui « change tire-souvent en l' le son d'un » par, évite, au contraire, presque partont an commencement des mots ce mines on it (« s. »). De même, chan notre proson», lequel est le seul mot qui, en ancien slave, ait primitivement commencé par y — sancrit q. » semi-voyel le » pas modifié la d'illante précédent.

§ 359. Pronoms composés renfermant le thème tya, en lithuanien.

Nous avons mentionné plus haut (\$ 357) le lithuanien si-ta-s, dont la seconde partie est identique à celle du grec αὐτό-s et du

- ' C'est la présence de ce j qui a produit anciennement le changement de l'e en e.
- \* Voyer \$\$ 92 tet 14.

Par comple dass pizjos s'Péris», qui fait à la denzime persone pix-si (vennat de pizjos) à Porisit, an content; no a pix-si-si. A ridinitif pix-si. La racine, en sancrit, est pix s'erneur» et probablement aussi, à l'origine, renfourer (els l., en ancien pere, le seus de «écrires). Cette recine auscrite a changé sous destale a la clause de la veylet effectie; de metre que fous si s-bellere s'el provincit de la présence de l'u (comparez 8 n²). Aucune des langues de l'Europe ne perend part à cutte lo plonière, et de n'el non époque relationent moderne.

sanscrit un thi (\$ 344). Mais on trouve aussi en l'ithuanien, à la fin d'un pronom composé, le thème dénonstraif u pu (formé de ta-ya). Il est renfermé, solon moi dans pudi pet's piese, qui doit se décomposer ainsi : ps-fis; tis est pour fjis, venant de bijas (\$ 135). Le ! lithuanien se change toujours en c' (prononcez teh) devant deux voyelles, excepté devant ie : on a donc au datif patiém-n, au localit patiém-né, à l'instrumental patié ou patiémi, patiémi, patiémi, patiémi, au la chard cujus : patiémi l'après l'analogie de siè et teuré cujus : pasi il fait patié, d'après l'analogie de pièc teuré cujus : pasi il fait patié, d'après l'analogie de present (\$ 13). Le génitif féminin patiés s'accorde toute-lois avec siès et avec les génitis analogues des thèmes féminins en a (« sanscrit un t).

Quant à la première partie de pa-de, j'y crois reconnaître le thème sanscrit sus, seé, d'où vient suu sungé signes. Le s initial s'est perdu et le s'ést durci en p, de même qu'en préacit suï soum s'est devenu s'uï posis, et que le sanscrit suï soum s donné pér dans la langue de Tsisganes. Il y a même, en ce qui concerne le pronom seu, une ressemblance directe entre l'idiome qui vient d'être cité et le lithuanien, car su ses devient en tsignae pe, qui fait au nominatif singulier pe-s et à l'accusatif pluriel pe-s l. Je fais encore observer qu'en ectique, dans le dialecte irlandais, p représent quelquefois le groupe primitif se : du moins je ne doute pas que piuthar (venant de piuthar), comparez le gothique suitar) « sœurs ne doive être rapproché du terme équivalent en sans-crit. L'albanais qui, dans ce mot, a perdu également le « inital, a durci le va suivant en m; la fait juézye? Après ce qui

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez Annales de critique scientifique, 1836, p. 311. — Aux exemples mentionnés ci-dessus, on pourrait encore joindre la syllabe pen, dans bolapen « ciel », comparée au sanscrit « edr (même sens).

º Voyez mon mémoire Sur l'albanais et ses affinités, p. 78. Remarquons encore

vient d'être dit, il n'est sans doute pas nécessaire de réfuter l'hypothèse émise par Schleicher ', d'après laquelle le pronom lithuanien patis serait dérivé du substantif patis « seigneur » : si les deux mots étaient originairement identiques, le pronom patis, selon toute apparence, ne présenterait point les particularités de la déclinaison des pronoms en a 2.

Au féminin, la déclinaison des pronoms lithuaniens n'a point de forme qui lui soit propre : pati « ipsa » s'accorde absolument avec pati « domina, hera ». Aussi Rubig 3 donne-t-il au nominatif pati tout à la fois le sens de « ipsa » et celui de « uxor » 4.

que le lette, dans le même mot, a également perdu le » initial et que la semi-voyelle suivante s'est durcie en m. Je crois du moins que le lette mase (qu'on écrit makse) doit être regardé comme une altération de arrêse; il complète en quelque sorte le lithuanien sessi, génitif sesir-s (\$ 154). Le r final de cette petite classe de mota a entièrement disparu en lette; on a, par exemple, de mâte « mère » le génitif singulier et le nominatif pluriel mâtes (voyez Rosenberger, Théorie des formes de la langue lette, p. 40). 1 Grammaire lithuanienne, 5 o.s.

- 1 Le nominatif pluriel pâtus (= pâtis) fait exception : il est analogue à géntus (5 230). Le lette toutefois, même à ce ces, suit la déclinaison substantive des thèmes en in et fait pasi (per euphonie pour patii, comme on a leisi «Lithuaniens», venant du thème leitja, nominatif singulier leitis); d'après l'analogie de siè, on s'attendrait à avoir pacié.
  - 3 Voyez Mielcke, p. 69.
- \* Si la signification primitive de pati-s, pat'-s était silles et non sipses, et celle de pati villa v et non vipsa v, et si ces expressions ne s'employaient qu'en parlant de personnages distingués, on concevrait qu'un mot signifiant d'abord «dominus» ou «domina» cût pu prendre l'apparence d'un pronom. Mais ce qui est presque impossible à comprendre, c'est qu'on ait pu rendre «ego ipse» ou «nos ipsi» par es pats, més pasi, dont le sens littéral, dans cette hypothèse, eût été «ego dominus, nos domini». Encore moins aurait-on dit tanné paéé laiké « eo ipso tempore ». Le sens de «dominus» se concilierait à la rigueur avec le composé pat-bissana «indépendance»; mais les deux éléments que je reconnais dans ce mot sont pot «soi» et la racine bû - sanscrit bu nêtren.

### LE THÈME PRONOMINAL I.

### \$ 360. Le thème i en sanscrit.

Nous arrivons à un thème pronominal qui consiste simplement en une voyelle : i. Dans les langues germaniques, ce pronom signifie « il »; en sanscrit et en zend, il veut dire « celui-ci ». Dans ces deux derniers idiomes, i n'a pas laissé de déclinaison; il n'en reste que des dérivés adverbiaux, tels que इतस itás "d'ici "1; TE ihd (venant de i-da), en zend a ida, ab. ilra aici " 2; इति lti, en zend 🏎 ila, en latin ita aainsi "; इदानीम् idánim «maintenant», formé comme tadánim «alors»; राजम it-lâm "ainsi" qui a pour thème le neutre रत् it. Ce neutre it (par euphonie id) est sorti de l'usage dans le sanscrit classique, mais il se trouve encore dans les Védas comme particule affirmative ou explétive. Je reconnais le même neutre dans la seconde partie du mot चेत éét «si» (éa+it), et du mot चेत् nêt «pour que... ne ... pas " (na + it); en zend, nous retrouvons net sous la forme and noid (\$ 33), mais il signific simplement « ne ... pas ». Le même changement de signification a eu lieu pour l'allemand nicht, qui aujourd'hui veut dire uniquement « ne ... pas », quoiqu'il se compose aussi de deux éléments, dont le premier est la particule négative et le second un substantif signifiant "chose " 5. De la racine pronominale i viennent encore Tace itara-s "l'autre" (avec le suffixe comparatif), dont l'accusatif itara-m coïncide avec le latin iterum; ten idria «tel» (\$ 415); इयत iyát « autant ».

Malgré ces nombreux dérivés, qui ont survécu à la déclinaison du pronom en question, le thème i n'a pas été aperçu par

<sup>1</sup> Après un comparatif, ités remplit aussi le rôle d'un ablatif.

<sup>2</sup> Littéralement « près de ce» avec l'idée de lieu sous-entendue.

<sup>3</sup> Nicht vient de m-wiht, en gothique ni-vaihte.

les grammairiens de l'Inde, et je crois l'avoir amené le premier à la lumière l. Les grammairiens indiens donnent, pour quelques-uns des mots précités, des étymologies bizarres; ils font venir fit ainsis de **T**ie aller s; l'un-s- a l'autre » de i « désirre "s; ou bien ils ont recours à **Tequ** júdin « hor», ce qui est moins éloigné de la vérité, quoiqu'il ne soit pas possible de comprendre comment de údim, considéré comme thème, peut dériver à l'aide d'un suffixe a le forme údis on devrait avoir alors déstates ou údaux.

### \$ 361. Le thème i et ses dérivés en latin.

Le thème pronominal i subsiste en latin dans le nominatif masculin i-s et dans le neutre i-d<sup>2</sup>. Il y faut ajouter les formes archaïques i-m, i-bus, le datif i-bi (§ 177) employé adverbislement dans le sens locatif, et peut-être l'ablatif immô (venant de i-smô), auquel devrait correspondre en sanserit une forme i-i-mô-t.

Quant aux formes qui appartiennent à la première et à la seconde déclinaison, comme es, eum, je crois aujourd'hui qu'elles se rattachent au thème relatif sanscrit w ya\*. Ce thème a pris également le sens démonstratif dans l'adverbe jo-m «déjà», littéralement «en ce temps». En osque, le pronom doni il est question a partout un ét ento un e\*. ainsi à l'accussifi masculin, en regard du sanscrit yo-m et du latin eu-m, nous trouvons la forme ion-k, qui contient l'enclitique k; à l'accussifi neutre, en regard du sanscrit yo-l. nous avons is-k. A côté de ces formes, nous

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Anneles de Heidelberg, 1818, p. 47a.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyes le Dictionnaire sanscrit de Wilson.

<sup>2</sup> Pour les dérivés adverbinux i-terum, i-tem, i-te, voyez \$\$ 360 et 4x5.

<sup>4</sup> L'auteur s'écarte ici de l'opinion qu'il a exprimée dans la première édition de la Grammaire comparée. Il rapportait les formes comme sun à un thème of, plus anciennement id, formé du thème pronominal f par l'addition d'un d'inorganique, et transporté de la sorte de la troisième dans la deuxième déclinasion. — Tr.

b lo-k est pour iod-k, le d ne pouvant se maintenir devant le k (Mommsen, Les dialectes de l'Italie méridionale, p. 264).

trouvons en osque, comme rejeton du thème i et comme pendant du sanscrit it (\$ 360) et du latin id, la forme id-ik, dont le second i n'est qu'une voyelle de liaison destinée à porter le k enclitique 1. Au nominatif féminin, nous avons in-k en regard du sanscrit ya et du latin ea, venant de ia (pour ja). En latin, le datif-ablatif pluriel archaïque ed-bus, si on le fait venir de id-bus (pour já-bus), s'accorde parfaitement avec le sanscrit vá-buas. Au datif singulier, et s'explique au masculin comme venant de joi2, et au féminin (où l'on trouve aussi eæ) comme venant de jai. Le génitif é-jus a été rapporté par moi, dans la première édition de cet ouvrage, au thème pronominal i; mais comme e-ius est également usité pour les trois genres et que le pronom latin en question n'a emprunté aucun autre cas féminin au thème i. j'aime mieux maintenant rapporter ejus au pronom relatif **q** ya, féminin ut ya. l'admets, par conséquent, que la voyelle finale du thème est tombée, que la semi-voyelle y s'est vocalisée en 1, " puis en ĕ, lequel e est devenu long par position. Au masculin et au neutre, é-jus correspondrait donc au sanscrit yá-sya, au féminin à yá-syás3.

¹ Compares le mascalin iz-ik (= iş-ik). Voyez Mommsen, Études osques, p. 46 et suiv.

<sup>\*</sup> Comparez illi, venant de illoi (\$ 177).

Comos siguale (Amales de philologie et de pédagogie, LXVIII. p. 56) les formes eius, es , ouver, qui se terceure dans quelques inscription (Orella, 366, 39, 39, 39). Dans arise on pourrait explâquer l'es, comme l'é dans la forme cerliaire dun, per l'influence reinécuciée du jà. Bial les formes es , recent me se pêtents su à cette explication. Si des formes de mêmes terre denient se reconstrer sur d'autres incerpitions d'une adquisible inocestables et et à tota stoupon de fannes leces as trevait ainsi écret, il fluodrisi absoluter ou effet que l'ét dous était primitivement long. On pourrait absert le tental de signer et babbane et ou est, finaisse et out de la pour de la bothes en et ou était mais et ou et, norme de la comparation de la c

### \$ 36a. Le thème i, en gothique.

En gothique, le thème pronominal i a conservé au masculir et au neutre sa déclinaison complète. Nous la faisons suivre, en mettant entre parenthèses les formes sanscrites correspondantes, telles qu'elles ont dù exister à l'époque où le thème i était encore déclinable en sanscrit.

|            |                     | utier. | Pla      | riel.     |
|------------|---------------------|--------|----------|-----------|
|            | Sanscrit, Gothique, |        | Samerit. | Gethique. |
|            |                     |        |          |           |
| Nominatif  | (i-s)               | 1-8    | (ay-as)  | ci-s      |
| Accusatif, | (i-m)               | i-na   | (i-n)    | i-ns      |
| Datif      | (i-imdi)            | i-mma  | (i-byas) | 1-111     |
| Génitif    | (i-iya)3            | i-a    | (i-idm)  | i-sé.     |

dana éra, devenant en latin aré, n'aurait rien d'étonnant (comparez Guaus, venant de Guairus).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sie o venit de la recine i, nous devriena suoir su pluriel I-mus, Liu (compared seanciri Liuca, I, gene E-pari, e, tona Loma, I-fan L. contraction de em pai en f., denati une consonne, ressemble à la contraction que le mr pd du potentife assanciria é promoté dans quadques subjonatifs littins (§ 67). — Pett (Recherches étymologiques, 1" édition, L. l., p. so.3) admet aussi la possibilité de la parenté de ce avez pfff vénit.

Comparez aini-imdi, venant de ami, \$ 91 b.

<sup>&#</sup>x27; Comparez amú-iya, venant de amú, d'où l'on peut conclure que tous les pro-

.....

|              |           | pulier.   | Pluriel. |          |
|--------------|-----------|-----------|----------|----------|
|              | Sanscrit, | Gothique. | Seperit. | Gethique |
| f-accusatif. | i-t 1     | i-ta      | (i-n-i)  | ij-a.    |

8 363. Féminin du thème i, en gothique.

Nominatif

Quoique, dans la déclinaison substantive, la vovelle i, en gothique aussi bien qu'en sanscrit, en zend, en grec et en latin, ne soit pas, comme voyelle finale, exclusivement réservée aux thèmes masculins, mais qu'elle puisse terminer également les thèmes féminins, cependant le pronom i a senti le besoin d'élargir son thème aux cas où, sans cet élargissement, le féminin aurait été exactement semblable au masculin2, ll ne faut pas s'en étonner : dans les pronoms de la troisième personne, la distinction des genres a une importance toute particulière et le même mot ne doit pas signifier à la fois «il » et «elle ». Au nominatif singulier, le féminin, en gothique, va jusqu'à emprunter un tout autre thème et oppose si « elle » à is « il ». Le vieux haut-allemand, allant encore plus loin dans cette voie, emploie le pronom siu (\$ 354) à tons les cas du féminin où le gothique se contente d'élargir le thème i. L'élargissement en question consiste dans la voyelle (a) qui, de toute antiquité, sert à caractériser le féminin, mais qui, en gothique, est devenue é (\$ 60, 1); on a done iid, venant de i + d, avec transformation euphonique de i en ij, comme dans les formes de pluriel neutre

noms, quelle que soit la voyelle finale du thème, ont leur génitif en sys ou, par euphonie, en sys (5 21  $^{\rm h}$  ).

<sup>1</sup> Voyex \$ 360 et, pour le suffixe casuel, \$ 155 et suiv. .

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> L'accusatif singulier féminin, ayant perdu absolument toute flexion casuelle, se distinguerait par là même de l'accusatif masculin; mais à l'origine, il a dù avoir une flexion; on s'explique, par conséquent, qu'il y ait en besoin de le distinguer de la forme masculine.

ij-a, thrij-a (\$ 23a). A l'accusatif dénué de flevion, le thème jië devient jië, attendu que les voyelles finales sont les plus sujettes à s'abréger; au nominati-accusatif pluriel, nous avous jiës 1. Le datif pluriel féminin se confond avec le masculinneutre, si, comme le donne à supposer le vieux haut-allemand, il fait im. Tous les cas qui ont une flexion spéciale pour le féminin viennent du thème primitif; on a, par conséquent, i-pés, i-pén géniffy luriel i-pé, en regard de i-p. i-pma, i-pél.

# \$ 364. Le thème i, en grec.

¹ Il n'y a d'exemples que pour l'accusatif; mais il est probable que le nominatif était semblable (Grimm, Grammaire allemande, t. I, p. 785), à moins qu'il ne dérivât du nominatif singulier n', et ne fit njôs ou njôs.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> La condusion o "est pas rigoureusement nécessaire, car nous trouvons l'esprirude au commencement de certains mots qui, à l'origine, commençaient par une voyelle pure. Comparer, par excupple, ¿κάτερο είνε [Επλέτη], distantés. De son relié, la leyon I ne nous conduit pas nécessairement au thème ζ i, car un s initial a quéquelois sholument disparen en grec.

thème  $\chi$  i, nous aurions très-vraisemblablement au nominatif unasculin une forme identique au latin et au gothique is · Le datif  $I\nu$  vient se ranger, par sa désinence, à côté des pronons à genre invariable ( $\ell\mu\nu$ ,  $\tau\epsilon I\nu$ ), et peut, par conséquent, être également attribué au pronom réfléchi. Quant à l'accusaiti  $I\nu$ , si on le considérait à part, rien n'empécherait de l'identifier avec le latin in et le gothique ins ².

### \$ 365. La particule inséparable i en grec. — Comparaison avec la particule ei en gothique.

La particule inséparable  $\ell$ , qui vient s'ajouter, avec un seus démonstratif, aux pronoms (oéroet, aéral, éxeuvori, etc.), est peut-être le reste d'un adverhe de lieu dérivé du thème démonstratif  $\mathbf{q}$ . Én effet, elle signifie sici sou sib se topourrait, par conséquent, être de même familie que le sanserit  $\mathbf{q}$   $\mathbf{q}$  -id (tend i-i-i0) sici so un que le zend i-ira (même sens). En ce qui concerne la suppression du suffixe et l'allongement de la voyelle du thème, on pourrait rapprocher les formes grecques comme étarse (pour étarse/h), où la désinence personnelle  $\theta$ : a été supprimée et où fon a allongé, par compensation, la voyelle précédente. Mais on peut encore expliquer autrement la particule grecque en question : on y peut voir un prunom démonstratif qui a perdu ses désinences casuelles; l'allongement de l' du thème serait alors une compensation pour la perte des désinences ?

 $<sup>^1</sup>$   $\Lambda$  moins qu'on ne regarde la forme donnée par les grammairiens grecs comme a neutre.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Comparez Hartung, Des cas, p. 116 et saiv. Max Schmidt, De pronomina graco et latino, p. 12 et suiv. K\u00fchher, Grammaire grecque, p. 385.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dans le dialecte védique, on trouve fréquemment le neutre it (\$ 360), comme particule presque explétive ou servant simplement à renforcer le sens; le mot précédent garde toutefois son accont. C'est surtout aux pronoms que e'ajoute cettle particule. Voyes Bolitlingk et Roth, Dictionnaire sauscrit, au mot 35 úl.

Le gothique a de même un î enclitique (qu'il écrit ei, \$ 70), lequel vient s'appuyer à d'autres pronoms; mais c'est pour leur donner une signification relative et non pour renforcer leur valeur démonstrative. Ainsi isei, venant de is + ei, signifie « qui », et sei, venant de si + ei, signifie « quæ ». La combinaison la plus fréquente a lieu avec l'article : saei, siei, thatei « qui, quæ, quod »; thisei, féminin thisosei « cuius », et ainsi pour tous les cas, Il n'y a que le génitif pluriel féminin thiséei pour lequel nous n'ayons pas conservé d'exemple !. Si la relation, au lieu de concerner la troisième personne, concerne la première ou la deuxième, ei s'appuie sur ik ou sur thu, et l'on a ikei, thuei; car le pronom relatif, en gothique, éprouve le besoin de s'incorporer le pronom de la personne à laquelle il se rapporte, et comme il est lui-même devenu indéclinable, il laisse au pronom précédent le soin de marquer la relation casuelle, tandis qu'il absorbe la signification de son compagnon dans la sienne. Employé seul, ei a le sens de la conjonction « que » et peut être comparé au latin quod et au relatif neutre yat en sanscrit. Je ne doute pas d'ailleurs que le gothique ei n'appartienne par son origine au thème relatif sanscrit et zend ya; on trouve, dans la grammaire gothique, beaucoup d'autres exemples d'un ya sanscrit devenu ei (= i), par exemple le nominatif singulier andeis, venant du thème andja (\$ 135). Puisque la forme et le sens se prêtent également à cette explication, il est inutile de recourir à l'hypothèse de Grimm, qui suppose que ei est parent avec is ail n2.

<sup>1</sup> Grimm, Grammaire allemande, t. III, p. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> On pourrait, il est vrai, admettre une parenté lointaine, si l'on fait dériver le thème relatif ya du thème demonstratif i. Mais puisque sa, ta, ma, na sont des thèmes primitifs, pourquoi n'en serait-il pas de même pour ya?

#### LE THÈME PHONOMINAL A.

## 8 366. Le thème a et ses dérivés.

Nous retournons au pronom sanscrii dédm » hoc », pour examiner les thèmes, usités seulement à certains cas, qui servent à compléter sa déclinaison. Le plus simple et le plus répandu est ♥ n. dont nous avons les cas suivants : a-mail » huice, a-a-mit » hoce, a-a-mit » in hôce; a ad ule! : 4-bpém; zu plurie! : Łéi (comparer les formes védiques comme dévé-bis, \$ 2 : 9), ℓ-bpés, Łéiān, ἐ-iá. Ces cas sont formés de a exactement comme lé-bpes, Łeiān, ἐ-iá. Ces cas sont formés de a exactement comme lé-bpes, the disting, the disting les plus des l'a du thème s'est mélé wec un i, comme à beaucoup de cas de la déclinaison substantive. Il n'est donc pas nécessair de poser un thème spécial ℓ, puisque ce thème d' n'est pas autre chose que le thème a élangi. Le nominatif ayén vient de ℓ + am, comme avojém « ipse» de set (pour res) + am (§ 34). Du thème a viennent encore les adverbes d-ra « sie à et a-dis « dici».

Avec a-tás paral I s'accorder, pour le thème comme pour le soffice, l'albanais ads' donc s': ce rapprochement est d'autant plus vraisemblable que l'albanais a conservé le thème a comme pronom de la troisième personne, soit sous la forme a, soit affaibli en s'.

En celtique, dans le dialecte irlandais, a est employé comme thème démonstratif dans l'adverhe de temps a-aocdu =noctu-z, littéralement + hle nocte-z. Cette expression est en quelque sorte l'antithèse du sanscrit adyd =aujourd'hui, en ce jour -, dont la syllabe finale renferme, selon moi, le reste d'un substantif signifiant =jour =(dyd, diri, dirica ou diron)  $^2$ .

Voyez mon mémoire Sur l'albanais, p. 38.

<sup>3</sup> On a, par exemple, l'accusatif e «hunc» (ibidem, p. s4).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Wilson (Dictionnaire sanscrit) explique cet adverbe comme une formation irrégulière de iddm »hoc».

En ossète, nous reconnaissons clairement le même thème pronominal dans o-loor aujourd'hui », dont la seconde partie, employée isolément, signifie » jour ». Dans cette syllabe bos, je vois un reste du thème sanscrit diren » jour », avec perte de la prenière syllabe et durcissement du ven b, comme dans le zend et le latin bis pour le sanscrit dire « deux fois».

Le thème démonstratif a n'ayant laissé qu'un petit nombre de rejetons dans les langues de l'Europe, je ne dois pas omettre de rappeler qu'en irlandais a est employé aussi comme génifit du prenonn de la troisème personne; mais, dans cette position, il a été regardé ordinairement comme un pronom posessif. Il tient au masculin la place du sanscrit a-syd, au féminin celle de a-sydis, dont le « final est joint en irlandais, sous la forme d'un la, au mot suivant, si celui-ci commence par une voyelle; exemple: a-subiar esjus (au féminin) plater», pour da albaiar es anscrit a-sydis (par euphonie aug/fk) pid. On joint de même au mot suivant la nasale du génitif pluriel (n ou, devant les labiales, in); on dit, par exemple, a nathair ecorum pater» pour an abhair?

### 8 367. Féminin du thème a.

Du thème démonstratif  $\P$  a pouvait sortir un thème féminin t(S i. j. et suiv.); le nominait singulier féminin T(R) jujún peut dons s'expliquer comme étant pour  $t + am^2$ . Toutefois, comme rien, suivant les lois phoniques du sanscrit, ne s'oppose à ce qu'un t bref combiné avec am donne juým; nous ne saurions décider si le féminin de notre pronom dérive du thème masculin a ou s'il appartient au thème t. La première hypothèse est celle

¹ C'est aussi l'opinion adoptée par Zeuss (Grammatica celtica, p. 344 et suiv.).
² Voyez mon mémoire Sur les laugues celtiques, p. 37 et suiv. Comparca O'Donovan, Grammaire irlandaise, p. 130.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La syllabe om est, comme on l'a vu, non désinence fort assiée dans la déclinaison pronominale. Quant au changement de l'i en iy, voyez Abrégé de la grammaire sanscrite, \$ 5 r.

que je préfère, parce qu'elle rattache ayam et son féminin iyam à la même origine, et parce qu'il n'y a pas d'exemple, dans toute la déclinaison masculine et neutre, du thème i employé hors de composition.

Le gothique *ijá* «eam» ne doit pas, selon moi, être rapproché du sanscrit **var**i *iyám*, où *am* èst une simple terminaison du nominalit. On a vu plus haut (§ 363) comment le gothique est arrivé, par une voie qui lui est propre, au thème élargi *ijó*.

### LES THÈMES PRONOMINAUX MA ET NA.

# § 368. Le pronom composé ima.

En zend, wern aufm est devenu sone ofm (§ 6a) et vern jufm est devenu es in. Le neutre vern iddm est remplace par est indid, venant du thème ima, lequel sert à compléter en sanseril la déclinaison de iddm : il fournit, entre autres, l'accusaiti masculin indm, féminin indm, en zend este indm, este inadm. Faut-il en rapprocher le latin archaîque emem pour enndem, ou devous-nous, avec Mar Schmidt', y voir un redoublement de em (pour im)? Il ne serait pas surprenant que le thème inad, qui, en sanseril, est surtout réservé à l'accusaiti?, fût également demeuré au même cas en latin. Je regarde imá comme la réunion de deux thèmes pronominaux (§ 10.5), savoir et mu; ce dernier n'est pas usité en sanserit comme mot simple, mais il est très-probablement de même famille que le gree µto, qui, dès lors, serait lui-même parent avec l'accine latin eme.

# § 36g. Le pronom composé ana.

Nous venons de voir que le thème imá s'est formé par la com-

De pronomine græco et latino, p. 11.

Au singulier, on ne trouve and qu'à l'accusatif (indm); au pluriel, nous avons le nominatif imé et l'accusatif imén; au duel, le nominatif-accusatif indiu.

binaison de i et de ma j. le thème ww ané, qui, comme imé, sert à complèter la déclinaison de idén, se compose pareillement, selon moi, de deux éléments. Le premier est le thème, pronominal a; le second est un thème démonstratif na qui n'est pas usité en assacrit et en zend, sion en couposition, mais qui, en pâli, a une partie de sa déclinaison l'. Clough, dans sa Grammaire pâlie, donne les cas auxquels ce pronom est unité comme des formes secondaires du thème ta, de même qu'en sancrit on trouve à côté de plusieurs cas du pronom composé dé un pronom demé d'accent qui a, comme demire élément, as au lieu de a<sup>2</sup>. Je au lieu de a<sup>2</sup>. Je au lieu de a<sup>2</sup>.

Nous mettons ici le pronom simple pàli en regard du pronom composé sanscrit.

|            |              | MASCULI                             | 3.         |                      |
|------------|--------------|-------------------------------------|------------|----------------------|
|            | Sing         | ulier.                              | Ple        | ariel.               |
|            | Somerit.     | Páli.                               | Sonserit.  | Pilli.               |
| Nominatif. | Éiá          | aó.                                 | été"       | tê, nê               |
| Accusatif  | étám, énam   | tan, nan                            | étän, énán | tê, nê               |
| Instrum    | éténa, ènèna | tena, nena                          | étáis      | tebi, nebi, ou tehi, |
| Datif      | étásmái      | 3                                   | été byas   |                      |
| Ablatif    | étásmát      | tasmā , nasmā , ou<br>tamhā , namhā | été byas   | Comme l'instrumen    |
| Génitif    | étásya       | tassa , nassa                       | êtê sâm    | tésah , nésah 1      |
| Longtif    | Minnin       | tormiù normiù on                    | 2427       | the when             |

tambi . nambi

Il n., eatre antres, le nominatif accusatif noutre, que pous écritons sais et no p. asses, attenda qu'un finale, nella et partierit, derient annountre (58 o et no p. asses, attenda qu'un finale et partierit, derient annountre (58 o et no.), as moins que le mot suivant ne commerce par une voyelle (Bursouf et Lasen, Essai sur le partie, 18 o et noutre, Un et notal, et partie, 18 o et noutre de partier de la partier de

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Comparez, en zend, le génitif féminin pagyappe ainando, qui suppose une forme amerite énasyds.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Les cas qui manquent sont remplacés par le génitif.

Ou tésdani, nésdani, l'ancien génitif, après suppression de la nasale, étant considéré comme thème, et servant à former un nouveau génitif, d'après l'analogie de la déclinaison ordinaire.



# · PÉMISIN.

| Nominatif. 646 | *å                    | étüs       | tå, nå, ou tåyö, nåyö       |
|----------------|-----------------------|------------|-----------------------------|
| Accusatif êtăm | énâm taù, naù         | êtăs, ênâs | tå, nå, ou tâyô, nàyô       |
| Instrum čtáyá  | . énayê têya , nêya ' | étă bis    | tábi , nábi , ou táhi , náh |
| Datif êtisy    | åi                    | êtii byas  |                             |
| Ablatif étisy  | ås tasså, tisså       | êtû byas   | Comme l'instrumental.       |
| Génitif étány  | ds tased , tiesd      | étűsám     | tásan , tásánan             |
| Locatif étásu  | âm tassan tissan      | êtásu      | tilsu,                      |

Ressort. — Anciennes formes pronominales conservées en pâls. — La forme du génifi plá tisad ressemble d'un entairée Inspanse, aoquien fortuite, an godhique shiyás / Inne el l'autre langue out affadhi l'autre a en i. Le mot pâli est lutation sonis hier conservé que le mot godhique, ce n'i a perdu le z final, ce qui le place sur la mème ligue que le viens haut-allemand, oil e godhique dis-jac est devenu dè-rei (3.556). Le pâli a perdu, à la fin des mots, ous le « sans exception. La forme plus ancienne saud (venant per assimilation de tanyd) manque dans la grammaire de Cough; massi elle a été constatée per Burnouf et Lassen, qui, au contraire, n'ont pas titud, mais qui donnent son analogue nimital. Clongh cite, en outre, raindaye et tausafigue. Le premier contine une double désience. la termination du génitif pronominal et la désience cominaire du génitif (Quant à teastélys), en peut le diviser mis: tauté-algu, es ragarde la première containe une collus étates de printific Quant à teastélys en la tent de diviser mis: tauté-algu, es regarde la première partie coume un sonien abalit "ç on bien, on peut le diviser de cette feçon :

La syllabe longue a été abrégée et rice versa.

<sup>\*</sup> Essai sur le pdli, p. 117.

\* En sanucrit, cet ablatif a dù être teruit cet plus aprienn

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> En sanscrit, cet ablatif a dû être tanyit et, plus agciennement encore, tamyit. Comparez les formes zendes comme arankid eex hâc n (\$180).

ce mot, d'abord avec la désinence du génitif pronominal et ensuite avec celle du génitif ordinaire.

La forme immobé, cité que fluvarour et Lascen¹ comme un intramental feminin irrégulier, cut probablement un ancien ablatif, to asti que ce act touche de près, par as signification, à l'instrumental. Ce qui nous porte à recomattre dans ismosé un ablatif, cest la présence du pronçam annex ara si notre explication est fondré, le mot pfil est miseu causcret, sous un certain rapport, que les formes zendes comme expressa arcapidé, car le pronon annex ans, devenu par unétatibes més, a gardée qui plis on a su lieu que le es de arcapid est une lettre complémentaire purement exploinique (5 5°). Le t final de l'ablatif manque à insméd t muis il d'estra toucher, d'après une loi constamment appliquée en pfili, ainsi qu'on a pu le voir difiq par et masculin.

## § 370. Mots composés renfermant le thème na.

Les conjonctions latines nom et énim me quérissent être des accusatifs féminis correspondant, l'un au plàt win, l'autre au sanscrit चनाम éndim 2. L'accusatif masculin du pronons en question doit avoir en latin un o ou un a comme représentant de l'é assert : je crois reconnâtre cet accusaif masculin dans nunc, qu'on peut rapprocher de tune et de hune, et qui significrait ence (etemps] »?.

L'ombrien et l'osque ont conservé différentes formes du même pronom éna. Nous avons en ombrien ene, eine, enen, eno, enom, enu, enu-k, inu-k, enumek, inumek. Toutes ces formes, qui se

<sup>1</sup> Essai sur le páli, p. 117.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez S 36g. — Pai fait pour la première fois ce rapprochement daos ma Recension de la grammaire assertite de Forster (Annales de Heidelberg, 1818). J'avais déjà reconsu alors la nature composie du pronom sanserti éns, quoique ce sachant pas encore que le pronom simple s'était conservé en phil.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Si l'on ne regarde pas tune et nune comme des accusatifs, il faudra rapprocher ne du gree vixa. Tune répondra à vnvixa. [Une autre hypothèse au sujet de tune sera doonée au \$ 420. Comparez aussi \$ 351. — Tr.]

<sup>\*</sup> Voyez Aufrecht et Kirchhoff, Monuments de la laogue ombrienne, pp. 136 et 160. Je crois qu'il faut diviser les deux dernières formes de cette façon : enum-e-k. num-e-k. L'enclitique k, qui est souvent jointe aux pronoms demonstratifs, s'est fait

rapportent à un thème end, end, enne, signifient «et», ce qui n'a rien de surprenant si l'on songe que le sansrit de «et» a également une origine pronominale. En osque, la même conjonction se présente à nous sous la forme min.

Le témoignage de l'ombrien et de l'osquie prouve suffisamment la présence du thème ém dans les langues de l'Italie. Nous avons, au surplus, en latin le mot d'unu (forme archaitque oine-s) qui se rapporte à la même origine (\$ 3.88). Je ne puis donc admettre l'explication proposée par Pott 'et par Kuhn', d'appris laquelle nem se référenti au sanserit néme (nominatif-accusatif du thème némen « nom »), quoique je sois loin de vouloir nier que ce mot se dépouille souvent de sa signification fondamentale et prend. en sanserit, la valeur d'une particule interrogative ».

Contre l'étymologie de enim on pourrait objecter qu'un  $\hat{e}$  latin ne correspond pas à un  $\hat{e}$  (=ai) sanscrit  $\hat{e}$ . Le rappellerai à ce sujet ce que j'ai dit de l'e du gree textrapos = sanscrit ébatard-se  $(3\ 3o\ 8)$ . Si l'on voulait toutefois séparer enim du thème sanscrit  $\overline{qq}$  ême et des conjonctions ombriennées et osques, je ratia-

précèder ici d'une voyelle euphonique de liaison (\$ 361). Je ne peux admettre la division en neume-k, insue-k, parce que je ne saurais voir dans sue ni une désinencecasuelle, ni une particule annexe (\$ 500). Je divise de même essun-r-k, veaant du thème démonstratif ess, sus, que je repproche du saucerit éss.

- 1 Recherches étynnologiques, 1" édition, t. 1, p. 183, et t. II, p. 151.
- <sup>9</sup> Journal de philologie comparée, tome IV, pages 375 et auiv. Kuhn, en ret, endroit, m'attribue par erreur l'opinion que le latin nam seroit parent du sanscrit name.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Voyer mon Glossaire sancerit, au mot nóme, et Kuhn, endroit rick. Hast ajouter toutdefini que adma nisi employt est enfluirement précédé no nater mot interregutif. — Si l'explication dunnée par Pott et Kuhn étuit fondée, j'aimerais mirou supposer que le sancerit et le lain sont arrivés s'apréments et d'une foços indépardantes à transferre un malastanti ajangifant e nome en particion interreguire et en conjunction. Het à peine nécessire d'ajouter que le lain núm distruit i némamine d'une princio de l'd' avia laip acerore d'enem d'é l'à.

Voyez 5 2, remarque.

cherais le mot latin au thènte sanscrit and (§ 3791). Il ne faut pas d'étonner de voir un pronom donner naissance à une conjonction signifiant carr »: le même fait a lieu pour l'allemand dema et pour le latin quip-pe, venant de quid-pe. La seconde partie de ce dernier mot est la même qui se retrouve dons nempe, venant de nem-pe (comparez § 6). Le sanscrit hidéa carr », par euphonie pour him-éa, peut être considéré en quelque sorte comme le modèle de quippe, car il se compose de l'interrogatif him «quid l'» et de éa, qui signifie ordinairement est », mais qui sert ir à dépouiller him de sa valeur interrogative. Cette enclitique éa est identique avec le latin que, qui enlève de même au pronom quisque sa force interrogative. Or, la syllabe pe, dons quippe, est originairement identique avec que; elle se trouve avec cette forme dans le même rapport que l'éolien πέμπε avec quiuque.

Nous avons un i dans emia au lieu de l'a qui se trouve dannoue; mais il suffi de rappeler à ce sujet les verbes comme contingo, venant de tango (\$ 6), ou le păli tissé à côté de tansd (\$ 36g). Le même affaibhissement de la voyelle a lieu dans le gree sée stré, ainsi que dans la préposition inséparable fra inen bass <sup>3</sup>, qui est au thême pronominal na ce que le pronominterrogatif neutre h-in- est au masculin ha.

Le thème démonstratif na se montre aussi à nous avec un u; c'est ainsi qu'à côté du thème ka nous avons les adverbes une ki-tas «doù?» et un tra coû?». En sanscrit, y nu est une particule interrogative, de laquelle on peut rapprocher le latin num et le grec no : ce dernier est identique avec y nu, non-

Il est vrai que le thème ana et ses dérivés antara et anyá ont ordinairement conservé leur a initial en latin.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> L'allemand denn «car» représente l'accusatif singulier thana, du pronom démonstratif sa. — Tr.

 $<sup>^3</sup>$  De ni vient le vieux haut-allemand ni-dar, allemand moderne nieder  $\pi$ en bas  $\pi$  (\$ 495).

seulement pour la forme, mais encore en partie pour le sens !. Le sens démonstraif s'est au contraire conservé dans sois «maintenants, dans le golinique »u (méme sens), le vieux laut-allemand »u, »ú, le vieux norrois »u, »una et l'allemand moderne »una". Je rapporte aussi au même thème démonstraif le gothique »una et l'allemand moderne »end «encore», qui peuvent se traduire par «en ce [temps]»; le latin «d-huc, qui a le même sens, se contente également d'expimer l'idée démonstraire et sous-entend celle de temps. Le gothique »un-uh est formé de la même façon que thœ-uh, c'est-à-dire qu'il contient l'enclique »ú, dont nous parlerous plus loin (§ 395).

\$ 371. Dérivés du thème na. — Origine des particules négatives.

A la particule négative sanscrite na répondent en gothique ni, en nacien slave ne ou ni, en borussien ni, en lithuanien ne, en gree ve; ce dernier n'est uside d'u'u commencement des composés comme vitazpos, vaxabés. En latin, si l'on fait abstraction de la conjonction né, cette particule négative ne parati également que comme préfire, sous la forme ne ou ni (nefus, nefundum, neque, néjunus, nequeo, nini, nihil). Daus nôu la particule

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Comparez Hartung, Particules grecques, t. 11, p. 99.

<sup>\*</sup> Veye Griman, Grammaire alternade, l. III. p. a 69.— Pout-farte le derrière re de s'és abil pour mancies p. et provinció dis pennos manere ano, desta la perte suma rie de componés par fallerquement de la veyelle précidente. On pourrist altre respective re de localif gli insano un somé, et le champanne de l'en un appear propuer avait dejà une existence indépendané : il réveliperante les Tillamente de la laguide, comme dans exis. Remarquens à ce anglet que les motes grece ciris au 57, qui ont change un nacies a en v. ont tou un re sunt ou après cate veryelle, canal et al les reportedes de la large problet qu'il a l'entre partie qu'en peut verie le répétition de su ou qu'en peut en perdu me veyelle finate, cas sette qu'en peut veix le répétition de su ou qu'en peut peut un des contra de la reproduct qu'en peut qu

<sup>3</sup> Voyes Grimm, Grammaire attemande, III, p. 250.

<sup>4</sup> Comme le na sanscrit, ne et su sont ordinairement brefs eu latiu; là où la vovelle

négativé est probablement contenue deux fois : je regarde né-ne comme étant pour no-ne, avec le changement habituel de l'a primitif en o. Dans l'archaïque né-nu la particule négative en question se trouve probablement aussi deux fois.

Quant à la conjonction m, il est possible que son n initial soit l'altération d'un ancien m; m correspondrait alors à la particule proliibitive md en sanscrit, md en gree, mi en arménien. La permutation des deux nasales a pu être amenée par la parenté de signification des deux particules.

Le zend, au lien de la particule négative na, se sert de núd (\$360), qui correspond au not sanscrit nt, venant de naci (littéralement «non hoc»). En ancien perse, la négation est exprimée par naig, qui se compose des mêmes éléments, mais avec suppression de la dentale finale (\$86,). En lithanaire, la particule négative est nei¹, que je rapporte à la même origine, en admettant également la perte d'une dentale à la fin du mot?

Dans le dialecte védique, w ne a aussi le sens de « sicut»; je vois dans ce fait une preuve de l'origine pronominale de cette particule<sup>3</sup>. Le ne crois pas qu'il faille admette une origine diflérenté pour na signifiant « non » et pour na signifiant « sicut», si éloignées que puissent paraître, à première vue, ces deux acceptions. Puisque l'affirmation est marquée par une expression pronominale, par i-m en latin, par di-di en sanserit, par jai en

est longue, une cause particulière a occasionné cet allongement : ainsi némo est une forme contractée pour ne-homo.

On écril ordinairement ney. La diphibongue lithuanienne ei, ou plutôl sa forme primitive ai, correspond au sanscrit é (5 ±6, 5).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nei signifie «ne ... pas»; nei répété équivant pour le sens au français «ni». En zend, «ni ... ni» est exprimé par noid ... naids; ce dernier mot se compose de na + nda, littéralement «non ici».

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> l'ai déjà exprimé cette idée dans ma récension du Rig-reda specimen de Rosen (Annales de critique scientifique, 1830, p. 955).

gothique', le contraire de l'affirmation doit pouvoir s'exprimer par un not qui formera avec elle la mena natiblese que s'illud'a avec shore. Le mot ma, en supposant qu'il ai ette origine, ne sera donc pas à proprement parler une négation, mais un pronom servant à marquer l'éloignement; et, en effet, de ce qu'on nie refuse une qualité ou un objet, il ne s'ensuit pas qu'on supprime ou qu'on nie ette qualité ou cet objet : on l'éloigne de mon voisinage ou de ma personnalité, ou bien l'on me place d'un côté et l'idée désignée de l'autre, en montrant la séparation des deux termes.

La plupart des mots qui, en sanscrit, signifient «celui-ci» veulent dire aussi «celui-là » : c'est l'esprit qui supplée le lieu plus ou moins éloigné, car la seule notion véritablement exprimée par les pronoms est celle de la personnalité 2. La particule négative w a (l'a privatif en grec) est également identique avec uu thème démonstratif (\$ 366). La particule prohibitive an mâ = μή vient se placer auprès du thème ma (\$ 368); enfin la négation grecque of peut aussi, comme il sera montré plus tard, être rapportée à un thème démonstratif. Il faut encore considérer que se en latin a, comme sa dans les Védas, une double acception : placé après un mot, il est interrogatif; devant un mot (nefas, neque, nequeo, nihil), il est négatif. Quant au sanscrit na, nous ajouterons que, combiné avec lui-même et chaque fois allongé, il forme le mot nânâ qui signifie «beaucoup, de beaucoup de sortes », littéralement « ceci et cela » 3. Mentionnons enfin la particule interrogative et affirmative नुमझ nû-ndm, dont la première partie nú est un allongement de nu (\$ 370), et

<sup>1</sup> Voyez \$ 38

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L'auteur répond ici à l'objection qu'on pourrait tirer des mots comme énanc en sanscrit, san en pâli (\$ 36g), qui n'impliquent pas nécessairement l'idée d'éloignement. — Tr.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cette expression est indéclinable et ne s'emploie qu'au commencement des composés.

dont le second terme nous présente notre thème pronominal  $na^{-1}$ .

\$ 372, 1. Déclinaison du thème composé ana. — L'article assen irlandais.

Nous retournons au thème composé wu and (\$ 369). L'instrumental massalin-neutre de ce pronom est en assarti anéma, en zond aja ana (\$ 158); l'instrumental féminin est www andyd, en slave coso ongois (\$ 378). En génitif-locatif duel des trois genres est en sanscrit anéma, en slave coso ongois (\$ 373). En lithuanien, and-s ou an's signifie ecclui-làs; le féminin est and. En slave, nous avons le pronom ona, ona, on A la difference du sanscrit et du zend, le lithuanien et le slave ont la déclinaison complète, qui est analogue, en lithuanien, à celle de tau, ar, en slave, à celle de 1716; ar, tra (\$ 343), A ce pronom appartiennent aussi, si je ne me trompe, le latin an, le grec de et la particule interropative gothique an 2.

Dans les dialectes gadhéliques du celtique, ce pronom démonstratif est devenu l'article. Il a conservé en cette qualité, dans l'irlandais, de remarquables restes de son ancien système de déclinaison?; ils ont été longtemps méconnus, parce que dans l'écriture on a joint les désinences de l'article au commencement du mot suivant. Mais en rétablissant la vraie orthographe, on constate que l'article féminin, quand il est suivi d'un mot commençant par une voyelle, prend un h' final aux mêmes cas où les langues congénères ont un a dans leur flexion. Au génitif pluriel, un a répond en irlandais à un an sancrit: ce a également a été joint dans l'orthographe usuelle au mot sui-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Comparer Hartung, Des particules de la langue grecque, II, p. 95. Hartung décompose le mot comme moi, mais il voit dans num le sanscrit ndman « nom ».

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Voyez J. Grimm, Grammaire alternande, III, p. 756.

<sup>3</sup> Comparez mon mémoire Sur les langues celtiques, p. 23-33 et p. 82.

vant <sup>1</sup>. Le mets ici en regard la déclinaison de an oigh \* la vierge » et celle du lithuanien and \* illa »; je fais précéder entre parenthèses les formes qu'on devrait s'attendre à trouver en sancrit, si le pronom en question avait dans cette langue sa déclinaison complète.

#### Singulier

|           | Sanscrit.  | Lithumien. | Irlandai  |
|-----------|------------|------------|-----------|
| Nominstif | (and)      | anà        | an oigh   |
| Génitif   | (ana-syds) | ants       | nah aigh  |
| Datif     | (ana-sydi) | anai       | do-'n oig |
| Accusatif | (andm)     | anán       | na oigh.  |

### Plariel.

| Nominatif | (ands)     | anos     | nah agha     |
|-----------|------------|----------|--------------|
| Génitif   | (and-sdm)  | anú      | nan ogh      |
| Datif     | (and-byas) | ano-miss | do-nah ogaib |
| Accusatif | (ande)     | ande     | nah omba     |

\$ 379, 2. Le thème composé ana, en arménien.

Nous wons déjà reconnu (\$ 342) dans le premier membre du compoée arménien in-éjn - lui-même une forme congénère du thème sanscrit and. Mais ce in est employé aussi comme pronom annexe après d'autres pronoms démonstratifs, notamment dans auft suin - hit, idem » et dans ses analoques dain, nuin. Le pronom annexe a alors sa déclinaison complète, quoique le signe casuel puises manquer à certains cas; au datif et au génitif singuliers, l'absence de la flexion casuelle est de règle, comme pour les thèmes substantifs en »; le nominatif et l'accusait singuliers doivent également rester sans désinence casuelle. Il est impordioivent fégalement rester sans désinence casuelle. Il est impor-

Le même fait a ou lieu pour les noms de nombre dout le thème finit en soncrit par un n (excepté pédém, su sujet doquet je renvoie au \$3.33); ce n a été joint en triandais au mot suivant, quand celui-ci exprime l'objet compté (voyez le mémoire cité, p. 33). Devant une labiale, au lieu de n on met un m.

tant de faire observer qu'à l'instrumental et au datif-génitif pluriels nous avons un m. u au lieu d'un i; je regarde la forme un comme moins affaiblie que m'.

Je donne ici comme modèle la déclinaison complète de *bajte* 

|              | Sugulier.          | Pluriel.               |
|--------------|--------------------|------------------------|
| Nominatif    | nuin               | no-q-in ou nuin-q2     |
| Accusatif    | s-nuin             | s-nuin-s ou s-no-s-in  |
| Instrumental | now-im-b ou now-in | no-q-im-bg ou no-q-um- |
| Datif        | nm-in t            | no-ż-un-ż ou no-ż-un   |
| Génitif      | nor-in             | no-i-un-i ou no-i-un   |
| Ablatif      | 3                  | no-f-un-f              |

§ 372, 3. Le pronom annexe a, en arménien.

Un autre pronom annexe qui concourt, en arménien, à la déclinaison des pronoms démonstratifs, c'est a, que je crois pouvoir identifier avec le thème démonstratif sanctir a (\$3.66). Mais l'enditique arménienne a perdu tous ses cas, excepté l'instrumental singulier et pluriel; exemple : som-an « par celui-ci». som-jump « par ceut-ci». Sans ces deux formes d'instrumental, on pourrait être tenté de rapporter à la désinence casuelle du pronom principal l'a des ablatifs pluriels comme notané et des génitifs singuliers comme nora (\$8.183.^4, et 188). Ce qui

¹ Comparez akun-q = oculin, akun-z = oculos=, venant du thème akan (\$\$ 226 et 237, 3).

Dans no q-in c'est le premier pronom, dans num-q c'est le pronom annexe qui a la désinence casuelle.

On devrait s'attendre à avoir nomé-imb, nomé-imbé. (Voyez la note 6.)
Pour nom-in. De la lettre m servant de désinence au datif rapprochez le sanscrit

smái, le vieux haut-allemand mu, le moyen haut-allemand m (5 : 83 °, 4 ).
Les pronoms démonstratifs composés avec in n'ont pas de forme spéciale pour l'ablatif singuiser.

prouve aussi que cet a est nn pronom annexe, ce sont les nominatifs pluriels comme  $no_{j}^{-}a$ : en effet, c'est seutement à la fin des mots qu'un s primitif (= sanserit  $\mathbf{z}_{j}$ ) es change en g. Le rapporte enfin au pronom annexe a l'a final des nominatifs singuliers sn = hic n, da = aille n et na (même sens); devant l'a du pronom annexe, les thèmes so, do et no ont predu leur o, de même qu'au datif nous avons nm-a au lieu de no-m-a.

Voici la déclinaison du pronom na (pour n'-a, venant de no-a); sa et da (pour so-a, do-a) se déclinent de même :

|              | Singulier. | Plene  |
|--------------|------------|--------|
| Nominatif    | n'-n       | nog-a  |
| Accusatif    | p-n'-a     | g-nos- |
| Instrumental | now-ar     | ноф-аг |
| Datif        | nm-a       | noż-a  |
| Ablatif      | nm-a-nê    | noż-a- |
| Génitif      | nor-a      | noi-a  |

8 372. 5. L'enclitique ik, en arménien. — Origine des thèmes aiso, aido, aiso.

Je fais suivre la déclinaison complète de l'arménien uyu ais «hic», dont le thème aiso correspond exactement au zend »pagga aisa, au sanscrit **un** ésid et à l'osque eiso 1.

|                | Singulær.         | Pluriel.                  |
|----------------|-------------------|---------------------------|
| Nominatif      | ais               | nisą ou nisoą-i-k         |
| Accusatif      | s-ais             | s-aisos-i-k               |
| Instrumental,. | airu ou airor-i-k | aisoq-irq ou aisoq-imbq 2 |
| Datif          | aism ou aism-i-k  | aisž ou aisož-i-k         |
| Ablatif        | aism-ané          | aist ou aist-ané          |
| Génitif        | aier on airrich   | gist on gisat-i-k         |

Les thèmes aido et aino (nominatif aid et ain) sont fléchis de même. Le premier sert à désigner les objets d'un moindre, le second les objets d'un plus grand éloignement. Mais si airo répond au sanscrit été, au zend aiia, de son côté, aido doit, comme l'a reconu le 'Windischmann, représenter le sanscrit été, le zend aiia; enfin, ain (thème aino) se rapportera au thème sanscrit éta (venant de aina). Cette concordance est trop évidente pour que nous puissions accepter l'eviplication donnée par les grammaires arméniennes: dans le a de aix shie-», elles croient retrouver le a de es » je », et dans le a de aix shie-», elles croient retrouver le a de es » je », et dans le a de aix shie-», elles croient retrouver le a de es » je », et dans le a de aix shie-», elles croient retrouver le a de es » je », et dans le a de aix shie-», elles croient retrouver le a de es » je », et dans le a, de aix shie-», elles voient le de da que. du « tu». Il est vrai que », de et a sont employés comme suffixes pour désigner la première, la deurième et la troisième personne, et il est incontestable qu'ils représentent alors des thèmes de pronoms personnels. Nais il ne s'ensuit pas

¹ Voyer S 30% et comparer F. Windsichmann, Éléments de l'arménien, p. 35.
¿ duopi-imbje contient évidemment l'enclitique in ; compares noj-imbje (\$ 375, a ).
¿linopi-irje me partit avoir percht le n'du pronoma nances; si l'on n'admettail pas cette expiration, il faudrait supposer pour ce seul cas une enclitique i, qu'on pourrait rapprocher du thiene sanceit; g. (1 \$ 360).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Petermann (Grammaire arménienne, p. 173 et suiv.) cile comme exemple kair-s, qui signifie à la fois «pater ego» et «pater meus». Mais ce n'est pas «pater meus», c'est «pater mei» qu'il faut tradnire. Dans «pater ego» le pro-

que dans  $n\dot{u}$  « hie » le x soit pris au pronou de la première personne, ni que dans  $a\dot{d}$  «ille» le d provienne de celui de la seconde <sup>1</sup>. Comme conséquence d'un tel principe, il faudrait dire qu'il n' x pas en arménien un seul vrai pronom démonstratif. On pourrait, d'après la même méthode, rapporter l'origine du sanscrit ima « hies au pronom de la première personne et celle du « hie, ille» au pronom de la seconde personne (thème singulier tro). Ajoutons enfin qu'il serait suprenant qu'on ne pût exprimer en arménien des idées aussi simples que «ici» (ax-t), « d'ici» (ax-t) et « tant»  $(a\dot{u}-\dot{q}an)$ , sans y faire entrer l'idée du « moi »

Dans les pronons sa, suin, da, duin, na, suin je crois reconnaître des formes mutilées pour aise, aisuin, aido, aiduin, aise, aisuin: la surcharge causée par l'annexion des enchitiques a et in aura occasionné la perte de la syllabe initiale?. Rappelons à ce sujet qu'en ancien perse le thème démonstratif aise perd en composition sa diphthongue mi, et que la forme mutilée ise (ou, avec affibilissement de la voyelle, si) devient alors une enchitique; exemple: haici avada-ia «inde hic» ou «inde ille». En persan moderne, à n'est employé comme enclitique que pour marquer la relation du génitif: il s'attache au mot précédent à

nom annez marque la relation du nominalif, dans «pater mei» celle du génisif.

Schrider (Theonorus, p. 95) cit sui» « hoc meum», dai» « illud meum», nai»

istad meum», said « hoc Isum», sain» « hoc istus», etc. mais dans ces formes,

le prenom anneze doit étre entendu conime exprimant la relation du génisif (roïvo

guos, etc.).

- 1 La seule raison donnée par les grammaires arméniennes, c'est que le pronom «je» désigne la personne la plus rapprochée de celui qui parle, et le pronom «tu» une personne moins éloignée que «il».
- L'arménien um sa, un b suin, ne peut venir du sanscrit sa «celui-ci, celui-là, il», car un s initial devient toujours un h en arménien.
- 3 On ne trouve pas en ancien perse la forme complète aisa, mais seulement le neutre aisa = sanscril état, zend aisad. Hors de composition, le masculin est remplacé par Ausa = sanscril eta (\$ 352).

l'aide d'un e, qui fait l'office d'une voyelle de linison; exemple : dil-e-à « cor ejus » 1.

Aucune loi phonique ne nous empéderenit de rapporter la partie initiale des composés da, duin au thême sanserit to (3 343); mais outre que cette dérivation serait contraire à l'analogie qui relie da, duin avec sa, sain et na, nuin, il faut considèrer que le thème simple do, s'il existait en arménien, y aurait sans doute laissé des adverbes pronominaux, de mêtue que le thème ca a formé en sanserit dérra dès, side-au del là», toi-di «ainsi», toi-di «ainsi», toi-di «ainsi», toi-di «ainsi», toi-di «ainsi», toi-di valore de là», toi-di «ainsi», toi-di valore de là», toi-di valore de la valo

### 8 373. Prépositions dérivées du thème composé ana.

Puisque la préposition latine inter est évidemment identique avac le sanscrit avâtr et le gothique undar (88 ag 3 et ag h), et puisque l'i est un affaiblissement très-ordinaire de l'a, il convient aussi de rapporter les prépositions in, en latin, et  $\delta v$ , en grec, au thème démonstratif  $\Psi \pi$  and. On pourrait, il est vrai, rattacher in et  $\delta v$  au thème pronominal  $\nabla i$ ;  $\delta \delta v$  acrespondrait au zend  $\sigma q_i$   $\delta \delta v$  aici v, avec insertion d'une nasale inorganique, comme, par exemple, dans  $\delta q_i \phi_0$ , ambo, comparés au sanscrit usôté et au slave obs. Mais je crois actuellement que le nd en i,  $\delta v$  apparatient au thème  $\delta$ . Le s de sis (venant de  $\delta vs$ ) me paraît être le reste du suffice  $\sigma z$ , qui marque la direction vers un endroit (comparez les adverbes v v v z,  $\delta \lambda \lambda o v z$ ); on peut citer conmer

¹ Il eu est de même pour le t et le m qui sont les enclitiques de la deuvième et de la première personne; exemples : dil-e-t -cor tuin, dil-e-m -cor mein.

La nature pronominale du latin in ressort encore clairement dans inde; quant à ép-0x, ép-0xx, ils expriment les relations marquées par le locatif et l'ablatif.

exemples de mutilations analogues el-s pour év-oi, lés pour lébis, mojes pour aport. Si cette explication est fondée, nous voyons pourquoi els sert spécialement à marquer le mouvement vers un lieu : il s'oppose à és de la même façon qu'en allemand hin est opposé à hier, avec cette seule différence que les deux expressions greeques ne peuvent plus s'emplore seules, mais ont besoin d'être suivies d'un mot marquant le lieu du mouvement ou du repos, à peu près comme un article dont le sens se perd dans celui de son substantif.

Le thème pronominal dont nous nous occupons s'est mieux conservé dans la préposition ésés, qu'on peut rapprocher du gothique ana et de l'allemand an. Avé s'oppose à xará qui est également d'origine pronominale (88 105 et 1015) 1.

### \$ 374. Dérivés du thème ana. - Les pronoms anyá et antara.

Combiné avec le relatif **u** yo. le thême **uu** and donne **uu** anyd; avec le suffixe comparatif **n** tara, il fait **uu u u u u u** tara tantara; l'une et l'autre expression signifie a alius \*\*. L'a final de ana a été supprimé : la forme régulière eût été ana-ya, ana-tara\*. En godhique, nous travous os comme pronom correspondant auther (même sens), dont le thême est authora; en lithuanien, antrà-a-l'autre, le second **u**; en latin, alter, avec changement de n en 1 (\$ 2 ac). La même permutation de lettre s'observe dans affus et

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Voyer mon mémoire Sur quelques thèmes démonstratifs et sur leur rapport avec différentes prépositions et conjunctions, p. g et suiv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Antara n'est employé dans ce sens qu'à la fin des composés; il est pris alors substantivement. Exemple : grámántara (gráma-antara), littéralement «un autre parmi les villages». On dit, au contraire, anya-gráma «un autre village».

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Les grammairiess indices out mécenne la vraie origine de ces prosents. Ils rapportent augé à la racine as viriers ; la nature composée de ou not leur a cédent pas aussi bien que celle de 19a, pa., Quant à autres, la le font dévirer de anta «fin» : la formatie irrepuirle de cer most les nichaisses ne revue l'amma de la commentation de la commentat

dans le gothique abja¹, qui correspondent à चान् anya-s. Le gree &los a opéré l'assimilation du j à la consonne précédente (\$1.9); il en est de même pour le pràcrit 'च्या apya et le vieux haut-allemand alles sautrements. La forme 'च्या anya' s'est, au contraire, bien conservée, quoique avec une certaine modification du seus, dans le gree trois, qu'on peut rapprocher du no-minatif pluriel sanscrit et zend anya' saliis. De troi vieut tévore quelquecis », qui est formé comme &loers, kadrors. En ancien slave, mar ima signific salius »; le thème, qui est ino, a perdu le y du pronous sanscrit et zend anya. Le nominatif au féminin est leus âne, au neutre tuse ino.

# \$ 375. Les pronoms ápara et pára .

Outre les mots anyá, antara et itara, le sanscrit a encore deux expressions signifiant « autre », à savoir चपर dpara et पर pdra.

Apara vient peut-être de la préposition ápa « de », qui ellemême semble se rattacher au thème démonstratif ▼ a. Nous avons déjà rapproché (§ 350) de dpara le gothique et vieux hant-allemand ápar», l'allemand aber, dont le sens primitif se montre encore clairement dans abernals « derechef », aberglauben « supersition», abernals « démence » \* En vieux haut-allemand, afar signific aussi « de nouveau »; on peut rapprocher de cette acception celle du latia iterum, qui correspond au sanscrit CTG (lara» » l'autre ».

पर pára, qui est plus usité que ápara, en dérive par aphérèse.

On a, par exemple, en gothique, alja-kunda «alienigenus», aljai vaiktai «aliæres», aljai-knd «aliunde» (5 183°, a). Le nominatif, selon moi, a dù être aljis, et non alia (5 135).
2 L'auteur n'a pas encore épuisé les dérivés du thême pronominal na. Les pronoma

ápara et pára, quoique d'origine différente, se trouvent placés ici à côté de anyá et de antara, à cause de la similitude de leur signification. — Tr.

 $<sup>^{\</sup>circ}$  Avec f au lieu de p, an vertu de la loi de substitution de consonnes (\$ 87, 1).

Littérnlement «une autre fois, une autre croyance, une autre raison».

Au nombre des rejetons qu'il a pu laisser dans les langues de l'Europe, je serais tenté de mettre le latin perendie, qu'i s'expliquerait bien par l'autre jour s: il est vrai que perendie, au lieu de signifier deunain», comme on devrait s'y attendre, a pris le sens de «Fautre jour» (en partant de demain); mais il arrive souvent que l'usage fait signifier à un mot plus que n'expriment les éléments dont il est composé. Dans la première partie de prende je reconnais un accussit à devrbial, avec u pour m. comme dans eundem. Au contraire, dans le sanscrit part-dyus «demain», part à l'air d'être un locatif. I andis que le second membre du composé, si on y voit une contraction pour diesa, est un accussif. Le pren latin se trouve encore dans perendiaux, perendianc, dont le dernier membre se rattache à une autre dénomination sanscrite du «jour», savoir d'une

Il y a encore un autre mot dans lequel je crois reconnaître les deux expressions Γετιμ dinas et τς pian réunies : c'est ven-jerr, even-jerra, en genc teardea; a nonscrit, Γετιμας dinas-para significirait, si l'on prend para comme substantif neutre, « diei extre-mum». Nous avons une expression sanscrite qui a cette signification et où para figure comme premier membre du composé : c'est pardèna (venant de para + abna « jour »)? En conséquence, resper serait pour dires-per; cette mutilation ne serait pas plus surprenante que celle de Γετιμα dires deux fois « qui devient bis.

Une autre trace de ut pára «l'autre», en latin, serait pereger<sup>3</sup> et peregrimas, si l'on rapporte au pronom pára la première partie per, qui ne s'explique pas bien ici comme préposition.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Je crois que c'est là une illusion et que l'é de paréégus et d'autres composés du même genar (\$ 35 s) est un élargissement de l'a final du thème : à plusieurs cas de la déclinaison, nous avons observé un élargissement analogue.
<sup>2</sup> Pardègus signifie « la dernière partie du jour» (voyez le Glossaire sanscrit); il est

opposé à piereiène « la première partie du jour ».

3 Pour per-ager ; on devrait s'attendre à une forme per-iger (\$ 6).

Pereger signifierait donc nétant dans un autre pays n (comme le vieux haut-allemand eli-lenti) 1 et peregrinus noriginaire d'un autre pays n.

Citons encore ici perperus, qui contient peut-être un redoublement de perus = uveg péra-s; ce qui est mauvais ou injuste scerait appelé "lautre-s", comme étant oppoès de c qui est hon et équitable. Dans le grec «σέρπερ» la signification primitive aurait pris une direction plus spéciale. Il reste enfin à mentionner la particule «σέρ, qui est plutôt employée comme pronom que comme préposition. Un mot dont la signification première était «l'autre» semble naturellement appelé à renforer le pronom relatif; c'est ainsi qu'en français on a les locutions sous autres, cous autres, et qu'en allemand trens audres » si toutefois » est plus énergique que le simple emm « sis »."

# \$ 376. Pronoms dérivés du thème na.

Le gotbique jains (thème jaina) «celui-là». le grec xeïros, żeïros (éolien xipos), le dorien ripos et le borussien tans «li» (thème tana ou, avec le redoublement de la liquide, tanna, eana, trane) renferment dans leur dernière partie le thème pronominal na dont il a été question plus haut (\$369 et suiv.).

Le dorien THVOS a allongé la voyelle de l'article, comme ont

Deveou eo allemand moderne elend «misérable». — Tr.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Il y a en allemand des locutions où ander est employé par emphémisme au lieu d'un mol triste ou ficheux. Mir wird anders » je me trouve autrement», c'est-à-dire » je me trouve muls. Ah hôite hold ous anders geogg s'julisis dire autre choses (quelque chose de désagréable). Os sont pout-être res locutions qui ont conduit l'auteur à rapproche pursperam de pério. — Tr.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bapproches ausi, en grec, l'emploi de Abar, qui reable quelquéoni formes picuasante. Os chores des faits andogues en susceril, Aimi dans un passion forme de Nala (1, 13) cous trouvous la planse suivante; - Ni permi les dieux, ni parmi les Nala (1, 13) cous trouvous la planse suivante; - Ni permi les dieux, ni parmi les vigat, ni parmi les compte hommes, une telle housini en dei passioni en cichère junqu'à gréents. Ici les hommes sont opposés à tout le reste des étres comme «les autres».

fait aussi radéos et rauéoz (§ 35a); le même rapport qui existe entre trêves et ra se retrouve entre arises et le thême interrogatif xo. Au contraire, xeños, au lieu d'allonger lu voyèle, l'a amincie en s et y a mêlé un s; un mélange analogue a eu lieu dans le composé sanscrit êm (§ 356). Quant à éxeños, il est pour xeños comme égo pour µoï.

Dans le gothique join(p) «celui-là», il s'est mélé un i au thème relatif sancrit w que. Si, dans les langues germaniques, il y avait, comme en slave, un j prosthétique pouvant se placer devant les anciennes voyelles initiales 1, joins viendrait sie ranger à côté de vu me, comme une forme evactement identique; mais nous avons déjà vu (\$3.08) que le représentant de bua, en gothique, c'est le nom de nombre ains (thème ains (thème ains

Mentionnons encore ici le gree deras (thème deus). If yois un pluriel neutre, que l'usage a détourné de son sens propre. Il y a entre deras et le thème ro le même rapport qu'entre xeï-ose et le thème xo (d'où viennent xérs, xérzpor); la ténue primitive xest amolité dans deras comme dans la particule às (3 550, le ne crois pas, cependant, que le v de deu doire être rapporté au pronom annec = "me; j'y vois plutôt, comme dans rue, dont il sera question plus loin, et comme dans beaucoup de mots de la déclinaison faible des langues germaniques (8 1 4 n), un compérent purcent phonétique.

#### THÈME PRONOMINAL FA.

# \$ 377. Le thème composé ava.

Il a déjà été question plusieurs fois du thème démonstratif zend \*\*\* ava \*\* celui-ci \*\*. Il nous fournit une preuve nouvelle et intéressante d'un principe très-important pour l'histoire des

¹ Comparez, par exemple, l'ancien slave несмь језий за sanscrit griza dann el au lithuanien ети тје suisт (\$ 92°).

langues, à savoir que les pronoms et les vraies prépositions ont la même origine. En effet, le sanscrit, qui n'a plus le pronom ava, nous présente une préposition ave marquant la sortie d'un lieu ou un mouvement de haut en bas. Ainsi, ave.plu, aves-lur (racine q l') signifient « sauter en bas, désendre. De la nature pronominale de ava on peut conçture que le sens primitif de ces mots a du être « venirs ou « sauter vers ce [lieu]».

En slave, ava s'est régulièrement transformé en ovo (8 92°), lequel signifie «celui-ci» ou «celui-là»; son nominatif féminin ova est presque identique avec le nominatif féminin zend ana.

C'est à ce thème pronominal que se rattache le au de autos (\$ 344), qui a vocalisé le v en v après la suppression de la voyelle finale. Employé hors de composition, ce thème montre le mieux sa nature pronominale dans ado: «ici», qu'il n'est pas nécessaire de regarder comme étant pour αὐτόθι; rien ne s'oppose à ce que le thème ai prenne le suffixe locatif, à l'exemple des autres thèmes pronominaux. Comme formation analogue à ένθα, nous pourrions nous attendre à trouver αίθα, qui correspondrait pour le thème, le suffixe et le sens, au zend agans avada. Mais le grec nous présente seulement le mot ἐνταῦθα (pour ένθαῦθα, voyez \$ 3 h h), c'est-à-dire αἰθα composé avec ἔνθα. Il en est de même pour l'adverbe ablatif αὐθεν, qui ne s'est conservé que dans le composé έντεῦθεν. La forme dépourvue de flexion αὖ, dont le sens n'est nullement en opposition avec son origine pronominale, a probablement perdu sa désinence casuelle ou quelque autre suffixe. Si la forme primitive était le neutre autr ou αύδ, la suppression de la dentale finale n'a rien que de conforme aux lois phoniques du grec (\$ 86, 2). Peut-être av estil un reste de αδθιε ou de αδτε : ce dernier adverbe est de même formation que les adverbes pronominaux τότε, δτε, φότε, quoique, à l'égard du sens, il ait pris une nuance différente.

#### \$ 378. Dérivés du thème ava.

Combiné avec le suffixe comparatif, le thème au (\$ 377) nous donne αὐτάο «mais»; c'est ainsi que ápara «alius» donne en vieux haut-allemand afar «mais, de nouveau», en allemand moderne aber « mais ». Par la conservation de l'ancien a, le suffixe de autap l'emporte sur le suffixe ordinaire tapos et correspond exactement au tar sanscrit de antár (\$ 293). Dans le latin au-tem, formé comme i-tem, nous avons un suffixe qui répond au wa iam des adverbes sanscrits ka-lam « comment? », it-lam «ainsi» (\$ 425). Je regarde au-t comme une mutilation pour au-ti, de même que u-t est pour u-ti (\$ 425). Quant à la syllabe au de aufugio, aufero, je ne vois pas de raison suffisante pour m'écarter de l'opinion ordinaire, qui y voit un amollissement de ab 1. Au contraire, dans la forme épique αὐερύω, il semble bien que la particule ava, qui en sanscrit joue le rôle d'une préposition inséparable (\$ 377), se soit conservée2; on a vu plus haut que la préposition sanscrite est une forme sœur du thème démonstratif zend ava; le αὐ de αὐερύω et la particule grecque αὖ remonteraient donc à une origine commune.

# § 379. Particules grecques dérivées du thème ava. — La négation où.

Je rapporte aussi au thème démonstratif zend ava et slave oro<sup>3</sup> le grec où, dont l'emploi dénote clairement une origine prono-

Sana ca anollissement, affere, remant de adjere, semit identique avec affere, semant de adjere, je besoir d'étrice rette quiveque a pa décembier le changement en question. On sait, d'aillaure, qu'il y a entre le è et l'a une affinité particulière e nous avons un cemple de changement inverse dans de, son le le représente de de des. Une fois que, pour évirer la confusion, ou fut sorti de sé, ave a pu l'introduire dans des mote (comme adqué) où il a vivail por la mome resion d'être.

<sup>10</sup> comparez Benary, Annales de critique scientifique, 1830, p. 764.

Après la suppression de la voyelle finale, nous auriona, en zend, la an el, en ancien stave, oV u.

minale ' et dont la désinence est celle de l'accusatif masculin ou du nominatif-accusatif neutre. Remarquons que le thème pronominal acad ens forme son nominatif-accusatif singuleri neutre, non pas par un et de la comme d'autres thèmes pronominaux en a, mais par un m. et cela nous donne une forme avait, qui se contracte irrépulièrement en d. a aum ". En sanserit, l'accusatif masculin et le nominatif-accusatif neutre servient avan; le second a est suppriné dans le grec cob ainsi que dans la syllabe ai de ai-54, ai-45 et d'autres formes nanlogues: le premier a. au contraire, ex trenrésenté par l'e, comme dans 686; 61 s.31

Conformément à ce qui a été dit plus haut (§ 371) sur l'origine des particules négatives, nous rapportons également au thème pronominal ans la négation od. Oè est à oòx è ce que le préfixe latin arc est à arc. De même que le latin arc est pour mogue, je vois dans oòx une forme mutilée pour oòx/ ou, avec substitution de l'aspirée à la ténue, oòx/. Peut-être ce x ést-il de même origine que le thème pronominal sanscrit  $\mathbf{T}$   $\mathbf{G}$ , qui également s'emploie comme enclitique (§ 385 et suiv.). Il y a le même rapport entre  $\mathbf{T}$   $\mathbf{G}$  et el l'enclitique  $\mathbf{w}$  an  $(\mathbf{u}, \mathbf{w}, \mathbf{u}, \mathbf{u})$  a le même rapport entre  $\mathbf{T}$   $\mathbf{G}$  et el l'enclitique  $\mathbf{w}$  an  $(\mathbf{u}, \mathbf{u}, \mathbf{u}, \mathbf{u})$  a le même rapport entre  $\mathbf{T}$   $\mathbf{G}$  et el l'enclitique  $\mathbf{w}$  an  $(\mathbf{u}, \mathbf{u}, \mathbf{u}, \mathbf{u})$  a l'entre le neutre  $\mathbf{T}$   $\mathbf{G}$  et el l'enclitique  $\mathbf{w}$  an  $(\mathbf{u}, \mathbf{u}, \mathbf{u}, \mathbf{u})$  a l'an indien, elle l'est aussi avec le  $\mathbf{W}$   $\mathbf{G}$  indien, elle l'est aussi avec le  $\mathbf{w}$  du latin aque,

§ 380. Dérivés du thème eva. — La conjonction gothique auk, en allemand moderne auch.

Il nous reste à indiquer un rejeton du thème pronominal aeu dans les langues germaniques. Je veux parler de l'allemand auch.

Voyez Hartung, Particules grecques, t. II, p. 3 et suiv.

Sur I'd. voyez 5 3o.

On aurait dû a'attendre à avoir aum (5 4a). — La forme aum sert en même temps pour l'accusatif masculin, qui, sans contraction, eût fait arem. (Voyez Burnouf, Yaçna, notes, p. 5.)

<sup>1</sup> Oux, à cause de sa consonne finale, est employé devant les voyelles.

dont la valeur démonstrative paraît clairement dans les phrases comme : er ist blind und auch lahm ; il est aveugle et aussi perrlus». Le rôle de auch, dans cette phrase, est d'annoncer une nouvelle qualité qui vient s'adjoindre à la première : c'est comme si l'on dissit : « il est aveugle et cet e; perclus». Auch remplit ic pour un seul mot le même office rempli par la conjonction das que » pour tout un membre de phrase; en ceffe, quand je dis : ich will nicht dass er komme » je ne veux pas qu'il vienne», la conjonction dass exprime d'une façon générale l'objet de ma volonté, que viennent déterminer ensuite les unois er komme; en d'autres termes, dass est le complément grammatical et er komme le complément logique!

En vieux haut-allemand, anh (qu'on écrit aussi onh, oue, etc.) a encore d'autres significations, telles que «ex, mais». Ces sens conviennent très-bien à un dérivé pronominal, comme le prouvent les mots dens, aber, sonders ». En gothique, anh signifie surtout «ex ». Si, dans tous les dialectes germaniques, anh avait uniquement le sens «aussi», on pourrait songer à une parneté avec le gothique anhon «augmenter». Mais quel rapport y a-t-il entre «augmenter» et un und pouvant signifier «car, mais »? Les notions verbales et les racines verbales sont d'ailleurs les dernières que je voulusse appeler à mon secours pour expliquer une conjonction ». Toutes les vraies conjonctions dérivent de pronoms (§ 105); c'est un principe que dès mes premiers écrits

¹ La conjunction date set origiual resument identique avec le neutre da personn der Cest sembenos en ellemand moderne qu'on a commenci à distinger per l'orthographe le pronom de la conjunction. Au resle, l'exemple allemand donné par l'auter pourrait natis bine dure recupides per un exemple gree, latin, aquéin ou françuis : dans les phrases comme «Il-éri…, seo spari…, (Plante), J. have that ..., µs ang per., \_\_fri, quoi, flant, que sont d'auterias pomonna seutres. — Tr.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyes Graff, Dictionusire du vieux hant-allemand, l, col. 120.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Comparer le sanscrit sió « assembler», d'où vient samièa « foule».

b L'étymologio aukan, repoussee ici par l'auteur, est proposee par J. Grimm, dans sa Grammaire allemande, III, p. 27h. — Tr.

j'ai essayé de démontrer. Quant à la gutturale finale du gothique aux et de l'allemand aux, je crois actuellement qu'il y faut reconnaître la même particule annexe que nous avons déjà trouvée dans les accusatifs mi-k, thu-k, si-k (3 3 of, remarque), et qui convient à tous les autres cas aussi bien qu'à l'accusatif.

\$ 381. Origine du thème ava. - Le thème simple va et ses dérivés.

Quelle est l'étymologie du thème composé «n»? c'est le thème démonstratif a (\$ 366) qui en forme le premier membre; le second est un thème re qui, hors de composition, a presque disparu. Je rapporte à ce thème l'adverbe «n² « comme », qu'on trouve combiné avec des substantifs; exemples : milt-«nt « comme un mère», pura-«nt « comme un fils». J'y rapporte, « no utre, la conjonction ni « ou », qui s'emploie comme enclitique de la même manière que le latin «», lequel est probablement d'origine identique. Enfin au même thème se rattache, selon moi, la préposition inséparable ni, dont l'i est l'affaiblissement d'un ancien a, comme dans la préposition ni, venant du thème démonstratif ne (\$ 37 pc).

Combiné avec d'autres thèmes pronominaux, le thème ru se trouve dans les adverbes déjà mentionnés (\$ 308) érd, érdin «ainsi», dans le thème zend angue aina «un», dans le sanserit iru «comme» et, à ce que je crois, dans sárres «chaque», pluriel sárré «tous».

Dans sa première partie, sár-va renferme peut-être le thème démonstratif sa. On a vu que le thème sa n'est guère employé

<sup>1</sup> Annales de Heidelberg, 1818, p. 473.

Yat est, quant à sa forme, un nominatif-accusatif neutre. Je crois reconnaître cel adverbe, employé comme préfixe, dans rat-sara \*année\*, littéralement \*ce qui ud une façon égale\*. Compares le mot, \*amā\* \*année\*, littéralement \*celle qui est égale\*.

<sup>3</sup> Comme préfixe, set se trouve dans sénare «singe», si l'explication de Wilson romme un homme» est fondée.

qu'au nominatif masculin et féminin : on en peut conclure qu'il a une force démonstrative plus énergique que ta, qui le remplace aux cas obliques et au neutre. Sa paraît donc bien convenir pour former, en combinaison avec va, une expression signifiant «chaque». Il a, d'ailleurs, à lui seul, ce sens dans les adverbes sá-dà, sa-nã «toujours, en tout [temps]», qui s'opposent à ta-dá « alors, en ce [temps] ». Je regarde le r de sár-va comme un complément de même espèce que dans étér-hi « maintenant » et kár-hi « quand ? » 1. Le h de ces deux mots est le reste d'un d'et la syllabe di est une forme sœur du grec Si (\$ 23); en conséquence, si l'on fait abstraction du premier pronom é, ětárhi répondra au grec τόθι et kárhi à πόθι, venant de κόθι. En gothique, nous trouvons les adverbes tha-r «ici-même »2 et hva-r «où ? ¬3, qui ont perdu la syllabe hi ou di de leur prototype indien. Mentionnons encore le composé hvar-jis «lequel?», dont le dernier membre appartient au thème relatif sanscrit q ya (\$ 28g et suiv.), En lithuanien, l'adverbe kitur. (ki-tur) « ailleurs» présente la même formation que les adverbes locatifs gothiques en r. On peut comparer enfin au sanscrit sárea le vieux haut-allemand sår « omnino », en allemand moderne sehr « très ».

#### THÈME PRONOMINAL YA.

\$ 389. Le thème relatif ya, en sanscrit, en grec et en arménien.

Nous passons au pronom relatif, dont le thème, en sanscrit et en zend, est ya, féminin yâ. Il a déjà été question plusieurs fois des ramifications de ce pronom dans les langues de l'Europe.

Les grammairiens indiens admettent sans nécessité, pour ces deux adverbes, un suffixe r\(\beta\_i\) ils divisent donc : \(\epsilon d\) de r\(\beta\_i\), \(\epsilon d\) r\(\eta\_i\).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> En allemand moderne dar, qui se trouve, per exemple, dans immerdar "tou-jours", darbringen "offrir", daratellen "representer".

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Compares, en allemand moderne, war-им «pourquoi?», wor-им «d'où?».

En grec, yas, ya, yat est devenu \$s, \$s, \$1. Certains dialectes grees remplacent le pronom relatif ar Particle; mais il u'en faudrait pas confuere que le pronom relatif a l'arcide soient de même origine : c'est ainsi qu'en allemand welcher slequel » peut être remplacé par le démonstratif der, qui u nu thème absolument disffernt. On ne saurait douter que le thème relatif ait appartenu de toute antiquité au grec, quand on voit que dans Homère il est d'un emploi très-fréquent, et qu'aux dérivés démonstratifs comme réors. voiss, rankaes, vajus viennent s'opposer les expressions relatives &ors. olos, \$\pmu\lambda \text{ideas}, \pmu\text{joss.} La comparaison du sansarit et d'autres idiomes congénères prouve d'ailleurs que les deux thèmes en question sont d'origine différente.

Il a déjà été question (\$ 188) du thème relatif arménien equa or (nominatif or), le suppose que le ¶ y de ya auta été remplacé par un r. On a vu que les liquides et les semi-voyelles permutent fréquemment entre elles (\$ 3 0) : il y a des examples, en arménien, d'un l'erprésentant un ¶ y primitif<sup>2</sup>; or, les deux lettres ! et r sont presque identiques dans toute la famille des langues indo-européennes. L'a initial de ore est, selon moi, uue voyelle prosthétique. En général, l'arménieu évite d'avoir un r au commencement des mots : ou bien il lui fait subir un métathèse, ou bien il le fait précéder d'une voyelle.

Sur le 7 y, représenté en grec par l'esprit rude, voyez \$ 19.

L'auteur combat, dans ce passage, l'opinion de Buttmann, qui rupporte és et é
l'auteur combat, dans ce passage, l'opinion de Buttmann, qui rupporte és et é
l'auteur combat, dans ce passage, l'opinion de Buttmann, qui rupporte és et é
l'auteur combat, dans ce passage, l'opinion de Buttmann, qui rupporte és et é
l'auteur combat, dans ce passage, l'opinion de Buttmann, qui rupporte és et é
l'auteur combat, dans ce passage, l'opinion de Buttmann, qui rupporte és et é
l'auteur combat, dans ce passage, l'opinion de Buttmann, qui rupporte és et é
l'auteur combat, dans ce passage, l'opinion de Buttmann, qui rupporte és et é
l'auteur combat, dans ce passage, l'opinion de Buttmann, qui rupporte és et é
l'auteur combat, dans ce passage, l'opinion de Buttmann, qui rupporte és et é
l'auteur combat, dans ce passage, l'opinion de Buttmann, qui rupporte és et é
l'auteur combat, dans ce passage, l'opinion de Buttmann, qui rupporte és et é
l'auteur combat, dans ce passage, l'opinion de Buttmann, qui rupporte és et é
l'auteur combat, dans ce passage, l'opinion de Buttmann, qui rupporte és et é
l'auteur combat, dans ce passage, l'opinion de Buttmann, qui rupporte és et é
l'auteur combat, de l'auteur comb

à un même lhême primitif (Grammaira grecque développée, \$ 75, rem. h). - Tr.
<sup>3</sup> Voyez \$ 20, et comparez avec la racine sanscrite yug πunir» l'arménien μλέι lξel (pour luξel) πunir», luξ πjougn.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Bottigre (Journal de la Société orientele allemande, L. Vr. p. 364) reconsuit de môtes une prothée dus aé<sub>proble</sub> parq, qu'il rappreche du saureir tràge e con-leurs , dons la racine rasigi c'orderer a donné aussi, en sanceril, retdé reuge e réga e reugeurs . Le ralactic è a ce dernée med l'armissim paule onté recolours et ordesse de se colorex ; la substitution de la fessor à la moyeune primitive n'a rien de rare en armissim.

\$ 383. Le thème ya, en zend, en lithuanien. en slave et en gothique.

En zend, le thème ya est à la fois relatif et démonstratif : on trouve notamment l'accusatif ¿ yim plusieurs fois employé dans le sens de « hunc » (\$ 237, 3).

Il en est de même en libhamien, où jis (par euphonie pour jas, voyez 8 135) signifie «il». L'accussifi est jiù». Le dutif jam répond au sanscrit ydamdi, zend ydamdi; le locatif jam  $\delta$  (8 197) répond à ydamin, ydami. En slave,  $\kappa$  je est la forme la plus complète qui, an singulier masculin et neutre, «se soit conservée pour ce thème (8 28 a). Au pluriel mettre, «s ja répond aussi exactement que possible au neutre zend et védique yd (8 92 °). An nominatif singulier féminin, ja (dans usax ja-ja - laquelle) répond à la forme sanscrite et zende yd. Le nominatif masculin i (8 28 a) a supprimé la voyelle du thème et vocatié le j.

En gothique, la particule relative  $e^{i}$  (= i)? a fait subir au thème les mêmes modifications que le nominatif slave i. Mais îl existe, en gothique, d'autres rejetons du thème relatif qui sont mieux conservés. Citons d'abord la conjonction ja-bai  $\pi$ si  $\pi$ , qui ne diffère du sanscrit  $\mathbf{q}\mathbf{\hat{c}}$   $\mathbf{q}$ - $\mathbf{d}$ - $\mathbf{n}$  si  $\mathbf{q}$  que par le sullive.

RENANCE. — Conjunctions signifiant \*si\*, dérivées du thème relatif. — Le gothique ja-bai \*si\* nous amène à parler des conjunctions ayant le mêne sens en sonscrit, en lithuanien et en gree, et dérivées également du thème relatif. Nous commençons par examiner le suffixe du gothique ja-bai.

Bai est une variété de ba, que nous trouvons dans le composé thaub-jaba. De jabai, jaba on peut rapprocher la particule iba, ibai, qui a ordinaireuent le sens interrogatif, et qui est dérivée du thème protominal i<sup>3</sup>. Le

Dans le lithuanien jis, jis, l'i provient de l'influence euphonique du j. Au contraire, dans le reud yes, l'i a une autre cause, car on a aussi dies pour des (\$ 343) et drugies pour drugies, de drug (sorte de démon femelle).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sur cette particule, voyez 5 365.

Voyer mon mémoire Sur quelques thèmes démonstratifs, p. 15, et Graff, Dictionnaire vieux haut-allemand (1, col. 75), qui adopte mon explication, mais qui

soupenne que le suffine de m'est pas sans resport avec la sylled 21 est dans ice scommer, édet éches naissis, ou, ce qui result pleus pès su même, avec l'enchique 27 est econmes (5.381). Le même explication nous rend comple de la syllade de qui terminie les adverbes gobliques dérivés d'esfjectifs. Le durcissement du en ê ne doit pas nous surpendre. En henglais, tous les es sancrités sont pronnecés comme de s. É. na lieu mand moderne, beaucomp de h ont pris la place d'anciens e. En lithuanien, les du sancrité re comme s'est channé en p.º.

Nous sommes, pour ainsi dire, amenés de la sorte au grec et, dont la parenté avec notre thème relatif me paraît aujourd'hui à peu près hors de

désigne à tort est thèmes pronominaux comme des adverbes de lêu. — Le gothique du, en se combinant avec la particule négative ni, prend le même sens que j-nêa; on a done suls (pour ni-nêa, comme néai ril n'est pars pour ni sit), qui signifie « si. . . . ne. . . pars . De même, en sancrit, la particule si prend le sens de « nisis » en se combinant avec ne (3 36 c).

I le dis le et non ales, car le permier a appartiret au toltume adjectif; c'est pour cotte mission que le sibbines eu si fout des et non e-dois, quant aus tribemes en ja, le plaquert suppriment leur voyelle finale et font i-de, su lieu de ju-de. Exemples : pfelde-de « d'une façon intelligente», venant de frédic (nominatif frédis), kondu-de « deutemente», venant de hardrig sandappid « publiquement», venant, comme je crois, du thiene substantif andangue (nominatif andangy) « visage». Nous trouvena la forme pleine en ja dans pradureja de « volomitier».

 $^{\circ}$  Comparer S 350, Le dangement du re qu , opéri par le libhaniste, nom persent el repliquer les aberbes promissimes finissant en qu' on qu' de les repperte au menerit ger ne, qui également est todjours placé après le mot qu'il détermine (reg zu de rin e roume oche). Comparer, a cui finisimeir, après e unit pri seinte (littlere lement « comme ceci»), pour a ri pij, laipi ca laipi « comment's; kinqu', skinqu', et denuy el artement « lorent autos divers de sarberbes en question et destroyal, daner quaritament ( an estra daner), daner qu'en est destroyal de la comme de celte autre musière: 14pij, laip-ja. Il faderità iden considerer (ai, la comme de cetta en entre (a 15); et appear que l'el fen se der perte un fillmainen. Mai préfère la première application, qui pout Supédiper sons un godique basine « consenti» ( legal de la versi est perfectue), qui pout Supédiper sons un godique basine « consenti". ( pour des » res.). En le gedique en tenut pa so perès d'augmente du de

doute : le seuf fait qui pourrait soulever quelque difficatée, éest la disparition de la semi-voyelle initiale; mais nous avons déjà du admenter la même suppression quand nous avons rapproché le védique gêt yalmé-rouss de l'édôte depare. En ce qui concerne la perte de la dentale, on peut comparer le grec éépar == sanscrit léant ail porter.

#### § 384. Particules dérivées du thème ya, en gothique, en lithuanien et en latin.

Un autre dérivé du thème relatif ya, en gothique, c'est la particule jau, qui a le sens interrogatif de la particule latine an '. Je regarde jau comme le tive-proche parent de jaba? On vient de voir (\$ 383, remarque) que jaba est pour java; je suppose que java s'est contracté en jau, comme le thème bine valeta a donné le nominatif dius et l'accusatif duis. Mais si l'on ne veut pas reporter la formation de jau jusqu'à l'époque où l'on dissit encore java, je rapprocherai le latin aufugio, aufero, pour alfugio, aufero, pour alfugio, autres de l'accusatif duis de la latin aufugio, aufero, pour alfugio, autres de l'accusatif duis de l'accusatif de la latin aufugio, autres de l'accusatif de la latin autre l'accusatif de la latin autre de l'accusatif de la latin autre l'accusatif

Le lithuanien possède aussi une particule jou qui est de même origine que le mot gothique, au moins en ce qui concerne le thème; elle signifie «déjà», littéralement «en ce [temps]», et el le rappelle, par conséquent, le latin jour (\$ 361). Peut-être l'u de la forme lithuanienne provient-il de la nassile (\$ 18); jou et jou n'en seraient alors que plus rapprochés: jous serait à jou ce que le sanscrit déseum (aoriste) est au lithuanien bureus «l'étais».

Au latin jom et au lithuanien jou vient s'associer encore le gothique ju smaintenant, déjà », dont l'u set sort id un ancien a, comme celui de la particule nu smaintenant » (8 370). Combiné avec thon, il donne l'adverbe juthan «déjà ». Ce fait nous fournit une prouve nouvelle que ju n'à aucun rapport avec le sanserit  $\frac{n}{2}$  dyu  $\frac{1}{2}$  jour », cur il faudrait alors que le pronom démonstratif

<sup>1</sup> En sanscrit, yédi signifie tantôt «si», tantôt «au».

On a, de même, en lithuanien, teip «ainsi» à côté de teips.

fût placé le premier : au lieu de juthan, on aurait thanju ou thaju, comme on a, en latin hodie, en vieux haut-allemand hiutu, en sanscrit चर्च α-dyd, et, en grec, σημερον.

#### \$ 385. Particules affirmatives dérivées du thème ya, en gothique.

Pour épuiser, en gothique, les restes du thème relatif sanscrit, il nous faut encore mentionner les particules affirmatives ja, jai (§ 371) et le copulatif jah «et, aussi».

La forme ja peut être considérée comme un neutre analogue à l'interrogatif à ser quoit \* a c, comme lui, démué de flesion. La forme plui usitée jai est sortie de ja; nous arons déjà vu (3 i 58) que l'a, en sancerit, a également une propension à se changer en diphthongue par l'adjonction d'un i. Jai acquiert de la sorte une apparence de flexion qui le fait ressembler au seul neutre pronominal qui existe en lithunnien, savoit fai.

Le h final de la particule copulative jah est identique avec le que latin et avec le ¶ du sanscrit : toutes ces enclitiques viennent du thème interrogatif ka, que nous allons examiner de plus près dans les paragraphes suivants.

#### THÈME PRONOMINAL &A.

5 386. Le thème interrogatif ka, en sanscrit, en zend et en lithuanien.

Il y a. en sanscrit, trois thèmes interrogatifs, ka, ki, ki, contenant chacun une autre des trois voyelles fondamentales. Les deux dermiers peuvent étre considérés comme des affaiblissements du thème ka, qui est le plus usité. Nous les examinerons successivement, en commençant par le thème qui a la voyelle la plus pesante (\$6 ét suiv.).

De **च** ka dérive toute la déclinaison masculine et neutre, à l'exception du nominatif-accusatif singulier neutre चिस्त kim. Mais le neutre kat, qui, dans le sanscrit classique, n'est plus em-

ployé comme mot isolé, et auquel se rapporte la forme latine quod, n'est pas difficile à reconnaître dans la particule interrogative "Murg. kab-éti (par euphonie, pour kat-éti); on le retrouve aussi comme préfixe dans des expressions telles que "marque kad-odona" su mavais chemin», littéralement «quel chemin». Il y a encore d'autres expressions interrogatives qu'on met de la sorte à la tête d'un composé, pour donner une idée fâcheuse ou méprisable d'une personne ou d'une chose; j'ai déjà attiré aileurs. l'attention sur ce fait 3: ma conjecture à l'égard de kat s'est trouvée complétement vérifiée depuis par le zend, où que kad est le neutre ordinaire de l'interrogatif 3. Du thème masculin-neutre ka vient, en sanscrit et en zend, le thème féminin kd. qui est dépourvu de flevion au nominaîti áinquiler (§ 137).

Parmi les langues de l'Europe, c'est le lithuanien qui se rapproche le plus du sanscrit et du zend, car le nominatif masculin kas, en lithuanien, est absolument identique au wey kas sanscrit; il est même mieux conservé, car son s se maintient invariablement dans toutes les positions, au lieu que le kas sanscrit devient kah, ké ou ka, selon la nature de la lettre initiale du mot qui suit ou selon qu'il est placé devant une pause.

\$ 387. Le thème ka, en grec et en latin.

En regard du thème interrogatif ka que nous trouvons en

<sup>&#</sup>x27; Kad, par enphonie pour kat (\$ 93").

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Annonces avantes de Gritingue, 189 1, p. 35s. Wilson rattache, au contraire, d'après les grammairiens indicens, la particule interrogative koéés, ainsi que kod-nécon et les compocés analogues, à un mot kat pour kut - mauvais - Il semble que le rapport des préfixes kat et ka avec le libème interrogatif sit entièrement échappé aux grammairiens de l'Inde.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> On trouve aussi kot, dans le dialecte védique, comme interrogatif neutre; mais alors il est toujours pris substantivement. Il est usité, en outre, comme particule interrogative, au lieu des formes ordinaires kim el knécüt.

<sup>\*</sup> Voyez 5 11. Sur le nominatif zend waş kai en combinaison avec ad nhommen ou avec le pronom de la deuxième personne, voyez 5 135, remarque 3.

sanscrit, en zend et en lithuanien. nous devons nous attendre à trouver en grec un thème so (§ 116); so s'est conserté, en effet, dans le dislecte ionien; mais, par le changement ai fréquent de la gutturale en labiale, so, dans la langue ordinaire, est devenu so. Comme thème déclinable, so une so été remplacé par ré; mais il en reste des adverbes et des pronoms dérivés, tels que sôrt, soirs, sois, sois, soires, soires, soires, comparer sarteg habaris-s lequel des deux ?s), sôres, soires, soires, cui attestent suffissamment la présence d'un ancien promos sés, sui, cou de la présence d'un ancien promos sés, sui, com sés, sui, com sés, sui, com seis sui,

C'est au même thème que se rapportent, en latin, les cas du pronom interrogatif et relatif qui appartiennent à la seconde déclinasion, à savoir : gnod (— védique kat, zend  $e_{ab}$ , kad),  $e_{ab}$ ,  $e_$ 

A l'accusatif pluriel féminin, le latin quâs est presque identique avec le sanscrit kâs, et, au génitif, quâ-rum représente parfaitement kâ-sâm.

Sur la déclinaison toute semblable de he-c, voyez \$ 394.

\$ 388. Le thème ka, dans les langues germaniques et slaves.

En gothique, la loi de substitution des consonnes etigeait le changement de la ténue en aspirée : le k du thème interrogatif est douc devenu un h, et un r euphonique est venu se placer à son côté (\$ 86, 1); du groupe kn, le r seul est demeuré dans l'allemand moderne verr «qui î». Le nominatif masculin, en gothique, est hva-s; c'est, grâce à son monosyllabisme, la seule forme qui ait gardé, dans cette langue, l'a du thème devant le signe casuel (\$ 135). Pour la même raison, le nominatif singulier féminin hvô (= sanscrit kå) a gardé la longue primitive (\$ 118)1. Le neutre hva a perdu son signe casuel. Le signe du neutre s'est maintenu, au contraire, dans l'ancien saxon huat (hvat) et dans le vieux haut-allemand huaz; il faut considérer ces formes comme des restes de huata, huaza : grâce à l'a final qui, à une époque plus ancienne, avait été adjoint à la dentale, celle-ci a pu être conservée 2. Le vrai thème masculin-neutre 3, en ancien saxon et en vieux haut-allemand, est huia = hwia ou hwja; de là, en ancien saxon, le nominatif singulier masculin huie, l'accusatif huen, le datif huemu, le génitif hues; en vieux haut-allemand, huër, huën (huënan), huëmu, huës, instrumental huiu (\$ 160). Le pronom annexe qui s'adjoint aux adjectifs forts (\$ 287 et suiv.) est venu s'ajouter ici au pronom.

L'ancien slave peut décliner le pronom interrogatif de deux manières : d'après si, a. to (8 349), ou en combinaison avec le pronom annexe des adjectifs déterminés (8 284). Décliné de cette dernière façon, il fait au nominatif кий kiū-j, каза ka-ja, ком ko-je<sup>‡</sup>; décliné seul, il fait kiū<sup>‡</sup>, ka, ko.

\$ 389. Le thème interrogatif ku et ses dérivés, en sanscrit, en zend et en latin.

Nous passons au thème interrogatif \$\ \mathbf{s} \ k\ \mathbf{u}\,\ \text{qui}\ est\,\ \text{comme}\ nous l'avons dit (\$\ 386\), l'une des formes secondaires de ka.

- 1 Il en est de même pour só sanscrit sd.
- 1 Vovez \$5 86, 2 , el 155.
- 3 C'est-à-dire le thème déclinable. Tr.
- <sup>a</sup> Voyez la déclinaison complète dans Miklosich, Théorie des formes, s° édition, page 70.

Ka n'est usité qu'en combinaison avec le thème démonstratif annexo to (KSTO ku-to); mais la signification reste la même.

A ku se rattachent les adverbes kú-tru = οὐ 1 \* . kú-tu \* σὐ οὐ 1 \* . kú-tu \* οὐ 1 \* 1 et pett-être aussi kuủ «οὐ 1 \* 2. En zend, nous avons kuiru «οὐ 1 \* . ku «οὐ 2 \* et kui « comment 1 \* . Ce dernier ferait supposer en sanscrit un adverbe kuid (§ 8 ± 5); mais le terme usité dans le sens de « comment 2 \* est æwe kuidm».

En latin, on pourrait rattacher au thème ku le génitif cu-jus et le datif cu-i, qui appartiennent en quelque sorte à la quatrième déclinaison, de même que les formes archaïques quojus, quoi, venant du thème quo = \ ka, appartiennent à la seconde. Il ne serait donc pas nécessaire de regarder cujus et cui comme des altérations pour quo-jus, quo-i, puisque le thème eu, ainsi qu'il ressort du sanscrit et du zend, est aussi bien usité que le thème quo. Cujus, cui, cujas ou cujatis pourraient en être sortis et avoir coexisté à côté de quojus, quoi, quojas, comme quid, venant du thème qui, existe à côté de quod, venant de quo. Mais si l'on considère qu'en sanscrit toute la déclinaison du pronom interrogatif, à l'exception de la seule forme kim, vient du thème ka (= latin quō); si l'on observe que toute la déclinaison lithuanienne vient de ka et toute la déclinaison gothique de hra; si l'on prend garde enfin que le thème w ku n'a laissé dans les langues de l'Europe aucun rejeton incontestable, il paraîtra

<sup>1</sup> Usité seulement dans le dialecte védique.

Si nous supposons que kea se divise en ku-a, el non en k'-ea.

plus vraisemblable de supposer que cujus, cui proviennent de quojus, quoi, par la suppression de l'o et le changement du v en u'. Il existe, en sanscrit, des exemples nombrenx de la syllabe rac contractée en u', et même en latin nous voyons quoño devenir cutio (concutio), et loquor, sequor 3 faire locutus, secutus.

On ne peut douter que le latin uter et les autres expressions interrogatives et relatives commencant par u (ubi, unde, uti, ut) n'aient perdu une gutturale initiale. Il existe d'autres exemples d'une suppression de ce genre : ainsi amo répond au sanscrit कामयामि kâmâyâmi a j'aime », et nosco, nascor sont pour gnosco. gnascor. La forme plus complète cubi, cunde s'est conservée dans les composés ali-cubi, ali-cunde . Les adverbes unquam, usquam, uspiam, usque ont éprouvé la même mutilation. Tous ces mots renferment le pronom interrogatif. Il est vrai qu'ils ont cessé d'être eux-mêmes des interrogatifs; mais il en est de même pour quisquam, quispiam et quisque; on verra plus loin (\$ 394) que c'est le second membre du composé qui est cause de ce changement de signification. Par la mutilation de la syllabe cu (venant de quo) en u, uter et les autres mots précités rappellent ce qui est arrivé en allemand pour le pronom interrogatif mer, lequel a perdu la consonne initiale et n'a conservé que l'élément euphonique qui était venu s'y adjoindre (\$ 86, 1). On pourrait soutenir, il est vrai, que l'u de uter et des autres expressions interrogatives commencant par u n'a rien de commun avec le v euphonique du thème quo, mais qu'il est un affaiblissement de

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Je m'écarte sur ce point de l'opinion que j'avais exprimée autrefois dans mon mémoire De l'influence des pronoms sur la formation des mots, p. 3.

<sup>2</sup> Ainsi sué s parter s fait au participe passé ukté.

<sup>\*</sup> Racine sanscrite sad « suivre».

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Je ne crois pas qu'il faitle diviser ainsi: alic-unie, et admettre comme premier membre du composé le mot aliqui. Les adverbes en question renferment simplement le mot ali (forme mutilée pour alié), qui est aussi le premier membre du composé ali-quis.

l'a primití de  $\mathbf{w}$  loz; que, par exemple, uter est une altération de  $\mathbf{w} \pi \mathbf{c} \mathbf{w}$  kataris, le k s'étant perdu et l'a changé en «. Mais s'il n'est pas rare de voir un a indien représenté en latin par un «, cela n'a pourtant lieu ordinairement que devant des liquides ou devant un « final; le  $\mathbf{w}$  a de  $\mathbf{w} \pi \mathbf{c} \mathbf{q}$  kataris, suivant les lois phoniques du latin, serait resté a, ou plus vraisemblablement se serait changé en  $\theta$ , comme dans  $\mathbf{x} t \tau \mathbf{s} p \mathbf{c} \mathbf{r}$ , ou bien encore il serait devant  $\mathbf{v} \mathbf{c} \mathbf{r}$  ou r.

# \$ 390. Le thème interrogatif ki.

Le thème interrogatif fa ki est plus riche en dérivés que le précédent, en sanscrit aussi bien que dans les autres langues indo-européennes. C'est de ce thème que vient le nominatif-accusatif neutre kim « quoi ? » dont il a déjà été plusieurs fois question. Le thème ki offre, en effet, cette particularité unique, qu'il prend un m au nominatif-accusatif neutre, au lieu que les autres neutres en i présentent leur thème à l'état nu, le m restant réservé aux seuls thèmes substantifs et adjectifs en a (\$ 152). On devait donc s'attendre à avoir une forme ki ou. d'après la déclinaison pronominale, fan kit. Cette dernière forme a dû exister dans le principe; on n'en peut guère douter, si l'on rapproche les neutres इत it et चित cit1, ainsi que le zend gew cid2 et le latin quid. Dans le dialecte védique, il y a aussi un nominatif masculin kis, qui est l'analogue du latin quis; mais l'expression védique n'est employée qu'en composition avec les particules négatives na et må: na-kis signifie « nemo », littéralement « non aliquis »; quant à mâ-kis (en zend mâ-ćis, voyez § 399), il a le sens prohibitif «ne quis »3.

Voyez \$ 154.

Nous trouvons éid employé avec le sens du neutre kad dans cette phrase du Vendidad-Stdé (manuscril lithographié, p. 80): hung page éid arod voiré equel [est] ce mot?».

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dans le dialecte védique, le sens propre de *kis* «quelqu'un» se perd après la

\$ 391. Dérivés du thème ki. - Ki changé en hi. .

Parmi les dérivés du thème interrogatif ki, nous citerons kidéa « cui similis? » '; kiyat « quotus », dans les cas forts kiyant (nominatif masculin kiyan, accusatif kiyantam).

On peut encore rapporter au thème & la particple  $b_i \cdot car *$ , par une substitution de  $\mathbf{r} \in h \land k$  don't nous avons un exemple dans  $b_i rd * cour* * e b_i rdo b_i mem * esca * e latin * cor*, gree × \( \tilde{p}_i e t \) e acts a le mêm eque dans le gree <math>+ b_i e t$ , qui est l'analoque, quant à la formation, du gothique  $horr, hor et du * sanscrit koir-bi ($3.81)^2$ . Le  $b_i$  sanscrit se retrouve peut-être encore dans  $\mathbf{r} \mathbf{r} \mathbf{q} \cdot b_i \mathbf{y} \mathbf{n} \mathbf{v} * \mathbf{h}$  iner  $\mathbf{r} \cdot \mathbf{q}$  une le crois devoir décomposer en  $b_i + a_i$ , littéralement «ce jour-là». En effet, s'il est encore possible de démèter les éléments constitutifs des most qui signifient \* hier, aujourd'hui, demain », on doit s'attendre à y trouver, d'une part, des pronoms et, de l'autre, des désignations du jour. Je suppose donc que le  $a_i$  de  $b_j$ - $a_i$  est un reste très-amoindir de  $d_i$ var  $a_i$  pour », de même que, dans le mot allemand  $d_i$ ver ectte années », la syllabe er nous cache le mot i allemand  $d_i$ ver ectte années », la syllabe er nous cache le mot i allemand  $d_i$  gothique i » année » (en rend uvér, même cache le mot i allemand  $d_i$  gothique i » année » (en rend uvér, même

particule probibilité and ; il en voiule que notés in espirile rice de plus que not oupois que sue les Louises : mêter s' d'anvêré affect (Rig-Cels, monétal 1, lymns et 1),
vers 5) y ne nous tiens pas dans le malbeure (recine fit e-teniry). La plene ocquiront a
1 a most d'anvêréa pois fit. Su er repporte i au most et se referrée dans le verde, et l'ora pourrait troduire littérelment : lu aliquié su o-iste lus (comparer le sancrite a trem s'eite h-v). Il n'y à deus per, solon moi, de retion pour admettre,
comme le fait Benfey dans son Glossière du Stun-véela (p. 46), na adverbe tér,
codu le r erait le verde ou duffe le bezil n'e

Voyez 5 515.
 2 4f et deller nous ont déjà présenté des exemples de l'amoltissement de la ténue en moyenne (\$\$ 350 et 376).

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Comparez le moyen hant-allemand hiure pour hiu-júru. Rapprochez aussi le latin hormus, qu'il faut décomposer en h'-or-nus ou peut-être en ho-r-nus. Voyez \$ 396.

sens). Dans le grec ½65, le χ tient la place du ¶ 8 sanscrit, le 9 est une addition purement phonétique (3 fc). Dans kari, venant de koi (comparez kes-ternus, en sanscrit byus-tona-s), on reconnait plus sisément l'élément démonstratif, à cause de la présence, en latin, du pronom fése. L'ellemand gestern shiers, en gothique ½intra¹, a un g au lieu de l'ancienne aspirée, en vertu de la loi de substitution des consonnes.

# $$3_{92}$$ . Adverbes de temps renfermant le thème interrogatif.

On vient de voir que l'adverbe | by-a= niner » peut s'expliquer comme venant du thème interrogatif hi (altéré en hi) et de µs., débris du mot divas » jour». L'adverbe hou, qui veut dire « demain», a conservé le mot divas sous une forme plus complète, si nous avons raison de le décomposer en -faux. On sit que q² tient d'ordinaire la place de la gutturale ténue (\$ 3 n ¹): 1: +rus est donc pour h-eus. La ténue s'est conservée dans le latin cris (\$ 3 o). Nous pouvons regarder le / initial de hou comme le reste du thème ha, hi ou hu, avec suppression de la voyelle et changement du sens interrogatif en sens démonstrait. Le mot hou significera par conséquent « ce jour-là» (le pronom marquant ici la direction en avant); ren, pour divas, sera un accusatif neutre, comme dyus dans les adverbes pârvé-dyus » hier » (littéralement « le jour d'avant»), port-dyus « demain » (littéralement « le jour d'avant»), port-dyus « demain » (littéralement » le jour d'avant»).

On pourrait aussi décomposer évas en év-as et reconnaître dans la première partie le thème ku (\$ 389), avec le change-

Si l'on fait abstraction de la syllabe dérivative tra, la syllabe initiale gu représente assez bien le sansire il yea. On trouve gistro-dagis dans Ulillas (Matthieu, VI, 30); mais il y signifie «demain». [C'est probablement une erreur du traducteur gothique. — Tr.]

Yoyer \$ 35a. Les grammairiens indiens admettent pour ces formations un suffixe dérivatif édyses, qu'ils n'expliquent pas autrement.

ment obligé de l'u en e et l'affaiblissement du k en i\*. L'accord qui existe entre le sanscrit iéau et le latin cris prouve que la mutilation de ce mot composé appartient à la période la plus ancienne de notre famille de langues; mais il est singulier qu'il ne se soit conservé dans aucun autre idiome européen, tandis que pour l'expression «hier» il y a concordance évidente entre le sanscrit, le gree, le latin et les idiomes germaniques.

Pour montrer combien les adverbes de temps sont sujets à se contracter, par suite de leur fréquent emploi, au point que les éléments dont ils sont composés deviennent preque méconnaissables, je mentionnerai encore ici l'adverbe parut « dans la dermière, année », littéralement « dans l'autre sanée ». On reconnaît aisément para comme premier membre du composé; il reste «t, qui désigne « l'année», et qui est une contraction pour est, lequel est lui-même pour eutst. Pott <sup>2</sup> en rapproche, non sans raison, le grec «σροσ», dont le σ, s'il n'est pas une altération pour un τ, représente le » de «staté; l'albanais σ-»jer» « cette année» <sup>3</sup>», au contarire, perdu la siffânte et conservé le τ.

La designation de l'année est plus difficile à distinguer dans le sanscrir parâri. Le crois que cette expression adverbiale, qui signifie «dans l'antépénultième année», est pour para-ari ou para-dri; l'année se dit en zend yâré (thème yâr), et je suppose que c'est e terme, privé de son y initial, qui est renfermé dans parâri (pour para-yâri); l'înal est le signe du locatif. Ce mot, après tout, ne présente pas une contraction plus forte que le vieux haut-allemand hin-ru «dans cette année» à, pour hiu-jâru (8 3 3 q : 4 3 5 6).

¹ Cet affaiblissement a'expliquerait par la surcharge résultant de la composition et par le fréquent emploi du mot.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Recherches étymologiques (x" édition), p. 108.

<sup>1</sup> Comparez \$ 345.

<sup>4</sup> En allemand moderne, heuer.

5 3q3. Dérivés du thème ki, en zend et en latin.

En zend, le thème ki a donné le neutre  $\dot{c}id$ , qui n'est pas autre chose que ki-d, dont le k s' est affaibli en  $\epsilon$  (§ 390). Nous avons, en outre, kaya, qui est un nominatif pluriel masculin, avec gouns de l'i radical.

En latin, le thème ki a donné l'adverbe qui-a, qui est un ancien pluriel neutre. Nous avons, en outre, le pluriel masculin qués (archotque), le génitif pluriel qui-um é et enfin l'adverbe quí, au moins là où il exprime la relation de l'ablotif<sup>2</sup>.

Nous allons montrer (\$ 3 g\$4) que le pronom latin hie suit partout l'analogie de qui, avec lequel il est étroitement apparenté. Mais il ne faudrait pas appliquer à l'adverbe ht-e «ici» ce que nous venons de dire de l'adverbe qut. Tandis que qui est un ancien ablait, ht-e est un locatif quant au sens et un datif quant à la forme <sup>6</sup>. Hi-e est pour hoi-e, comme illi, suit sont pour illoi, sinoi (\$ 1,77), et ille, sitt-e pour illoi-e, isioi-e.

Dans les nominatifs illi-c, isti-c, le second i est probablement un affaiblissement pour un ancien o, u ou e = sanscrit a.

- Compares las nominatis mode comme planea, venant de párs (§ 3-3). Teste-fois,  $\gamma_i$  i conque quiença odues sur l'epitacion de longe, depite que p'u vi dans les Vidas le ginifit faispage d'un blane interregatif tâge (Rig-réad, 1,  $\gamma_i$ , 8). On remoutre encre dans les manquerits readous ne forme  $k_{ij}$ ,  $\gamma_i$  nei et peut-êve un pluriel noutre sans genos. Il serait formé comme les neutres greez p/a,  $k_{ij}$ ,  $k_{ij}$ ,
  - 1 Max Schmidt, De pronomine graco et latino, p. 34.
  - 3 Voyez \$ 228 . La forme correspondante, en sanscrit, serait kayas.
  - 4 Plaute, Trimmmus, II, 4, 133.
- Ou de l'instrumental, ce qui revient au même, puisque l'ablatif, en latin, cumule toujours les fonctions de l'instrumental.
- Le datif et le locatif, en latin, sont souvent confondus : ainsi les adverbes de lieu i-bi, u-bi ont la désinence du datif (comparez ti-bi == sanscrit tii-biam en toix).

\$ 394. Dérivés du thème ki, en latin: le pronom kic. — Changement du sens interrogatif en sens démonstratif.

Le pronom hie est, par son origine, identique avec quis, qui ; on n'en saurait douter, quand on voit qu'il participe à la déclinaison mixte de quis, qui , et que toutes les particularités et anomalies de l'un se retrouvent chez l'autre. Nous citerons seulement le féminin ha-e, ainsi que le pluriel neutre de même forme (\$ 387). Il est vrai qu'il n'y a pas, à côté de hæ-c, une forme féminine secondaire hã-c, pour faire le pendant de aliqua, siqua, etc. mais cela vient de ce que hæc n'est pas employé comme dernier membre d'un mot composé. En effet, l'amincissement de quæ en quă résulte de la surcharge produite par la composition; si quis, ne quis, quoique dans l'écriture on les puisse détacher l'un de l'autre et que dans le discours on les sépare quelquefois par un mot, n'en forment pas moins, quand ils sont l'un près de l'autre, un véritable composé analogue au sanscrit mákis, nákis (\$ 300) et au zend wysume máčis, wysumu naicis.

La substitution de l'aspirée à la ténue, dans hi-e, est contraire aux lois phoniques ordinaires du latin ? Mais on peut croire que le c qui est venu s'ajouter à la fin du pronom n'est pas étranger à cette modification, si l'on considère que ci-s et ci-tra ont couservé leur e initial, quoiqu'ils aient également le sens démonstrait et soient dérivés aussi du thème hi-2 On con-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> On vient de voir (\$\$ 387, 389, 390) que quis emprunte ses cas à deux et peutêtre à trois thèmes différents. Le même fait a lieu pour hi-c: rapprochez, par exemple, hi-c de qui, hujus de cujus, hos de quos. — Tr.

On a eu plus haul (\$ 391) un exemple du même fail, en sanscrit, pour la particule bi dérivée du même thème interrogatif ki.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Gi-tra cal formé comme ul-tra, qui vient de ille, olle, avec suppression de le. Gi-s est formé comme ul-s, dont le s est pent-être de même origine que le suffixe locatif 6s en grec ( ud-6s etc.). On peut comparer, à ce sujel, le rapport de

coit sans peine que cie. cœc, cœc aient paru désagréables à l'oreille; c'est pour une raison analogue que le sanscrit, au lien de redoubler les gutturales, met des pulatales dans a syllabe réduplicative. Nous avons, par exemple, chafire « il fit » au lien de hahi (racine ) qu'i phi « tue » au lieu de hahi (racine ) qu'i phan).

Le c final de hi-c est un reste de la syllabe ec, qui se trouve, par conséquent, combinée avec elle-même dans hiece; cette syllabe ee, qui devient pe dans guip-pe (pour guis-pe), est une autre forme de que, dont elle ne diffère que par l'absence de la lettre purement euphonique r. Or, les syllabes que, pe, quan, piam, quoiqu'elles soient elles-mêmes d'origine interrogative, ont pour propriété de dépouiller de sa valeur interrogative le pronom guis auquel elles viennent se joindre: il en est de même pour le c de hie, lequel devrait se trouver à tous les cas de ce pronom et sy trouvait peut-d'er à l'origine. Au neutre hoe, le signe cassuel a été sacrifié, évidenment parce que hode était d'une prononication trop dure.

# 8 395. Dérivés du thème interrogatif, en gothique. — L'enclitique uh.

De même que le c de hie, hec, hoe, la syllabo enclitique uh a pour effet, en gothique, de supprimer le sens interrogatif du pronom auquol elle est jointe. Cette syllabe uh, par son origine, est identique au c de hie ou au que de guisque. I Hounh (par eu-phonie pour hounh, \$ 86, 5) signifie exactement la même chose que quisque, et sh placé après un verbe a le sens de la conjonction est; exemples : genquis quithidul, eite diciteque (Marc, VII, 7), jub bigétum ina quithimunh est invenerunt eum diseruntque » (lean, VI, 25). Il est probable que la force copular

 $\delta \dot{o}s$ et de  $\delta \dot{e}\theta i.$  On sait d'ailleurs qu'un ancien t bref final est presque toujours supprimé en latin.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez Grimm, Grammaire allemande, III. p. 23, où l'identité de sk et du latin que est expliquée pour la première fois.

tive de jah « et » réside principalement dans l'enclitique uh ( mutilée en h), et que le thème relatif qui précède est employé simplement comme soutien de cette particule; c'est ainsi qu'en sanscrit la particule và «ou» (comparez le latin ve), qui doit toujours être placée après un mot, se fait précéder, quand elle doit commencer un membre de phrase, de यदि yddi « si » ou de ww dia " alors ". lesquels perdent alors leur signification propre; le même fait a lieu en latin pour sive. Quant à la mutilation de uh en h, elle est de règle après les mots monosyllabiques terminés par une voyelle; exemples ; hv6-h «quæque», sva-h « ainsi », ni-h « ni » 1. Ces trois mots ont identiquement le même sens et la même formation que les mots latins hæ-c, sî-c, ne-c. Le gothique n'a d'ailleurs plus conscience de la présence de la particule uh dans ces expressions; les éléments qui les composent appartiennent à une époque trop ancienne et ils se sont trop amalgamés pour présenter encore à l'esprit une signification distincte.

Grimm<sup>a</sup> explique avec raison să comme une métathèse pour hu; hu lui-même représente le thème interrogatif has (8 388), soit que l'u doive être considéré comme la vocalisation du e, soit qu'il y faille voir un affaiblissement de l'a. Mais on peut aussi arriver directement du thome primit l'à au gothique să, sans passer par l'intermédiaire spécialement germanique hu; en effet, le thème ka a fourni une enclitique signifiant et », que nous trouvons sous la forme. ca<sup>2</sup> en sanserit et en zend<sup>3</sup>, sous la forme de la fourni que en latin. Aucune de ces langues n'a gardé la conscience de la parent de cette particule avec le thème interroga-cience de la parent de cette particule avec le thème interroga-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> If faudrait excepter nauh "encore" et thauh "cependant" (5 370), si en effet ces mots doivent être décomposés en na-uh, tha-uh; et non en nau-h, thau-h.
<sup>3</sup> Grammaire allemande, III, p. 33.

<sup>3</sup> Voyez \$ 370. Au sujet de é pour k, comparez \$ 14.

La même enclitique se trouve en ancien perse, sous la forme éd, avec l'atlongement obligé de l'a final.

tif. Nous pouvons supposer que la même enclitique s'est conservée aussi en gothique, sous la forme hu, devenue plus tard uh.

# \$ 396. Dérivés du thème ki dans les langues germaniques.

Comme représentant du thème interrogatif sanserit lé, lequel en latin devient qui, hi et ci, nous trouvons en gothique le thème démonstratif hi; mais ainsi que le latin ci, dont il diffère seu-lement par la substitution obligée de l'aspirée à la ténue, il n'a laissé que peu de rejetons. Ce sont le daifi hima et l'accusaif hima, ainsi que l'accusaifi neutre adverbial hita. Toutes ces formes ne se sont conservées que dans des expressiois servant à désigner le temps : himane d'hita veulent dire emaintenants, himane daga «en ce jour, aujourd'hui», hima dag «e opur», Nous avons, en outre, comme dérivés de hi, les adverbes hié-de eici» (avec mouvement), hér sich sans mouvement), et hir renfermé dans le composé hir-i eviens ici» (duel hir-jats, pluriel hir-jih); pluriel hir-jih); pluriel hir-jih);

C'est à l'accusatif gothique hins que se rapporte l'allemand moderne hin, qui tient la place d'une préposition dans les composés comme hingéhen «adire», mais dont le sens primitif est «[ad] hune» ou «[ad] illum [locum]». Au lieu du datif gothique hinnus, le vieux haut-allemand emploie l'instrumental hiu (8 160).

¹ L', dans hér, est irrégulier; en ce qui concerne le r de hér et de hir, comparez ther et hear (\$ 3g1).

If his creamber is committee in action exametric is altered anne or verbe, dont it is altered anne or verbe, dont it is a streamber of the part of th

qui s'est conservé dans hiu-tu «aujourd'hui» (pour hiu-tagu) et dans le moyen haut-allemand hiure 1 « cette année » (pour hiujáru)2; ce sont, en allemand moderne, heute et heuer (\$ 391). Nous trouvons enfin, en composition avec naht « nuit », le vieux baut-allemand hinaht «cette nuit» (moyen haut-allemand hinaht et hinte, allemand moderne heunt3). Je regarde avec Grimm hi comme le reste d'un accusatif féminin hia, la suppression de l'a ayant amené, par compensation, l'allongement de l'i.

Il faut donc admettre qu'au féminin le thème hi s'est élargi en hia. Nous voyons de même, en gothique, le thème i (\$ 363) faire à l'accusatif féminin ija (par euphonie pour ia). Quant au nominatif, il a dû être hiu (comparez siu, dont l'accusatif est sia)4. En anglo-saxon et en ancien frison nous observons un élargissement analogue du thème hi, qui signifie «il» dans ces langues. Ainsi, en ancien frison, le nominatif féminin est hiu « ea », l'accusatif hia « eam »; en anglo-saxon, les formes correspondantes sont heo et hi (pour hia).

# \$ 307. Le thème ki, en arménien.

Je crois pouvoir rapporter aussi au thème interrogatif sauscrit ki le thème arménien i « qui? » 5 : je suppose que la gutturale initiale a été supprimée, comme cela est arrivé, par exemple, pour le latin u-bi, unde, uter 6, pour l'allemand wer (\$ 388) et pour l'arménien ulumun antar, thème antara « forêt » (en sans-

Le moyen haut-allemand hiere suppose, en vieux haut-allemand, hiere.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Comparez aussi le latin horsus, qui, selon tonte apparence, renferme également un pronom démonstratif accouplé au même nom de l'année dont le zend ydré nous a prouvé l'antiquité (\$ 391).

<sup>3</sup> Pour heint.

<sup>4</sup> Voves \$ 354.

<sup>\*</sup> Ce thème n'est pas usité an nominatif singulier; le pluriel manque compléte-

Voyez \$ 292. Comparez Petermann, Grammaire arménienne, p. 178.

crit danàrra). Le thème k i est d'une haute importance pour l'étude de la déclinaison arménienne; en effet, comme il est monosyllabique, il a dù garder sa voyelle <sup>1</sup>. Le génitif est kp kr, avec gouns de l'i (\$ 1.83  $^{\circ}$ , 4 $^{\circ}$ ). Peut-être, en arménien, dans la déclinaison des pronoms démonstratifs et interrogatifs, le r final du génitif singulier tient-il la place d'un ancien  $s^{\circ}$ . On pourroit alors rapprocher les génitifs sanscrits comme  $de^{i}s$  a de la brebis ( $de^{i}r$ -r devan tune lettre sonore. L'ablatif du thème interrogatif en question a perdu, en outre, la voyelle qui suivait la gutturale initiale : il fait md, et, avec la préposition i qui précède les ablatifs, i md s (8 .83 s, 4). L'inximuental fait régulièrement i-s.

Dans l'indéclinable neutre fite, iné «quoi l'» je reconnais une forme mutilée pour le sanceit l'aftarg kés-étt, par euphonie pour kim-étt. Il y a cette différence qu'en sanscrit la particule enclitique ét retire au mon kim «quoi l'» sa force interrogative, pour ne laisser au composé kédir que le sens de «aliquid», au lieu qu'en arménien la vertu interrogative subsiste. Du reste, l'enclitique éti, malgré sa désinence causelle neutre (comparez le latin qui-d'), est considérée en sanscrit comme indéclinable : on la joint au masculin et au féminin comme au neutre (kést-éti), et non-seulement un nominatif, mais à tous les cas.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Crost ce qui est arrivé auusi pour le thème démonstratif i en gottique. On peut compare avec le nominanté arnéoine (de nons restitutous per legothels) et l'accounté fréchement employé ; (§ 3.7), 3) le gottique é s., i.m., hu daif, nous avec l'accounté fréchement employé ; (§ 3.7), 3) le gottique é s., i.m., hu daif, nous avec en arménie i m., en goldsique avec (victus luta-ellemental i meu). Rapprochem suis les formes gottiques lés au ecums, il-man arcir qui sont parentes, non-seulement par la flesion, mais covere par le thim excerce par le thim excerce

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Voyet Si 188 et 37a, 3. Si cette hypothèse était fondée, le génitif ér aurait éprouvre le mûne changeand que la traisime personne de l'imparfait la ér é ré laite, que nous mons rapproche du védique ét, du treul dé et du dorire à (5 183<sup>3</sup> a). Comparea ausé la deutième personne ¿pp ére avec le sanserit ària (devant une lettre sonore diér).

Petermanu, Grammaire arménienne, p. 179. Cette forme est unique en son genre.

#### § 398. Le thème interrogatif ka, en arménien.

H est extrêmement probable que « o « qui » a également perdu une gutturale initiale, et qu'il est pour une ancienne forme ko1. La déclinaison de ce pronom s'est conservée en entier, à l'exception de l'instrumental singulier et pluriel. Toutefois, la plupart des cas ont pour thème me u ou my ui : de me u viennent le datif u-m, l'ablatif u-mê (avec la préposition, h-u-mê) ou, avec deux m, u-mmé2; de ny ui viennent le génitif ui-r et le pluriel tout entier : nominatif wi-q, accusatif s-wi-s, ablatif-génitif ui-t. Mais d'où provient le thème m ui? Je crois pouvoir le rapporter au thème védique káya, qui ne nous a été conservé qu'au génitif káya-sya, mais qui a dû avoir à l'origine sa déclinaison complète 3. Je ne pense pas que pour le thème u (venant de ku ou qu) il faille recourir en sanscrit au thème secondaire ku (\$ 389); l'u a pu sortir d'un ancien a, comme dans warasu «sanglier» = sanscrit varāha4. Au lieu d'un u, nons trouvons un o au nominatif singulier et à l'accusatif (" o, q" s-o), ce qui fait rentrer en quelque sorte ces deux cas dans la troisième déclinaison de Petermann (mard «homme», du thème mardo), avec cette seule différence que le thème interrogatif, étant monosyllabique, ne peut supprimer sa voyelle finale.

Il est difficile de dire quelque chose de plausible sur le <u>d</u> w des formes secondaires <u>md</u> ow, <u>qmd</u> s-ow, qu'on trouve à côté

<sup>&</sup>quot; » se prononce aujourd'hui « (\$ 183 °, s). Il ne faudrait pas inférer de cette prononciation une parenté spéciale avec le gothique éve-s, car le v du mot gothique doit uniquement sa présence à la gotturale qui précède (\$ 86, 1), au lieu qu'en arménieu un » c initial se prononce toujours «».

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Si le redoublement de m a une raison d'être étymologique, il doit a'expliquer par le groupe am dont le s a été assimilé. Comparez les datifs gothiques hea-mma, hi-mma (5 170).

<sup>2</sup> Vovez \$ 303.

Dixième déclinaison de Schroder. Voyez ci-dessus, p. 87.

de o, ro. Ce u ne peut être regardé comme faisant partie du thème, puisqu'on ne le rencontre à aucum autre as, Si c'est un signe de nominatif, il l'auduit rapprocher ce signe, unique en son genre, de la désinence du nominatif en zend. On sait, en effet, que les thèmes zends en a se terminent au nominatif en \$\frac{1}{2}\$, l'equel équivaut à au (\$\frac{1}{2}\$\$ Sé 5b').

### \$ 399. Enclitiques dérivées du thème interrogatif. — Les enclitiques cit, ca, cana.

On a vu plus haut (\$ 3 90) que les composés sanscrits माजिस mākis, जिल्हा nākis deviennent en zend कुन्मान māćis, कुन्माना naicis; ce changement du k en é tient probablement à ce que le é, étant une lettre plus molle et plus faible que le k, convient mieux aux formes composées, déjà assez pesantes par ellesmêmes. La particule enclitique sanscrite éit (au lieu de kit, \$ 390) s'explique de la même façon : elle est d'un usage plus étendu en zend qu'en sanscrit, et se trouve entre autres après le mot alagas, katara «uter», en sorte que nous avons un nominatif masculin papa, kataraśćią qui correspond, pour le sens comme pour la formation, au latin uterque (pour cuterque) et au gothique hvatharuh. En sanscrit, comme en zend, चित cit retire sa valeur interrogative à l'expression qui précède; nous avons, par exemple, káśćit «quelqu'un», kadűćit «à quelque époque», kaláúcit «de quelque façon», krácit «quelque part», qu'on peut comparer avec ka-s « qui î », kadă « quand î », kalâm « comment ? », kvd « où ? ».

De même que le thême á est sorti de ki, l'enclitique ▼ do, qui signific ≈ et, mais, cependant », est sortie du thême principal ka; il y a donc altération plus forte pour le sanscrit de comparé à ka que pour le latin que comparé au thème quō. Le de sanscrit, en se combinant avec ma, forme encore une autre encitique : ¶ de má; cette dernière particule : emplo ordinairement, le sinon toujours, dans les phrases négatives, comme la particule hus en gothique : na hétéand signifie nullus », na hadiéand - nauquam», na hadiéand - nauquam», na hadiáchad - nauquam», na eroma e canne etant elle-même une négation et comme servant à renforce la négation non enclitique. Ce même • ma dans en est à renforce la négation non enclitique. Ce même • ma den en effet, à moins que l'a de hus ne soit la vocalisation du v de heus-, il ne peut venir que d'un aucien a; le changement de la en un peut s'expliquer soit par l'influence de la liquide qui suit, soit par la nécessité d'alléger le poids de la voyelle, à cause de la surcharpe produite par la présence de l'enclitique.

\$ 400. Dérivés du thème interrogatif ki, en vieux norrois. — Changement du sens positif en sens négatif.

Les expressions qui s'emploient d'ordinaire dans les phrases négatives finissent par se ressentir de ce voisinage, de sorte qu'elles deviennent elles-mêmes des négations, même en l'absence de la négation véritable. C'est ainsi que le mot français rien, même employé seul, signific «nihil», et que le mot allemand kein, qui est pour le vieux haut-allemand nih-ein « nullus», exprime aujourd'hui une négation, quoiqu'il ait perdu précisément son élément négatif. On peut donc supposer qu'en vieux norrois les expressions qui ont un ki ou un gi enclitique ! étaient primitivement précédées d'une particule négative; mais dans la langue telle qu'elle est venue jusqu'à nous, l'enclitique en question est négative par elle-même. On a, par exemple, eingi « nullus », einskis « nullius », mangi « nemo », manskis « neminis », vaetki « nihil ». Je regarde cette particule comme appartenant à l'antique et nombreuse famille du thème interrogatif ki : si nous n'avous pas ici la substitution ordinaire de l'aspirée à la

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Grimm, Grammaire allemande, III, p. 33 et suiv.

ténne, cela vient sans doute de l'appui que le mot précédent a prêté à l'enclitique, qui a conservé la ténue après s (\$ 91, 1) et l'a changée en moyenne après les voyelles et après un n.

# § 401. Le thème interrogatif ki, devenu τι en grec. — Les particules τε et καί.

Il reste à mentionner le pronom interrogatif grec vis, vivos et le pronom indéfini ris, rivos. Je ne doute pas que tous deux ne soient de même origine et ne se rapportent aux thèmes ki et éi, lesquels, en sanscrit et en zend, n'ont pas seulement le sens interrogatif, mais quelquefois aussi le sens indéfini. En grec, l'ancien thème en a s'est élargi par l'addition d'un »; en ce qui concerne le 7, 710 est avec ki, ći et le latin qui dans le même rapport que τέσσαρες avec éatrâras (venant de katrâras) et quatuor, ou que wêrte avec pánéa (venant de panka) et quinque. Je ne crois pas toutefois que le τ grec soit sorti du é, mais je le regarde comme dérivé immédiatement du k primitif : en effet, le é est postérieur à la séparation des idiomes; il n'y en a pas trace dans les langues classiques et il a seulement commencé à se montrer en italien, dans les mots où un c latin (= le k primitif) est suivi d'un e ou d'un i. Le changement de k en r n'est pas plus difficile à admettre que le changement de k en w, que nous trouvons dans wo au lieu de κο, dans wέμπε au lieu de wéyxe. L'altération du k en é, en sanscrit et en zend, nous aide à comprendre ce qui s'est passé en grec, puisque l'élément fondamental du é (prononcez tch) est un t.

Si  $\tau \ell$  est sorti de  $\tau \ell$  et s'il est parent avec le latin qui et le sanscrit  $k \cdot s$  et  $\ell \cdot t \cdot t$ , il faut admettre aussi la parenté de la particule  $\tau z$  avec que et avec le  $\Psi$   $\ell a$  correspondant (§ 399); la forme primitive de  $\tau z$  était donc  $\tau z$ .

<sup>1</sup> Mon ancienne conjecture sur la parenté de re avec le thème de l'article se trouve

Le gree saí se rapporte à la particule sanscrite  $\acute{\epsilon}t$  \*si-  $(-\acute{\epsilon}a+i)^2$ , ou plutô à la forme primitive kair. La suppression du  $\iota$  final était obligée (\$ 86,  $\sigma$ \*). A l'épard du sens. il faut remarquer que la première partie de ét, à savoir éa, a pour signification ordinaire «et;  $\sigma$ , nous vyons que le composé  $n\acute{\epsilon}t$  (-ma+it), qui veut dire en sanscrit \*si... ne... pas \*, a uniquement en zend (où il se trouve sous la forme  $n\acute{\epsilon}d$ ) le sens de  $\pi$  ne... pas \*, et que la forme correspondante  $n\acute{\epsilon}$  \*en lithuanien, a également sacrifié la signification du dernier membre du composé. Ges deux rapprochements nous sident à comprende comment, des deux éléments renfermés dans xaí, le premier est seul resté significatif.

## S 40 s. De l'accentuation du pronom vis en grec.

La difference d'accentuation qui existe entre l'interrogatif rés, rivées et l'indéfini rés, rivée, vient, selon moi, de ce que l'interrogation exige une intonation plus énergique: or, elle l'est d'autant plus qu'elle est plus près du commencement du mot?. Tandis que rés interrogatif est accentué à tous les cas sur la désinence, non-seulement aux cas faibles, comme cela est de règle (§ 32.1), anis à toutes les formes polysyllabiques. Cest d'après le même principe que les indéfinis words, words se distinguent des interrogatifs words, words; de même encore word « une fois » et wêze « quand! ? ».

donc écartée. (Voyez mon mémoire De l'influence des pronoms sur la formation des mots, p. 6.)

Voyez 5 360.

<sup>1</sup> Voyez \$ 371.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Voyez Système comparatif d'accentuation, \$ 36.

5 4o3. Dérivés du thème interrogatif, en ancien slave et en lithuanien. — Les enclitiques fe et gi.

Mentionnons encore la particule enclitiquo me se mais » en ancien slave. Cette particule a le pouvoir de rendre au pronom H i mil m son ancienne signification relative (\$ 282) : en effet. мже i-ie signifie « qui ». Peut-être ie est-il identique avec le sanscrit 🔻 ća eet, mais, cependant et avec le latin que; dans ce cas, je appartiendrait à la famille du thème interrogatif et aurait laissé s'affaiblir la ténue en moyenne, comme cela est arrivé pour le grec γάρ (\$ 3q1); à son tour, le g se serait changé en s, comme cela a lieu, par exemple, au vocatif singulier des thèmes en o, tels que bogo « dieu », vocatif boje. Peutêtre aussi la particule slave en question répond-elle à la particule sanscrite cit (venant de kit, \$ 300), qui a pour effet de retirer au pronom ka et à ses dérivés leur force interrogative (\$ 307). Mais dans cette seconde hypothèse, comme dans la première, il faut admettre, avant d'arriver à la lettre i, un amollissement de la ténue gutturale primitive en movenne gutturale.

Cette moyenne s'est peut-être conservée dans l'enclitique lithuanienne  $g_1$ , qu'on trouve après les expressions interrogatives et après les impératifs; exemples :  $ka_2 \cdot g_1$  e qui donc? », féminin  $ka_2 \cdot g_2$ ;  $ka_2 \cdot g_2$  (datif masculin) » pourroui odonc! »,  $kan_2 \cdot g_1$  (datif nasculin) » odonc? »,  $kar_2 \cdot g_1$  odone donc». De ces exemples on n'a pas le droit de conclure que le sens propre de  $g_2$  soit « done ». Il est vari expendant qu'on pourrait rapprocher  $g_1$  de la particule sanserite  $h_1$  « donc » (8 3 g 1) et rapporter aussi à la même origine le slave  $a_1 \cdot g_2$ , dont l'e serait une altération pour un  $p_1$  primitif (8  $a_2 \cdot g_2$ ).

<sup>1</sup> Voyez le Dictionnaire de Nesselmann, aux mots kas et gr.

#### ADJECTIFS PRONOMINAUX DÉRIVÉS.

#### PRONOMS POSSESSIFS.

### 8 404. Pronoms possessifs en ka, en sanscrit et en zend.

Des génitifs máma « de moi », táva « de toi » dérivent, à l'aide du suffixe ka et avec allongement de la première vovelle, les pronoms sanscrits māmakā « meus », tāvakā « tuus ». D'un autre côté, au pluriel, nous avons les possessifs védiques asmáka « noster », yuimāka « vester », qui, comme nous l'avons déjà vu 1, ont donné les génitifs pluriels asmákam « de nous », yuimákam « de vous ». Peut-être, ainsi que le suppose Fr. Rosen, ces formes sont-elles dérivées des ablatifs asmát « nobis », yuimát « vobis » avec suppression du t final et allongement, par compensation, de la voyelle qui précède. Il faut rappeler, à ce sujet, que le t du nominatif-accusatif singulier neutre des pronoms de la troisième personne, et de l'ablatif singulier et pluriel des pronoms de la première et de la deuxième personne, est traité par la langue comme s'il faisait partie du thème; ainsi, au commencement des composés, où l'on a d'ordinaire le thème à l'état nu, nous trouvons les ablatifs asmát, quémát (\$ 112), et plusieurs mots dérivés ont pris pour point de départ ces mêmes formes, soit en conservant la dentale (\$ 405), soit en la remplaçant par l'allongement de la voyelle précédente.

Au védique amalka noster se rapporte le zend «»««»» ahmàla, dont il reste l'instrumental pluriel ahmàlais. Je ne connais pas d'exemple, en zend, du possessit de la première personne du singulier, ni de celui de la deutième personne des trois nombres. En zend comme en sanscrit, on remplace d'ordinaire les pronoms possessifs par le géntiff des pronoms personnels.

<sup>1</sup> Voyez ci-dessus, pp. 275 et 287.

\$ 405. Pronoms possessifs en iya, en sanscrit. — Le grec lèues. —
Les pronoms wolos, volos, olos.

D'autres possessifs sont formés, en sanscrit, à l'aide du suflite Tut fig : nous le voyons s'ajouter à l'ablatif singulier et pluriel des pronoms des deux premières personnes, au neutre tat de la troisième, ainsi qu'au thème sarva «tout». L'a final de ce dernier est supprintés; le i final des autres pronoms se change en d. On a, par exemple : madiga «mon», teadiga «ton», amaddiga «notre», yaimadiga «votre», tadiga «son», venant de mat, text, amadi, yaimát, tat.¹

Je crois reconnaître une formation analogue dans le grec ίδιος : en ce qui concerne la racine de ce mot, on peut admettre l'opinion de Hartung<sup>2</sup>, qui y voit le démonstratif i; la syllabe iδ pourra être rapprochée alors de la syllabe it renfermée dans चेतु net et चेतु éet, ainsi que du pronom latin id. Mais je crois plutôt que tôtos est pour tôtos et appartient au pronom réfléchi (\$ 364); à l'égard du sens, il faut remarquer que le pronom sanscrit sea « suus » signifie aussi « proprius » et peut être employé ponr la première et la seconde personne aussi bien que pour la troisième. Il est vrai que nous n'avons pas conservé, pour le pronom sea, la déclinaison complète; il ne nous en reste que svayám «ipse» et le prâcrit à sé (pour své) «sui» (\$ 341). Mais tout porte à supposer que sen avait à l'origine sa déclinaison complète, analogue à celle des pronoms des deux premières personnes; l'ablatif, qui serait सत svat, a pu donner svadíya « suus » comme mat et tvat ont donné madiya « meus » et wadiya «tuus». C'est cette forme svadiya que nous rapprochons

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> On trouve aussi tadija employé dans le sens de son primitif tat. Voyet Stenaler, Raghourança, 1, 81, et Brockhaus, Pătalipoutra, vers a. Un exemple du sens possesif est donné Raghouvança, 11, a8.

<sup>9</sup> Des cas, p. 117-

du grec lõios, pour lõios, venant lui-même de σΕιδρώς; nous avons de même lõρώς «sneur», venant de σΕιδρώς, en regard du sanscrit सिद्ध méda «sueur» et de l'allemand schweiss.

A l'égard de la forme, sinon du sens, il y a aussi accord entre les prossessifs sanscrits en Te fyn et les pronons corrélatifs avios, roiss, olos, qui ont pent-être perdu un à devant leur : roio-s, si l'on restitue cette lettre, correspond assez bien à duffyia-s, lequel a quelquesois une signification purement démonstrative.

\$ 406. Formation des pronons possessifs en ancien slave, en lithuanien, en latin et en grec.

Les possessifs slaves se rapportent aux possessifs sanscrits en iya; mais ils n'ont pas l'i1 et ils ne conservent pas, avant le suffixe, le signe casuel d. Le sanscrit w ya devait devenir en slave jo (\$ 257), et jo devait s'altérer en k je ou en e (\$ 921). C'est la forme je qui est la plus fréquente, et comme les possessifs slaves suivent la déclinaison pronominale, il y a identité entre la déclinaison de leur suffixe, aux trois genres, et celle du thème pronominal jo, féminin ja (\$ 282). La seule différence qu'il y ait se trouve au nominatif-accusatif masculin, où le pronom contracte la syllabe jo en i; au contraire. les thèmes possessifs laissent leur j (ii) invariable, ce qui serait impossible avec le thème monosyllabique jo. Exemple : mon mo-j « meus , meum » en regard de n i. Pour tous les autres cas, il y a accord : comparez, par exemple, le génitif masculin et neutre mo-jego « mei » avec je-go «hujus», le locatif mo-jemt «in me» avec je-mt «in hoc », le datif mo-imu « meo » avec i-mu « huic ». Pareillement, les féminins comme mo-ja « mea » suivent l'analogie de ja « hæc »; on a, par exemple, le génitif moria mo-jejan « meæ » semblable

<sup>1</sup> Cet 1, comme nous l'avons dit (\$ 298 °), est probablement inorganique.

à jejah + hujus « (féminin). De même que mo-j, mo-ja, mo-ja correspondent au sanscrit mad-lija-a, mad-lija-m ¹, de même to-j, t-o-ja, to-je, corsyondent à trad-lija-a-, toad-lija, toad-lija-m. Le pronom slave de la troisième personne du singulier de la tradicione de la troisième personne du singulier de la tradicione de la troisième personne du singulier de la tradicione de la troisième personne du singulier de la tradicione de la troisième personne du singulier de la tradicione de la troisième personne du singulier de la troisième de la troisième personne du singulier de la troisième de la troisième personne du singulier de la troisième de la troisième personne du singutation de la troisième de la troisième personne du singulier de la troisième de la troisième personne du singutation de la troisième personne du singutation de la troisième personne du singulier de la troisième personne du singulier de la troisième personne du singulier de la troisième personne du singuler de la troisième personne du singular de la troisième personne de la

On voit que les possessifs slaves sont un héritage de la plus ancienne période de la langue, et qu'ils sont, en quelque sorte, la continuation des possessifs sanscrits. En effet, si la langue slave les avait formés d'une façon indépendante à, nous y devirions trouver les mêmes altérations qu'a subies le thème des pronoms personnels. Les possessifs seraient donc très-probablement, au nominait masculin, monj ou mônj, telý ou tohj, néj ou néj; : il n'y a pas un seul cas des pronomis personnels qui fasse attendre une forme moj, encore moins des formes toy, noj.

Au contraire, en lithuanien, on voit que les possessifs mána-a, tátura-a, sont de création nouvelle, car ils sont en accord avec la forme spéciale qu'ont prise les pronoms personnels aux cas obliques (\$8 330, 341).

En latin, mus est probablement pour mus, venant de msius: la forme correspondante, en sanscrit, si elle existait, serait muga--, qui viendrait du thême secondaire  $\Re$   $m\ell$  (pour mai); avec a comme suffixe dérivatif. Tuus (thême tuo, venant de to) et tuu (thême tuo, venant de to) sont identiques avec les thèmes sanscrits au et tua, qui sont à la fois personnels et possessifs (88 3 3 6 et 3 3 1).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sauf ce point que les possessifs sanscrits suivent la déclinaison ordinaire : s'ils suivaient la déclinaison pronominale, nons surions, par exemple, au datif masculinneutre, mad-ipaméd (comparez pésméd - à qui ») en regard du slave mo-jemes.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> C'est-à-dire si elle les avait tirés de ses pronoms personnels. — Tr.

<sup>3</sup> Voyez \$ 326.

<sup>6</sup> C'est seulement dans les Védas que ten est employé comme pronom possessif. Comparez Abrégé de la grammaire sanscrite, 3º édition, \$ 264.

En gree, tuds, σέs, δε ont le même thème que tusi, tunt, σού, σόι, σόι, δι es on côté, le possessií σψές, σψέ, σψές σψές σψές σψές σψές συς διαθές είναι με στο του ενώς του

Au pluriel et au duel, le gree et le latin se distinguent du reste de la famille par cette particularité qu'ils forment leurs possessifs à l'aide du suffixe comparatif : la langue oppose la personne ou les personnes qui possèdent à celles qui ne possèdent pas, et elle crée de la sorte un dualisme que le suffixe comparatif, quand il est ajouté aux pronoms, a pour fonction d'exprimer.

5 407. Formation des pronoms possessifs du pluriel, en lithuanien et en ancien slave. — Pronom possessif formé du thème interrogatif, en ancien slave et en latin.

Les possessifs du pluriel, en lithuanien, sont musitéis notre », junitéis «votre». Le thème de ces possessifs se termine en hin (\$ 135) et il rappelle les possessifs sanscrits comme annélas, yuinnéla. La syllabe sì, dans mu-si-kin, ju-si-kin, n'est certainement pas sans rapport wee le pronom annese w mas (\$ 335); quant à la lettre si qui précède le k, je la prends pour une prosthèse euphonique, comme dans les adjectifs tels que ury-rikha-s viril », deviika-s viril» (\$ 635).

L'ancien slave forme, à ce qu'il semble, les possessis du pluriel saus noit notre», saus roit «votre» (thème naijo, voijo) du génitif pluriel du pronom personnel (na-ai, vo-ai, 8 248); le suffive est le même que dans les thèmes mojo, trojo, svojo. En ce qui concerne le changement de la lettre a de na-ai, vo-ai a ui s, on peut comparer la désinence de la deuxième personne du singulier du présent si, venant de si (\$ 92 4).

Le féminin fait au nominatif naéa, raéa (pour naija, caija, \$92 ) et le neutre naie, raée. A l'exception du nominatif fémiuin singulier, la déclinaison est celle de st, st, se (\$ 358); on a, par conséquent, au génitif masculin-neutre, naiego, raiego; au féminin, naésais, raésais (\$ 271).

Par le suffixe jo = sanscrit ya, le pronom interrogatif, en ancien slave, donne également naissance à un possessif : чий сі-j, чик сі-je «cujus, cuja, cujum» і.

Il y a identité de sens et parenté, quant au suffixe, entre le mot slave en question et l'adjectif interrogatif latin cu-ju (thème cu-jø, féminin cu-ja), dont la seconde syllabe n'a rien de commun avec la désinence jus du génitif cu-jus « de qui ? » (§ 189).

### \$ 408. Formation des pronoms possessifs, dans les langues germaniques.

Les possessifs gernantiques tiennent de la façon la plus intime aux génitifs des pronoms personnels. Le thème est le même pour les uns et pour les autress (\$ 350, remarque). Si Ton admet que les génitifs plurriels waren, juveur sont, comme les génitifs latins sontir, restri, nottrue, esterum, elle génitifs sanscrist aumtkam, yurindkom, d'origine possessive, on pourra considérer le r comme un affaiblissement du d'sanscrit de aumadigs a notre», yurinadigs a votre». Quant aux génitifs duels unkara, juperus, et aux thèmes possessis de même forme, dont le nominait! sinqualier masculin est unkar, jusqur, on a montré précédemment

<sup>1</sup> Voyez Kopitar, Glagolita, p. 59; sur le thème ci, voyez \$ 269.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Comparez ce qui a éé dit plus haut (§ 319, remarque) du changement d'un de primitif en r. Neus avons, de même, en indoustani, précisément pour les pronous dont il est question ici, les formes adra «meus», auri en rea», au liue de rigên nac-dipa, rigênt madiga. Les mêmes formes sures, suri se retrouvent dans la langue des Tsiganes (Aunabes de critique «rémitique», 1886, p. 3 n.o.).

(\$ 169) qu'ils ue sont pas autre chose au fond qu'une variété du pluriel; leur r n'a donc pas besoin d'une explication spéciale.

Si l'on suppose que les génitis singuliers meine, theine, seine sont également sortis des thèmes possessis de même forme, il faudra admettre que ces derniers ont changé en n le de modifyatrudiya; il y a, en effet, des exemples assez nombreux de permutations entre movemes et nasales du même orrane.

L'explication qui vient d'être proposée ne saurait d'ailleurs être infirmée en rien par la présence, en allemand moderne, d'un adjectif possessif qui, à une époque encore récente, ése formé du génitif d'un pronom personnel. Nous voulons parler du possessif ûn't qui signifie à la fois « qius [femime] proprius « ct « ercum» ou « araum proprius» « : ce possessif înorganique, dont les anciens dialectes n'offrent aucune trace, doit son origine au génitif singulier féminin et au génitif pluriel des trois genres du pronom de la troisième personne. Mais on conçoit aisément que ce fait ne prouve rien pour les anciens possessifs faisant partie du fonds primitif de la lanque : out ce qu'on est en droit de conclure de cette formation, c'est que les idiomes peuvent être conduits à tirer certains adjectifs possessifs du génitif des pronoms personnels.

#### PRONOMS CORRÉLATIFS.

\$ 409. Les pronoms sanscrits en vant. — Formes correspondante en latin.

Aux correlatifs grees w6-oos, 76-oos, 8-oos correspondent, pour la signification, sinon pour la forme, des pronoms sanscrits

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> L'auteur veut parler du pronom gothique is, ai, ita, qui fail au génitif singulier fémiain isés et au génitif pluriel isé, isé, sp. En vieux haut-allemand, le génitif singulier est iré, le génitif pluriel (pour les trois genres) iré. En moyen haut-allemand, let dent formes sont devenues ir. — Tr.

et zends ayant sont comme suffixe dérivatif. Si le thème primitif est terminé en a, cet a s'allonge devant le suffixe !; peut-être le thème n'était il d'abord autre que le neutre (\$\delta\$ 65 65) et l'Allongement de la voyelle est-i destiné à compenser la suppression de la dentale finale. On a donc : street d'ioux, nominatif masculin bléma \*rtoses; utarq yémat, nominatif masculin pédan \*ctoses; utarq yémat, nominatif masculin pédan \*ctoses; le thème interrogatif ka, ou le neutre disparu kut, ferait attendre une forme kémant, qui serait le prototype du latin quantus, et avec laquelle celui-ci serait dans le même rapport que kanta avec ritura d'ioux.

Dans les mots tantus, quantus, comme dans molo (pour meredo), le latin a supprimé toute une syllabe, mais il a élargi le thème extérieurement, comme fait, par exemple, le pâii, quand des formes participiales en aut il tire des formes en anta ? En conséquence, tantu est une contraction de téreaute, qui him-même est une forme élargie de têteuss. La quantité primitive de l'a de quantus, tantus ne peut être constatée; mais, selon toute apparence, cet a était une lonque, car un ancien a her's es serait probablement changé en é ou en é. C'est ce qui est arrivé pour tot, quit, qui correspondent à afit tôti, with kôti, sur lesquels nous reviendrons plus loin.

5 410. Les pronoms sanscrits en yant. — Formes correspondantes en zend.

On vient de voir que le corrélatif kinent, dérivé du thème interrogalif ka, manque en sanscrit : il est remplacé par kiyant, dérivé du thème ki. On peut rapprocher de kiyant le pronom iyant «autant de», dérivé du thème démonstratif i. Le suppose que kiyant et iyant sont des formes mutilées pour kirant et frant,

<sup>.4</sup> Vat dans les cas faibles (\$ 129).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> En zend, l'd s'est de nouveau abrégé, comme il arrive très-souvent pour les voyelles zendes dans l'avant-dernière syllabe.

<sup>&#</sup>x27; Voyez ci-dessus, page 109, note 5.

le v ayant été supprimé, ce qui a amené, d'après les lois phoniques ordinaires, le changement de l'i précédent en in 1.

Le zend confirme jusqu'à un certain point cette hypothèse : il re conservé, dans la forme interrogative en question, le suffix e plein engit, mais il a supprimé l'i du thème et amolli le de n. p.č. Nous avons donc, au nominatif masculin, appa évaix, à laccustif gag-mon évanteria, à un eutre equave doné à su treatif sanserit yoïent répond, en zend, eque n. — gament, dont je nai d'issure renounté que le neutre yarent de le féminin yaraiti. Le zend n'a pas, à ce qu'il semble, l'adjectif tément, qui serait le corrélatif naturel des deux expressions précitées; il le remplace par eque mons acumnt, dérivé du thème et demostratif avo, et par que mons arant, dérivé du thème et denstatif avo, et par que mons arant, dérivé du thème et denstatif avo, et par que mons arant, dérivé du thème et denstatif avo, et par que mons arant, dérivé du thème et denstatif avo, et par que mons arant, derivé du thème et denstatif avo, et par que mons arant, derivé du thème et de la consider s'en de la combien l'a et de fordraif s'enmibable à toi », aront fait quois arois (\$1.38).

#### S 411. Propoms et adverbes corrélatifs, en lithuanien.

En lithuanien, le suffixe en question sent s'est altéré, à ce qu'il semble, en l'ints, c'est-à-dire que le r s'est changé en l (8 ao) et que le thème s'est élargi extérieurement par l'addition d'une voyelle (8 à 00). Ces deux mêmes modifications se retrouvent en latin dans le suffice lensit de publicus, rivulent (8 a57).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cette conjecture a été confirmée depuis par les Védas, où nous trouvons en effet les pronouns áfrant, Fenzt. L'i est allongé dans ces formes comme l'a dans sifeant, fifenzt. Je ne doute pas qu'à une époque plus ancienne il n'y ait eu également un pronom héfess.

¹ On a, par exemple, dans le Vendidad-Sådé (p. 229): «κηνεμακή εξεμκουμ εξεωουδ έναπεδει μαδείατα μενάπδει « après combieo de temps l'».

<sup>3</sup> Cette dernière forme est souvest employée adverbalement; exemple : e-not opt et le page crad antaré naréus a parmi combien d'hommes ?» (Vendidad-Saidé, page 30).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Le premier est employé assez fréquemment; le second ne m'est counu que par un passage que discute Burnoul dans son Commentaire sur le Yoyne (note à, p. 12); le manuscrit lillographié présente la leçon fautive avaiti, au lieu de yavauti.

où le I tient également la place d'un ancien r et où le thème s'experillement élargi. Il n'y a d'ailleurs qu'une seule forme lithuanienne de ce genre : c'est kelinia-s' le quantièmes. A cette forme se rattachent les thèmes kéles (nominatif kéles) et kéla «combient s's-! Le reconniss dans le suffice keta, la, une mutilation pour le sanscrit veut (forme faible vet). Il fant, selon toute apparence, rapporter également ici l'adverbe ké-l «combien longtemps, combien loint's' et le démonstratif 60-l «si longtemps, si loin » «sanscrit té-tat «si longtemps». Je regarde ces adverbes lithuaniens, ainsi que les adverbes sanscrits correspondants, comme des accusatifs neutres: l'a final (comparez géra abnonum», S 153) a disparu dans két, kél. Les adverbes ké-lét, ké-lét (néme sens) supposent des thèmes en ha [8 9 2 3 ou peut-ètre simplement en la : ce sont des datifs féminins, comme les adverbes en ai (m).

#### S 51-1. Pronoms corrélatifa woros, voros, oros, en grec.

En prenant pour point de départ de nos comparaisons ( $\delta$  409) les pronoms corrélatifs  $\sigma'\sigma\sigma\sigma$ ,  $\delta'\sigma\sigma\sigma$ ,  $\delta'\sigma\sigma$ , nous n'avons pas voulu dire que le suffixe gree  $\sigma\sigma$  fût identique avec le suffixe sanscrit  $\sigma m$ t. Ce n'est pas que le changement de  $\tau$  en  $\sigma$ , non plus que l'élargissement du thème par l'addition d'un  $\sigma$ , me paraissent impossibles: mais comme nous avons en sanscrit des

Voyez le Glossaire de Schleicher. Ruhig écrit kölinta-s.

<sup>-</sup> Acide est seulement employé au pluriel 1 cominanti fabi, feminin àsbio, kides equi, mirant fallaip, no évenploje qu'aye des nomes d'êtres visuals, est constrain à l'est le génifit pluriel; escample : lebés seules ecunhien d'enfantes, lebés ardiñ econbien de chevan-y. — her cevia pa qu'il falle repopter sepcialement à la formet de besancrie. Les covia pa qu'il falle repopter sepcialement à la formet de sancrie les sufficies fallaments desti fit est question, car je tiene la distinction en formes first est fallable pour positrierure à la séparation des idames.

<sup>3</sup>º Il a suis less relatif si log que, jusqu's eque., jusqu's capes. (Voys le Dictionnaire de Veselmann, p. 306.) C'est ainsi que nous avons en annerit la forme adverbiale yet réculière lois, conhien longtemps- à côté de la forme adjective yét-esset, une tre yét-net combine lois, conhien longtemps- à côté de la forme adjective yét-esset.

voyelles longues (ydicat, bifeat), il serait étonnant que la longue ne se fil pas conservée en gree : ajoutons encore que la suppression des premières lettres de la syllabe enat ne pouvait guére avoir lieu sans compensation dans la syllabe précédente. Une forme racos pourrait donc être regardée comme identique avec le sancrit tiérant, mais non pas la forme récor.

Je suppose que la syllabe σος nous représente l'ancien thème rer « suus » : nous avons en zend des mois comme » «» « l'interes », » «» « poble» de druiere quart », qui sont analogues, pour le sens comme pour la formation, au grec & σος », «νέσος & ne flect, le pronous ««» » qui, employé comme moi indépendant, a donné en grec & et « σφές, ne pouvait guère devenir en composition que σος. Si donc l'on rapproche «»-σος des mois zends précités, le sens propre de ce composé sera « quelle partie! », ou, en le prenant comme un composé possessif, « ayant quelle partie! », ou. en le prenant comme un composé possessif, « ayant quelle partie! ».

De là au sens de « combien! » la distance n'est pas trèsgrande!

#### § 413. Les pronoms corrélatifs τήμος, ήμος; les adverbes τέως, έως.

On a vu plus haut (\$ 35a) qu'on peut rapprocher des adjectifs sauscrits tiément, yûront les mots grecs τῆμος, ῆμος. Nous avons, de plus, en sanscrit, les adverbes tiênt, yűnu? que je crois également retrouver en grec. Tiểnat a, entre autres significations, celles de maintenant, en ce temps»; yönet celles de «combien longtemps, pendant, combien souvent, jusque, que «. La première signification de yűnut se trouve, par exemple, dans or vers?:

<sup>&#</sup>x27; Rapprochez aussi l'adjectif foos, dont le sens primitif a dû être «si grand» et, par suite, «égal». Je l'ai fait venir autrébis du thème démonstratif i ; mais comme il a le digamma, je préfère anjourd'hui le rapporter au thème réflechi m's (5 364). Comparez Pott, Recherches étrunologiques, 1" édition, 1, p. 270.

<sup>2</sup> Ce sont d'anciens accusatifs neutres de tileant, pirant,

<sup>3</sup> Nala, chant V, vers 33.

yâvacca mê darisyanti prânâ dêhê sucismitê. tâvat tvayî bavisyâmî satyam êtad bravîmî tê.

« Quam diuque mei constabunt spiritus in corpore, sereno « risu prædita! tam diu tecum ero; veritatem hanc dico tibi. » Il arrive souvent qu'un seul et même mot se scinde en plusieurs formes différentes, dont chacune représente l'une des significations qui étaient réunies dans la forme primitive. On peut donc admettre que réws et éws soient identiques avec tivat et yavat, le digamma qui, dans τημος, ημος, s'est durci en m, étant tombé ici comme d'habitude, et la quantité des deux voyelles avant été intervertie : έως pour ή(F)ος, τέως pour τη(F)os. Peut-être aussi que la première syllabe s'est abrégée sous l'influence de la voyelle suivante, et que cet affaiblissement, joint à la perte du digamma, a été compensé par l'allongement de la seconde syllabe. Il ne serait pas impossible enfin que les adverbes ordinaires en ωs 1 eussent influé par leur

exemple sur tws, rtws. On a, d'ailleurs, à côté de rtws, relws, 8 h 14. Les pronoms corrélatifs káti, táti, yáti, en sanscrit, et quot, tot, en latin.

Des thèmes pronominaux ka, ta et ya, le sanscrit dérive, à l'aide du suffixe fa ti, les expressions kdti « combien? », tdti « tant » et váti (relatif) « autant ». Káti et táti rappellent aussitőt les formes latines quot et tot, qui ont perdu leur i final, comme l'ont perdu aussi les désinences personnelles des verbes. Mais la forme complète s'est conservée en composition avec dem, die, dianus : nous avons, en effet, toti-dem (qui ne vient pas de totitidem), quoti-die, quoti-dianus. L'i long, dans quoti-die et son dérivé quoti-dianus, est inorganique : peut-être est-il le résultat d'une erreur, quoti ayant été pris pour un ablatif.

έως, είως les formes τείος, είος.

Sur la formation de ces adverbes, voyez \$ 183 '. 1.

Les mots latins quot, tot sont indéclinables; déjà, eu sanscrit, ktht, kth; ytti ont au nominatif-accusatif la flexion du singulier neutre (c'est-à-dire qu'en réalité ils n'ont point de flexion), tandis qu'aux autres cas ils présentent les désinences régulières du pluriel. Nous avons observé le même fait (\$ 313) pour les noms de nombre de «cinq» à «dix», qui, en gree et en latin, sont devenus indéclinables, tandis qu'en sanscrit ils ont gardé encore une partie de leur déclinaison.

En zend, on trouve fréquemment kati après le pluriel masculin du pronom relatif : il a alors la désinence régulière du pluriel; exemple : پرومودیو yói katayó « quicunque ».

S 415. Les pronoms corrélatifs en dria (tâdria). — Les pronoms grecs en λικοs (τηλίκος).

Presque tous les pronoms se combinent, en sanscrit, avec les adjectifs drá, dráa et drkša. Ces adjectifs, qui dérivent de la racine dars, drs « voir », signifient « qui a l'air de , semblable à »; mais comme ils ne sont jamais employés hors des composés en question, ils ont pris tout à fait le caractère de suffixes dérivatifs. Les voyelles finales des thèmes pronominaux (y compris les thèmes composés asmá, yuśmá) s'allongent devant cette espèce de suffixe, probablement pour compenser la perte d'un t (\$ 404); exemples : tà-dṛś (nominatif tâdṛñ) ou tâ-dṛśa ou tâ-dṛśsa « huic similis, talis n; ki-drá, ki-dráa, ki-drkia n qualis ?n; yû-drá, yûdrśa, ya-drksa " qualis " (relatif); ma-drś, ma-drśa, ma-drksa « mihi similis »; asmā-drs, asmā-drsa, asmā-drksa « nobis similis »; yuśmá-dŕś, yuśmá-dŕśa, yuśmá-dŕkša «vobis similis». La forme primitive était sans doute tad-drí, tad-dría, tad-drísa, kid-drís, yad-dŕś, mad-dŕś, etc. Du thème démonstratif i, ou plutôt du neutre it, qui n'est usité qu'en composition, vient idria « talis »: du thème démonstratif sa, qui ne s'emploie qu'au nominatif, vient sadŕź qui devrait, d'après son origine, signifier «huic

11.

.

similis », mais qui est pris dans le sens général de »similis ». Remarquons que l'On dit audif et non addri, quoique nous ayonté-dri, yad-dri; cela vient évidemment de ce que ce composé renferme le thème sa, et non le neutre inusité sat. Il n'est donc pas nécessaire d'admettre avec les grammairiens indiens que sadré est une forme mutilée pour sama-dri.

Les langues de l'Europe ont changé le d en  $l^1$ . De cette façon—basso est devenu si différent du verbe  $\delta l \rho \omega \omega$ , que la parenté originaire de ces deux formes nous aurait sans doute échappe à jamais, sans la comparaison du sanserit. Il ne faudrait pas cependant regarde  $l^1$  i de  $-\lambda \omega \omega$  comme en no  $l^2$  a u (l), le reste de la syllabe ar, et c'est  $l^2$  et ect comme on  $l^2$  a u (l), le reste de la syllabe ar, et c'est  $l^2$  de cette syllabe qui s'est affaibli en  $\iota_1$  tandis que le r a disparu. Nous avons aussi en gree des mots présentant une forme qui correspond au sanscrit dri (nominatif drk): ce sont  $\delta l \lambda u^2$  et  $\delta u l$   $\delta u l$   $\delta u$   $\delta u$ 

Par une coincidence assez remarquable, nous trouvons en prâcrit les formes târius, tâdius, qui se rapprechent beaucoup du dorien zaklors. Le prâcrit kêrius rappelle de îri-s-prês l'înterroguil araklors; mais il ne faut pas oublier que l'à prâcrit est ici l'alfertation d'un 13, un lieu que araklor est pour araklors; l'un vient donc du sanscrit kâdii-a-, tandis que l'autre suppose une ancienne forme kâdii-a-, à laquelle, comme nous allons le voir, se rapporte aussi le golhique herlêsis.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L'accord remarquable qui ciste sur ce point entre les différentes langues de Europea ne prouve pas qu'elles n'aient point opéré ce changement d'une fiçon independante les unes des notres. On sai que les lettres d', et et premutent einre dien très-fréquement (§ 17°) ; ces permutations on this unstroit dens les formes couposies. Crel la léve de rappeter que le nombre et dix , comme derrier membre d'un composé, d'affibile son d'initial en foi en r dens plusieurs langues de l'Europe et de Parts (§ 3 la, crentraque).

<sup>1</sup> Hofer, De prákrita dialecto, p. 29.

# Les pronoms gothiques en leiks (hebleiks). — Les adjectifs allemands en lich.

Dans le mot hvêleiks (thème hvêleika), qui vient d'être cité, et auquel se rapporte l'allemand moderne welcher « lequel », le gothique a fidèlement conservé l'ancienne voyelle longue; nous avons vu, en effet (\$ 69, 2), que l'é est l'une des deux formes qu'a prises, en gothique, l'à long primitif. En regard de hvêleiks nous trouvons, au lieu du démonstratif théleiks, une forme sealeiks, qui a donné naissance à l'allemand moderne solcher « tel ». Mais l'anglo-saxon et le vieux norrois ont gardé les formes thylic, theilikr1, qui répondent au grec Traixos et au sanscrit tâdréa-s. Le gothique leiks « semblable » paraît encore dans d'autres combinaisons qui ne sont pas de la même antiquité, mais il n'est jamais employé comme mot simple; on le remplace par ga-leika, qui a donné l'allemand moderne gleich (venant de ge-leich) « semblable ». Dans analeiks 2 (le moderne ähnlich « ressemblant »), ana, selon moi, n'est pas une préposition, mais un pronom, et répond au thème démonstratif ana, qu'on trouve à la fois en sanscrit et en lithuanien (\$ 372); le sens de ana-leiks sera donc « ressemblant à celui-ci ». De même, dans les autres composés gothiques 3, le premier membre exprime plus ou moins une idée pronominale; ce sont : anthar-leikei « diversité », qui suppose un adjectif anthar-leiks 1; samaleikô « lows », qui suppose un adjectif sama-leik(a)-s (en grec δμηλιξ) 5; ibna-leiks « égal », dont le

<sup>&#</sup>x27; Grimm, Grammaire allemande, III, p. 49.

Le mot ne se rencontre pas, mais son existence est attentre par l'adverbe analeiké.

Il faut excepter mon-laika (thème man-laikan) «image», littéralement «sem-blable à un homme», linko-laiks «nimable» et caira-laiké (adverbe) «virilement».

Comparer, pour le sens, le sanscrit anyá-drio-s - semblable à un autre, d'autre sorter. Le mot sanscrit, transporté en gothique, serait alja-leika, dont nous avons conservé l'adverbe aljaleikôs - étépos -.

¹ l.c simple same (thème samen) signifie «le même», et répond au sanscrit sa-

sens propre serait «ayant l'air d'être égal»; missa-leiks «différent».

En allemand, la syllabe lich, qui représente le gothique leiks, a pris une extension beaucoup plus considérable : dans les mots comme jährlich = annuel », jämmerlich = lamentable », glücklich eheureux », achmerzlich = douloureux »!, lich a revêtu le caractère d'un vértlable suffixe.

Parmi les mots gothiques en leiks cités plus haut, nous avons vu que heleliks et svaleiks ont donné à l'allemand moderne weleher «lequel» et solcher «tel»: on remarquera que dans ces deux anciens composés, l'i de leiks s'est perdu. Au contraire, dans l'allemand gleich «égal», l'ancien f (\$ 70) est régulièrement représenté par ei. L'anglo-savon lie et l'anglais like semblent nous présenter le terme simple; mais il y faut voir probablement un reste du gothique guleiks, qui se sera complétement dépouillé de son préfix.

# \$ 417. Identité du suffixe gothique leiks et du grec λικος.

On pourrait objecter contre l'identité du suffixe gothique leich et du grec haos, que l'ancienne ténue aurait du se changer en aspirée, suivant la loi de substitution des consonnes germaniques. Mais nous avons vu précédemment (8 89) que cette loi souffre des exceptions; je rappelle notamment la parenté du gothique sélps et du vieux haui-allemand nissurju avec le sanscrit suépimi, le latin sopio et le grec 62101, qui qui qu'un dût s'attendre à trouver une aspirée dans les langues germaniques. Une autre objection pourrait être tirée de la longueur de l'In au le consein par la fire tirée de la longueur de l'In au le consein par la longueur de l'In au l'acception pourrait être tirée de la longueur de l'In au l'acception pourrait être tirée de la longueur de l'In au l'acception pourrait être tirée de la longueur de l'In au l'acception pourrait être tirée de la longueur de l'In au l'acception pourrait être tirée de la longueur de l'In au l'acception pourrait de tre tirée de la longueur de l'In au l'acception pourrait de l'acception pour l'acception pour l'acception pour l'acception pour l'acception pour l'acception pour la latin de l'acception pour l



má·s - égal, ressemblant -, et au grec δμό·s. Le thème gothique s'est élargi par l'addition d'un n. Il existe, en outre, un adjectif sums (thème sums) « quelqu'un », qui a changé l'ancien σ en », comme il arrivo fréquemment devant une liquide; mais il n'a pas pris de ».

<sup>&#</sup>x27; Voyez dans Graff (Dictionnaire vieux haut-allemand, 11, cot. 105) les compositions de ce genre, en vieux haut-allemand.

dans le suffixe germanique <sup>1</sup>. Mais la forme primitive étant darka (\$\$ 1 et 2 1 <sup>1</sup>), on comprend sans peine que la suppression de r ait amené, par compensation, l'allongement de la voyelle précédente. Le germanique est, à cet égard, plus près de la forme primitive que le greet le prácrit <sup>2</sup>.

#### \$ 418. Les pronoms slaves en liko et en ko.

En ancien slave comme en gree, le suffixe que nous étudions s'est conservé sous la forme filio : le nominatif fait au masculin liki (8 ±57), au neutre liko. Nous avons donc telliér tells, tantus», tolifo « tale, tontum» = gree πλίκος, πλίκος, ρτάκτι thirisi, kirisia, sanscrit idéřias, kidriam. De mehme, on a kolitás, kolido « qualis, quale, quantus, dquantum? » = gree πλίκος, πλίκος, ρτάκτι kérisia, kirisia, sanscrit kérisia, kirisian. Enfin, nous avons gélikā, gibla (relatil) = gree πλίκος, λίλος», prácrit ydrisia, ydrisian, sanscrit yddrísia, yddrísian. En ce qui concerne ed dernier pronom, il faut remarquer que le thème je², dont le sens habitute et « = il », a conservé ici (bien qu'il ne soit pas accompagné de l'enchitique κα je) son ancienne signification relative.

Dobrowsky <sup>a</sup> regarde ik comme le suffixe et fait de l une lettre qui est venue s'insérer dans le mot. Mais il aurait sans doute attribué plus de valeur à cette lettre, s'il avait songé à rapprocher le slave liko du gree \(\text{\text{ixos}}\).

Une différence entre le slave et les langues congénères, r'est que, devant le suflixe liko, la voyelle finale du pronom primitif ne s'allonge pas; pour faire pendant au grec τηλίκος, au sanscrit

<sup>1</sup> La diphthongue el représente, en gothique, un f long (\$ 70).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Nous reviendrons plus tard sur ces formes germaniques, qui peuvent encore s'expliquer d'une autre manière (\$ 981).

<sup>3</sup> Par euphonie pour jo.

Institutiones lingue slavice , p. 344.

tádris-s, au pràcrit tirué, on devrait s'attendre à trouver, au lieu de tolida, une forme talidu, car a est, en slave, la longue de l'o (§ 9). Mais on ne s'étonner pas que, dans le cours des siècles, une altération de ce genre se soit produite, si l'on songe que l'action du temps se fait principalement sentir sur les vovelles.

Il existe toutéfois, en slave, certaines formes à signification analogue, où la longue s'est conservée; mais le suffixe a perdu sa syllabe & Exemples: racz toka (libême toka) e talis », koké «qualis », toka «qualis », toka

5 419. Les pronoms lithuaniens en ks (töks). — Les pronoms latins en lis (tälis).

Si nous admettons que les corrélatis slaves taks, lakis, jakis ont des formes mutilées pour tabis, habis, jabis, il faudra aussi regarder les formes lithuaniennes toba talis », hobs equalis » (pour takis, lobis, talis », kohis, talis », kohis voi dissi », kohis, kohis, kohis, kohis, kohis, voi mue des mutilations de tabis, kohis, ta rencontre du premier de ces mots avec l'ancien suédois tackin i ne serait donc pas fortuite.

Le suffixe latin li dans tâlis, quâlis présente une mutilation

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez Grimm, Grammaire allemande, III, p. 6g. Outre tockin, le suédois a aussi les formes tolik et tolkin.

du geure opposé: nous voyons que le latin a conservé le commencement du mot, ainsi que la longue du thème pronominal; mais il a perdu la dernière syllabe de théfic, τελίκος, ou bieu, si l'on veut, la gutturale de πτης théfic, λίλισες (δ 415). La parenté semble d'ailleurs indubitable; elle a frappé Vossius, qui identifiait déjà this avec τελίκος!.

#### ADVERBES PRONOMINAUX.

8 420. Adverbes de fieu en tra et en ha. — Formes correspondantes en zend, en grec, en latin, en ancien slave et en arménien.

Ou forme en sanscrit des adverbes de lieu à l'aide du suffixe tra, qui vient se joindre immédiatement au vraithème "z exemples:  $z^{i}$ -tra z ein,  $z^{i}$ -tra z-tra z-tra

A ces adverbes se rapportent les adverbes pronominaux laius érire et ut-lev, souf la différence du cas et du genre. Les adverbes gothiques en thrd, qui sont d'anciens ablatifs (\$ 183°. 9), renferment également le même suffixe. On peut comparer notamment the-très de la a vere Tu t-tre s'hi :, heathr d' oft) i'r avec Tu kitra «où!"; aljathrd «aliunde» avec Tu anyitra «alibi».

D'autres adverbes de lieu sont formés en zend à l'aide du suffixe aq da, qui, en sanscrit, s'est altéré en ha (\$ 23). Les

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sur les formes en li-s, venant de thèmes substantifs, voyez \$ 940; sur les formes comme ag-i-lis, fac-i-lis, \$ 939.

<sup>2</sup> L'auteur dit le trai thème, pour le distinguer des formes telles que tat, asmát, qui sont souvent traitées comme si elles étaient le thème, quoiqu'elles renferment que désinence (\$\frac{8}{112}\$, ûoû et \hat{15}\$). — Tr.

seuls mots sanscrits qui le renferment sont : i-há «ici», kú-ha «où?» (védique) et la préposition sahá «avec»1. La forme grecque correspondante est Sa que nous trouvons dans évoa. ένταϊθα (\$\$ 373 et 377). Peut-être faut-il y joindre σε, qui marque la direction vers un endroit, à moins que σε ne vienne plutôt du suffixe tra, qui aurait alors perdu son r et affaibli son t en s. En gothique, le suffixe da est devenu th ou d2, dans les formes comme hva-th ou hva-d « quo ?», alja-th « άλλοσε», jain-d (pour jaina-d) « éxcïoc ». Il y a identité complète entre la conjonction ith "mais, si, done", le zend aga ida et le sanscrit ve ihá, L'ancien slave a conservé plus exactement la signification locative du suffixe en question : nous le trouvons, sous la forme de (\$ 92°), dans les adverbes de lieu ku-de «où?» et ini-de «ailleurs». Le premier se rapporte au védique kúha, dont il vient d'être parlé, ou plutôt à une forme primitive kuda ou kada3. Avec les prépositions, au lieu de de, nous trouvons la forme A3 du; je crois du moins reconnaître notre suffixe dans les prépositions po-du «sous», na-du «sur» et pré-du «devant» (\$ 1001).

Bien que les adverbes latins unde, alicunde et inde aient le sens de l'ablatif et non celui du locatif , ils pourraient être consi-

<sup>&#</sup>x27; En zend, hada; en ancien perse, hadd «ici» (5 1014). — Le st d' primitif s'est conserré dans le védique viérádá «partout», lequel a allongé la voyelle da suffixe.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> On devrait s'attendre à trouver en gothique un d'en regard du d'sanscrit et du 5 grec (5 87, 1); mais à la fin des mots, après une voyelle, le th est préféré au d (35 o.; 3 et à).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Quoque le thème ku, qui est une forme affaible du thème ku, existi di dyil dans la période no le associari de le rand ne fissional qu'une seud lesgue, je le regrade opendant comme d'origine relativement récrele, et comme postérieur à l'époque où les idionnes de l'Europe se sont séparés de ceux de l'aise, le considére donc le sème 'à a, partieul on onse le teuvous dans le thème interregulir, comme un faill-bissement de l'a sanstrié tribinnieur (3 889). Sur le 2 à alare tenant la place d'un sanstrit, vertée 2 su.<sup>4</sup>.

<sup>&#</sup>x27; Comparez 5 183', 3.

dérés comme renfermant le même suffixe. Inde serait regardé comme dérivé du thème pronominal i, avec insertion d'une nasale, ou bien il viendrait de in = sanscrit aná (\$ 373). Quant à unde1, ali-cunde, aliunde2, il faudrait nécessairement admettre l'insertion euphonique d'un n, comme nous avons celle d'un m dans ambo (\$ 273). Mais il se présente encore deux autres explications de ces formes adverbiales : la syllabe de dans inde. unde, etc. peut, comme on l'a admis dans la première édition de cet ouvrage, être rapprochée du suffixe sanscrit तस tas (\$ 421), en sorte que inde répondrait (toujours avec insertion d'un n euphonique) au sanscrit itás «d'ici»; ou bien, comme l'admet Ritschl, la syllabe finale de ces adverbes peut être regardée comme identique avec la préposition de, et l'abréviation de ℓ en é s'expliquerait par la surcharge résultant de la composition. Dans cette dernière hypothèse, le n de inde, unde, etc. tiendrait la place de la lettre m qui termine les adverbes à sens ablatif, comme illim, istim 3.

Max Schmidt regarde cette terminaison in comme une altération pour la désinence in, que nous trouvons, en sanscrit, au locatif pronominal, et il admet un changement du sens locatif en sens ablatif. Je ne saurais partager cette opinion, attendu que je regarde le n des locatifs sanscrit tels que étimin comme un complément d'époque relativement récente (\$ 343), et que, d'autre part, je ne connais pas d'exemple, en latin, d'un n final changé en n°. en effet, le m des noms de nombre cardinaux

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pour cunde (\$389). Si l'explication indiquée est juste, unde répondrait au védique kii-βa πού?π, venant de ku-da.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Il n'est pas probable que aliande doive se diviser en ali-made. Je ne crois pas nou plus qu'il faille diviser aliabi en ali-sui; je les fais venir directement du thême alió (arec n pour e).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Voyes Corssen, Nouvelles Annales de philologie et de pédagogie, lome LXVIII, page 256.

<sup>4</sup> De pronomine graco et latino.

coume septem, qu'on cite ordinairement en exemple, ne correspond pas à la lettre n des mots comme saptán, mais bien à la lettre m des noms de nombre ordinaux comme saptamá!, Je tiens l'i de la classe d'adverbes en question pour un affaiblissement de l'o du thème, qui lui-même occupe la place d'un a primitif2; quant à la lettre m, je la regarde comme un reste du pronom annexe sma (comparez les datifs allemands dem, ihm), après lequel la vraie désinence casuelle a été supprimée (\$ 351). On peut donc prendre les formes en i-m pour de vrais ablatifs, et admettre qu'après le m il y avait d'abord un 6, et plus anciennement encore, la syllabe o-d. Les formes hin-c, illin-c, istin-c s'expliqueront dès lors comme venant de hi-mo, illi-mo, isti-mo, avec addition du c enclitique. D'après le même principe, au lieu de faire de tun-c l'analogue de hun-c, on pourra le prendre pour un ablatif à signification locative; tune sera pour tu-mo-e, qui lui-même est pour tu-mod-c (comparez le sanscrit tú-smá-t).

Je retourne aux formes zendes en da, pour faire observer que je crois avoir découvert aussi en arménien quelques restes de cette classe d'adverbes; l'ancienno signification locative s'y est conservée, mais la voyelle finale du thème ainsi que celle du suffice ont été supprincées. Tel est l'arménien aubq and « divi, illics», que je fois dériver du thème aino (nominatif ain) « celui-làs », la dernière partie de la diphthongue ai ayant été supprincée. On trouve une mutilation du même genre dans l'adverbe

<sup>1</sup> Voyez SS 315 et 321.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cret l'explication donnée par Aufrecht, dans le Journal de Kuhn (L. 1, p. 28), Mais le m est, selon Aufrecht, un reste de la désineme daire Egons, que nous trouvons avec le sens locatif dans sié, sié, il cite, à l'appai de son opinion, les formes ombricauses en sorm, sorn, me., fem., pour lesquelles nous avons proposé une autreerigine (5 200 f.).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C'est ce qui est arrive aussi, comme on l'a vu plus haut (page 408), pour le gothique pain-d «illic».

<sup>\*</sup> Voyez \$ 372, 4.

num ast nicin qui, s'emploie pour les objets rapprochés. I'y reconnais le thème aiso ncelui-cin (= sanscrit ési, \$ 3.72, 4), dont le nominatif est ais : dans ast, nous avons comme suffixe un t au lieu du d. à cause de la lettre s qui précède.

8 421. Les adverbes de lieu en tas. — Formes correspondantes en latin. en grec, en ancien slave et en arménien.

Le suffixe sanserit aq as, qui s'ajoute aux thèmes substantifs comme aux thèmes pronominaux, forme des adverbes exprimant l'éloignement d'un lieu et tenant souvent la place d'un ablatif. Il y a d'ailleurs une parenté entre le suffixe tas et le caractère de l'ablatif : on peut admettre que le t de l'ablatif s'est fargie en tas, ou bien que c'est tas qui, à l'ablatif, s'est abrégé en t. En latin, tas devient tas : il y a identité, quant au suffixe, entre sempe-uls « au ciel » et cell-un.

Par une substitution de l'aspirée sonore à la ténue 1, tas devient das dans a-dás « en bas, sous » (\$ 233); à ce suffixe das se rattache le suffixe dav 2, dans les adverbes comme œd-dav, x-d-sa, ĉ-fav,, dont la traduction sanscrite est hú-tas, tú-tas, yd-tas. En combinaison avec des prépositions, le suffixe gree a conservé l'ancienne ténue, ainsi que la sifflante finale; exemples : t-brés, textés, qu'on peut comparer au latin intus, subtus. Le suffixe dans trates a le sens locatif, comme quelquefois tas en sanscrit (\$ 1837, 3).

En slave, le suffixe das devient Aoy du; devant ce suffixe du, les thèmes pronominaux prennent un son nasal (§ 92°) qui n'a peut-être pas été sans influence sur le changement de la ténue en moyenne. Exemples: KAAOY Kuiddu «d'où?», TAAOY tuiddu

La même substitution a lieu dans les désinences des, deum, à la seconde personne plurielle du moyen. Ces formes des, deum dérivent du thème pronominal de la seconde personne tea.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sur » tenant la place de », voyez \$ 97.

« de là-bas », MAOV jundu « où » (relatif), ce dernier avec changement du sens ablatif en sens locatif.

Les lois phoniques du slave, appliquées dans leur rigueur, etigeraient az dis, et non nor du : la semi-voyelle ü est, en effet, le représentant ordinaire de la désinence sanscrite az. Nous avons, par exemple, rékiü = sanscrit rikus (§ 555); de même, les datifs pluriels en mü répondent aux datifs sanscrits en Byus. Il y a, de fait, en regard de l'adverbe sanscrit daus «d'ici s une préposition slave erz otia de »! Mais l'analogie des datifs slaves comme rikius «lupo» a pu réagir sur la classe adverbiale en question et lui donner l'apparence de datifs .

En arménien, le suffixe sanscrit tous a pris la forme ti; il paraîti le plus clairement dans au-ti «d'ici» pour nisti, venant du thème niso, et dans mbanh ni-ti «de là-bas», venant du thème niso. Dans membra tis «d'où?», le s me semble être une lettre euphonique amenée par la fréquence du groupe sit. Cet adverbe appartient certainement au thème interrogatif u (venant de ku, \$3 ags), et il est probable que usit, dépouillé de son sens interrogatif et devenue en quelque sorte un suffixe formatif, se trouve contenu dans quelques autres adverbes répondant à la question unde». J'explique de cette façon au-tust «d'ici» (pour auti-sust), nid-ust «illien, istine» (venant du thème nido » sansent dés).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La préposition slave a perdu la signification pronominale qu'elle devait à son bleme, et elle n'a conservé que le sens exprincé par son suffixe, qui marque l'éloignement. La même chose est arrivée pour l'ombrien in, to rde: (3 200); je crois, en effet, que cette préposition a perdu une veyelle initiale, comme le ti précrit et palli, qui est pour c'it ainsir (6 4.65).

<sup>3</sup> Sur un fait analogue en lithuanien, voyez \$ 422.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Comparez ce qui a été dit plus haut (5 400) des adverbes art et and.

Comparez la seconde personne du singulier des prétérits gothiques comme saisé-e-t « tu semus », pous saisé-t.

La forme, unique en son genre, wynt aidi (même sens) appartient au même thème et paraît avoir renoncé au t du suffixe ti, pour éviter le groupe dt.

Voyez \$ 372, 5.

ain-ust (même sens, du thème aine = sanscrit éna), and-ust (même sens). Tous les autres adverbes de la même sorte se font précéder, comme les ablatis (§ 183°, 6), de la préposition i, qui devient j à devant les voyelles; exemples : ibatus «de loin», venant de pump éta (en sanscrit esqui ou bafis «extra, foras»); jump, sun li-aillust a faillundes; k-erhaust a collitus»?

Si l'adverhe interrogatif usir «d'od's» est contenu comme enclitique dépourvue de signification dans les formations en ust, on peut en rapprocher les locutions allemandes anderusoher saliumde», andersuo «alibi», où le pronom interrogatif remplace les cas adverbiaux disparus de anderer. En effet, dans ces locutions, uo et moder sont privés de leur sens interrogatif ou relatif, et expriment simplement le rapport ablatif ou locatif?.

\$ 422. Les adverbes de temps en dd. — Formes correspondantes en grec. en slave et en lithuanien.

Le suffixe dd forme en sanserit des adverbes de temps; exemples : kadd « quand!», kadd « alors», yadd « lorsque», khadd « nue fois», sadd « loujours». Ce dernier vient lorsque», khadd « nue fois», sadd » loujours». Ce dernier vient du thème démonstratif se (§ 345), qui a formé, avec la même nuance de signification, l'adjectif sufra» «chaque» (§ 381).

Peut-être faut-il rattacher au suflixe dâ le suffixe grec τε, qui aurait alors, d'une façon irrégulière, changé la moyenne en

¹ Cette forme me paraît dérivée du thème précité (\$ 4x0) and « illic», comme si, en sanscrit, à côté de l'adverbe i\u00e9d « ici», il y avail un ablatif adverbial i\u00e9atau « d'ici».

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> En sancrit, sronge-tês, de reurge récle. Le thème arménien h<sub>p</sub>P\$p, rein; contracté de crénie, nominatif erfou, me parait être de la même famille que sronge. Le groupe se a disparu et le thème s'est chargi par l'addition d'un sultice ini, qui est peu-têtre un affabblissement du suffixe dérivatif que nous trouvons en sanscrit sous la ferme ins.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> On a vu précédemment (85 183°, s., et 420) que le gothique marque ces rapports par les adverbes aljathés «aliunde» et aljath «alibi».

ténue, comme celà a lieu régulièrement dans les langues germaniques (\$ 87, 1).

En slave, de est représenté par gda, que je décompose eu g-da z je crois, en effet, que g-da est un dérivé du thème interrogatif, dont le sens primitif a dû être «quand?» ou «une fois». Ce dérivé n'est plus employé qu'en composition, et la ténue gutturale «s'est amollie en moyenne, è asuse du q du suit. Devenu un suffice, gda «set de nouveau combiné avec le thème interrogatif, et a donné logade (ou tâguda) «quand?», qui est formé comme togda (ou tâguda) » alors». A côté de inogda «dans un autre temps», on trouve dans certains manuscrits la leçon maxa ninda, qui représente plus exactement le sanserit un godd. De même, à côté de suxa jegda «ôtz», on a le simple κρα jeda » sanscrit quodd.

En lithianien, los-da equand? vet ta-da salors » s'accordent très-hien avec le sanserit ko-dá, ta-dá. Une formation analogue est wisa-dà stoujours»; l'adverbe sauscrit correspondant serait visto-dá (de rásos tout, chacum»), qui n'est pas usité. Le suffire da est devenu susceptible, en lithianien, d'une sorte de déclinaison, d'après l'analogie des thèmes féminins ou masculins en a. Nous avons, par evemple, à côté de nê-badd si jumais » s' (en sanserit ne kadd-éti) le génitif léminin nébads, le datif ne-kadda, e! Tinstrumental masculin pluriel nê-badda. A côté de ta-dá, ba-dá nous avons tu-dai, ko-da. Du thème démonstratif ama dérive l'adverbe de temps an-dat, pour am-dat<sup>2</sup>. La voyelle finale de kadá, todá peut aussi être supprimée : on a alors kad. tad, dont le premier est employé comme conjonction dans le sens de que » et «si ».

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le sens n'est pas le même qu'en sanscrit. Dobrowsky (p. 53») traduit pelo par "num, numquid». Miklosich (Lexique, p. 201) le traduit par "μή" et par "ne".
<sup>2</sup> Comparez κê-kor «aucun».

Au lieu de l'orthographe m', on trouve aussi ny.

5 423. Autres adverbes de temps en dd. — Origine de ce suffixe.

Le suffixe dé s'unit en sanscrit avec nim, dans lequel on peut voir l'accussiti d'un thème pronominal féminin ni. Nous avons; en effet, le droit de supposer que lo thème masculin-neutre no (8 369), à côté du féminin ordinaire né, a eu un féminin ni (3 119). On obtient, de la sorte, les adverbes tadónim «alors» et didánim «maintenant»!

Je serais porté à reconnaître un reste de cette classe d'adverbes dans le grec  $\ell \rightarrow 0$  maintenant, bientôts. Le second  $\eta$  représenterait l'à sanscrit (8  $\lambda$ ), quant à l'à l'inital, je le rapporterais au thème relatif  $\mathbf{w}$  ya (\$ 38 $\alpha$ ), en sorte que  $\ell \rightarrow 0$  serait pour ya- $\ell \delta l$ , avec changement du sens relatif en sens dénonstratif (comme dans le latin  $\ell \rightarrow 0$ ,  $\lambda$ ) 36 $\lambda$ ) et ave suppression de la semi-voyelle initiale. En ce qui concerne l'allongement de la voyelle grecque initiale, on peut rapprocher  $\ell n \rightarrow 0$ ,  $\ell n$ 

En latin, on doit peut-être rapporter à cette classe de mots l'adverhe quandó, qui répondrait alors au sanscrit kadá et au lithuanien kadá 3.

En ce qui concerne l'origine du suffixe दा dd, l'hypothèse qui se présente le plus naturellement est celle d'une mutilation de fatt divid « de jour ». La syllabe ie aurait été expulsée, comme er dans le latin nole (pour nevole).

\$ 424. Les adverbes de temps winning, triving, thuing,

Si l'on excepte les adverbes latins dônec, dônicum, dénique (\$ 352), il n'y a rien dans les autres langues indo-européennes

H est vrai qu'on s'attendrait plutôt à trouver l'esprit rude (\$ 19).
 Au sujet de l'insertion de la nasale, comparez \$ 420.

¹ Ce dernier vient de l'adverbe védique idd qui lui-même signifie «maintenant». Les grammairiens indiens, pour expliquer ces mots, admettent un suffixe ddném.

qui ressemble aux corrélatifs grecs wη-νίκα, τη-νίκα, ή-νίκα. Buttmann incline à voir dans ίκα l'accusatif d'un mot εξ, qu'il rapproche du latin vix, vices 1. Je crois aussi que ces formations renferment l'accusatif d'un substantif; mais je divise de cette facon : wn-v/xa, et non wnv-/xa. Nous avons ainsi de vrais composés, dont le premier membre présente le thème à l'état nu, soit qu'on fasse de wn, zn, n des thèmes féminins, soit qu'on y reconnaisse, comme plus haut dans τήμος, ήμος (\$ 359), des allongements du thème masculin-neutre. Cette dernière supposition est la plus vraisemblable, car quand un pronom ou un adjectif figure comme premier membre d'un composé, il paraît ordinairement sous la forme du thème masculin-neutre, ou, ce qui revient au même, du thème dépouillé de tout signe indiquant le genre 2. Il faut toutefois considérer ici cette circonstance particulièro que le second membre du composé est un substantif féminin : je suppose, du moins, que νίκα appartient, par son origine, au sanscrit nis (venant de nik) « nuit », dont l'accusatif nisam, transporté en grec, donnerait nécessairement »íxa3. A côté de nisam nous avons encore en sanscrit la forme naktam, qui est un ancien accusatif employé adverbialement 4. Ce qui est advenu pour le sanscrit naktam, qui n'est plus usité que comme adverbe, a pu arriver en grec pour vixa. De même donc que les expressions comme tadà contiennent le mot «jour» (\$ 423), je suppose que les adverbes comme τηνίκα contiennent la désignation de la nuit : les uns et les autres sont devenus à la longue, et après que le sens étymologique se fut effacé, des

Lexilogus, II, p. 997.

<sup>1</sup> Voye2 5 1 12 el suiv.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Je retrouve le même accusatif dans le sanscrit aniiam «éternellement», littéralement «sans quit».

<sup>4</sup> On le trouve, par exemple, dans le composé inorganique naktaé-éara «rôdeur de muit». [Le composé est inorganique parce que le premier membre a une flexion casuelle. — Tr.]

adverbes marquant le temps d'une façon générale. C'est ainsi que l'adverbe adyá « aujourd'hui, en ce jour » est arrivé à signifier « maintenant, actuellement ».

Si abriza est formé de la netue manière que vapira, il faut le regarder comme étant pour abra-vaz, ce qu'admet aussi Butt-mann, qui l'explique par rès abriz-ba. La syllabe es aurait dispara comme ce dans le latin solo, pour aerolo, ou ir dans le suffice ansacrit da, pour dire. Mais si fon admet que reviex ne ouit pas une forme mutilée<sup>1</sup>, on pourra le faire venir de vivos. Cette dernière opinion nous paraît la moins probable, car il n'y a point de formes arisos, sirsò à clét de averise et de sirke.

5 4 25. Adverbes de manière en iam, ià et ti. — Formes correspondantes en latin, en zend et en arménien,

Les suffixes sons et si forment, en sanserit, des adverbes marquait le genre et la manière. Le suffixe sons ne parafit que dans ka-sim «comment" et si-sim « ainsi». On en a déjà rapproche précédenment le suffixe latin ten dans i-sem et au-sem (\$ 378). A si répond le latin ta dans sia et alvitat = sanserit augsidi a'd'une autre manière». Nous avons, en outre, les adverbes sanseris sisté « ainsi», ydid « comme» (relatif) et aurvisii « de toute façon ».

Le suffixe  $\hat{u}$  a la même signification que  $\hat{t}$   $\hat{u}$  suf i forme en sanserit un seul dérivé adverbial, à savoir  $\hat{t}\hat{t}$  nainsin, qui vient du thême pronominal. Il  $\hat{u}$  a d'analogue que la préposition  $d\hat{u}$  a sur , venant du thème pronominal  $\mathbf{w}$  a. En zend, nous avons l'adverbe  $\hat{u}$   $\hat{u}$ 

in an in Grogi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Comparez C. G. Schmidt, Questiones grammatica de prospositionibus gracis, page 49.

La même préposition se retrouve dans le latin at-arsu. Voyez Annales de critique scientifique, 1830, page 797.

Je regarde le suffixe sanscrit lam comme un ancien accusatif neutre, et le suffixe la comme un instrumental formé à la façon des instrumentaux védiques et zends (§ 158). Tous deux ont là pour thème.

Je reviens encore une fois au suffixe ft ii, de lû \*ainsi \*et dit \*sur\*, pour faire remarquer que la dernière de ces formes se retrouve, à ce que je crois, dans l'adverbe arménien apit utivès. Si cette explication est fondée, le suffixe seul s'est conservé, comme dans la forme pâlie et prâcrite û \*ainsi\*. Nous avons de même, en persan, la conjonction b û a que \*s., laquelle, da sanserit yá-id, a conservé uniquement le suffixe; il y a d'ailleurs accord pour la signification, car yáid n'a pas seulement le sens relatif \*comme\*, il significa tous; acque \*s.

FIN DU DEUXIÈME VOLUME.

<sup>1</sup> Au lieu de gir iti (5 to 1).

# TABLE DES MATIÈRES.

|   |                                                                          | ages. |
|---|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| į | ATROBICTION   ((  ( )                                                    | 1     |
|   | FORMATION DES CAS.                                                       |       |
|   |                                                                          |       |
|   | (Suite.)                                                                 |       |
|   | • ,                                                                      |       |
|   | DUEL.                                                                    |       |
|   | NOMINATIF-ACCUSATIF-VOCATIF.                                             |       |
| s | 206. Le nominatif-accusatif-vocatif duel en sanscrit.                    |       |
|   | 207. La désinence sanscrite du ; la désinence sende do                   | 9     |
|   | 208. La désinence védique d ; la désinence zende d on a                  | 3     |
| 5 | 209. L'e en grec, l'u en lithuanien, désinences du duel                  | 4     |
| ś | 210. Duel des thèmes en i et en u, en sanscrit et en zend                | 5     |
| ķ | 211. Duel des thèmes en i et en u, en lithuanien et en grec              | 5     |
| 5 | 919. Le duel neutre, en sanscrit et en zend                              | 6     |
| 5 | 913. Le duel féminin, en sanscrit et en zend                             | 7     |
| s | 916. Duel féminin, en lithuanien et en ancien slave Tableau comparatif   |       |
|   | du nominatif-accusatif-vocatif duel                                      | 9     |
|   | INSTRUMENTAL-DATIF-ABLATIF.                                              |       |
| 5 | *15, 1. La désinence sanscrite byan et ses congénères byan et hyan. — La |       |
|   | désinence arménienne 2 (                                                 | 11    |
| 5 | s 15, s. La désinence sanstrite byas Formes correspondantes en send,     |       |
|   | en latin, en lithuanien, en gothique, en ombrien et en arménien          | 14    |
| 5 | 916. La désinence sanscrite bis. — Formes correspondantes en zend, en    |       |
|   | lithuanien et en arménien. — Exemples d'un ancien a devenu 🕫 q           |       |
|   | en arménien                                                              | 19    |
| 5 | 917. De la désinence & . Cur en prec                                     | 21    |

| 420 TABLE DES MATIÈRES.                                                    |        |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|
| 5 a.18. Combinaison de la désinence Q1, Q10 avec les thêmes terminés par   | Pages. |
| consonne. — Comparnison avec le sanscrit                                   |        |
| 5 a 1 q. Combinaison des désinences sanscrites buim, bis, byos avec les th |        |
| en a. — Origine de la désinence-dis à l'instrumental pluriel               |        |
| 5 sao. Comparaison de l'instrumental pluriel en prácrit, en lithuanier     |        |
| zend et en ancien perse avec l'instrumental anscrit                        |        |
| 5 sus. Combinaison de la désinence zende éya avec les thèmes en a          |        |
|                                                                            |        |
| paraison avec le grec.                                                     |        |
| 5 a.a. Instrumental duel en lithuanien et en ancien slave                  |        |
| 5 no 3. Origine des désinences bis, byom, byom, byos                       |        |
| 5 au 4. Tableau comparatif de l'instrumental-datif-ahlatif duel            | 31     |
| GÉNITIF-LOCATIF.                                                           |        |
|                                                                            |        |
| 5 au5. Le génitif-locatif duel en sanscrit, en send et en ancien slare     |        |
| génitif duel en lithuanien                                                 | 39     |
|                                                                            |        |
| PLURIEL.                                                                   |        |
| NOMINATIF-VOCATIF.                                                         | •      |
|                                                                            |        |
| 5 226. Thèmes terminés par une coosonne. — Nominatif arménien              | 34     |
| \$ 227. Nominatifs sanscrits en ds. — Formes correspondantes en gothiq     |        |
| en lithuanien                                                              |        |
| 5 as8°. Terminaison pronominale prenant en grec et en latin la place       | de la  |
| terminaison ordinaire                                                      | 38     |
| 5 au 83. Formes latines archaiques en eu, en es et en is Formes osqu       | es et  |
| ombriennes Thèmes primitivement terminés par a en lit                      |        |
| nien, en slave et en vieux haut-allemand.                                  | An     |
| 5 ang. Nominatifs védiques en dess. — Formes analogues en zend et es       |        |
| cien perse                                                                 |        |
| 5 230. Renforcement de la voyelle finale dans les thèmes en i et en u      |        |
| minatifs latins en és                                                      | 64     |
| 5 a31. Nominatif pluriel des thèmes neutres, en zend, en gothique, en      | grec   |
| et en latin.                                                               |        |
| 5 a3a. Nominatif pluriel des thèmes neutres terminés par st, en zend       |        |
| vieux haut-allemand.                                                       |        |
| 5 a33. Nominatif pluriel des thèmes terminés par ai, en send               |        |
| \$ 934. Nominatif pluriel des thèmes neutres, en sanscrit                  |        |
| 5 935. Tablean comparatif dn nominatif-vocatif plariel                     | 53     |
|                                                                            |        |

| TABLE DES MATIÈRES.                                                         | 42    |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| 237, 2. Accusatif pluriel des thèmes terminés par une consonne, en go       | Pages |
| thique                                                                      |       |
| 238. Désinences à, ai et s, en rend.                                        |       |
| 23g. Désinences aŭ, ald et ilus, en send                                    |       |
| Banaaqua. — Des formes védiques en fit                                      |       |
| 140. La désinence du pluriel du , en person moderne , vient d'uo ancien ac  |       |
| cusatif masculin                                                            |       |
| 221. La désinence du pluriel hd, en persau moderne, vient d'un ancie        |       |
| pluriel neutre Comparaison des pluriels neutres en baut-alle                |       |
| mand                                                                        |       |
| 12. Tableau comparatif de l'accusatif pluriel                               |       |
|                                                                             | _     |
| INSTRUMENTAL.                                                               |       |
| 13. Tableau comparatif de l'instrumental                                    | . 7   |
| •                                                                           |       |
| DATIF-ABLATIF.                                                              |       |
| 14. Des formes latines en is. — Tableau comparatif du datif et de l'ablati  | f. 7  |
| Remangun Den formes osques en sits at en ois                                | . 7   |
|                                                                             |       |
| GÉNITIF.                                                                    |       |
| 45. Désinence du génitif pluriel                                            | . 7   |
| i6. Insertion d'un a euphonique devant la désmence du genitif pluriel, e    |       |
| senscrit et en seud                                                         |       |
| 47. Génitif pluriel des thèmes zends en i. i et u                           |       |
| 48. Génitif pronominal. — Du génitif latin en rum                           |       |
| ng. Tableau comparatif du génitif                                           | . 8   |
|                                                                             |       |
| LOCATIF.                                                                    |       |
| an. Caractère du locatif pluriel. — Le datif grec en os est un ancien local | áf. 8 |
| 51. Datif gree en out, aus                                                  | ., 8  |
| 5az Datif grec en σσι                                                       |       |
| 53. Locatif placiel en lithuauien                                           |       |
| 54. Tablean comparatif du locatif pluriel en sanscrit, en zend et en lithu- | -     |
| nien, et du datif pluriel en grec                                           | . 8   |

## LA DÉCLINAISON EN ANCIEN SLAVE.

| 5 a56.  | Nécessité de rechercher la vraie forme du thème.                        | 193 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| \$ =57. | Thèmes masculins et neutres en o                                        | 125 |
| \$ 258. | Thèmes en jo                                                            | 125 |
| \$ 259. | Triple origine des thèmes en jo                                         | 126 |
| \$ 260. | Thèmes féminins en a Thèmes masculins en i                              | 127 |
| \$ 261. | Thèmes féminins en i et en il                                           | 127 |
| \$ 262. | Thèmes masculins en il                                                  | 129 |
| \$ 263. | Insertion d'un j devant l'u final du thème                              | 131 |
| \$ 264. | Thèmes terminés par une consonne : thèmes en n, s, t                    | 131 |
| S 265.  | Thèmes en r.                                                            | 135 |
|         |                                                                         |     |
|         | SINGULIER.                                                              |     |
| \$ 266. | Formation du nominatif, de l'accusatif et de l'instrumental             | 136 |
| \$ 267. | Formation du datif et du locatif                                        | 137 |
| \$ 268. | Datif et locatif des thèmes féminins en a et en ja, des thèmes en i, en |     |
|         | jo et en jû                                                             | 138 |
|         | Formation du génitif Origine de la désinence pronominale go             | 139 |
| \$ 270. | Génitif des thèmes en o, en il et en i                                  | 110 |
|         | Génitif des thèmes féminins en a                                        | 141 |
| \$ 272. | Vocatif                                                                 | 142 |
|         | •                                                                       |     |
|         | DUEL.                                                                   |     |
| \$ 273. | Les trois cas du duel, en ancien slave                                  | 143 |
|         |                                                                         |     |
|         | PLURIEL.                                                                |     |
| \$ 274. |                                                                         | 145 |
| \$ 275. | Accusatif pluriel                                                       | 146 |
| \$ 276. | Instrumental pluriel des thèmes en o et en jo                           | 147 |
|         | Instrumental pluriel en mi. — Datif pluriel                             |     |
| \$ 278. | Génitif pluriel                                                         | 149 |
| \$ 279. | Locatif pluriel.                                                        | 159 |
|         |                                                                         |     |

## ADJECTIFS.

## DÉCLINAISON DES ADJECTIFS.

| S 280. | Adjectifs à déclinaison pronominale                      | 152 |
|--------|----------------------------------------------------------|-----|
| 5 281. | Cause de la double déclinaison des adjectifs en allemand | 153 |

| TABLE DES MATIÈRES.                                        | 42 |
|------------------------------------------------------------|----|
| s déclinaison déterminée en lithuanien et en ancien slave. | •  |
| usison du prouom ja                                        | 15 |
| on déterminée en lithusnien                                | 15 |
| su déterminée en ancien slave                              | 1  |
| m déterminée dans les dialectes slaves modernes            | 15 |
| naison adjective dans les langues germaniques. — Examen    |    |
| ion de J. Grimm                                            | 16 |
| des adjectifs forts dans les Isngues germaniques           | 16 |
| ectifs en u, en gothique                                   |    |
|                                                            |    |

5 a8a. Origine de l — Déclis 5 a83. La déclinais 5 a85. La déclinais 5 a85. La déclinais 5 a86. Double décl

| 5 a88. Thèmes adjectifs en u, en gothique                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| \$ 489. Le pronom interrogatif gothique heur-jis                                 | 17 |
| 5 agu. Tableau comparatif de la déclinaison du gothique heur-jis et du saus-     |    |
| crit yar.                                                                        | 17 |
| DEGRÉS DE COMPARAISON.                                                           |    |
|                                                                                  |    |
| \$ 191. Les milites tara et tana                                                 |    |
| 5 aga. Le suffixo comparatif tore ajunté aux pronoms                             | 17 |
| S 493. Le suffixe comparatif tara ajouté sux prépositions, en sanscrit et en     |    |
| latin.                                                                           | 17 |
| 5 ag/s. Le suffite comparatif tere ajusté aux prépositions dans les langues ger- |    |
| maniques                                                                         | 18 |
| \$ 295. Antres exemples de prépositions et d'adverbes germaniques pourvois du    |    |
| suffixe comparatif tere.                                                         | 18 |
| \$ 296. Le suffixe superlatif tama, en gothique,                                 | 18 |
| 5 sq7. Le suffixe comparatif tars, en lithuanien et en slave                     |    |
| 5 ag8*. Comparatif et superlatif en fysa, siệa                                   | 18 |
| Rxaxager. — Exemples d'accumulation de suffixes en latin, en grec et             |    |
| en persan.                                                                       | 18 |
| 5 ag8 b. Comparatif et superlatif en yea, áfa                                    | 18 |
| \$ 299. Déclinaison des comparatifs eu fpor                                      | 19 |
| 5 300. Furmes correspondant en zend et en grec sux comparatifs et superlistifs   |    |
| sonscrits en byla, isla.                                                         | 19 |
| \$ 3u1. Formes correspondant en gothique sux comparatifs et superlatifs sans-    |    |
| crits en iyên, iifa.                                                             | 19 |
| Reauzque Comparatifs adverbiaux en is, en gothique                               | 19 |
| 5 3u a. Comparatifs gothiques en is, ijan                                        | 19 |
| \$ 3u3. Comparatifs gothiques en 6s, 6s-mx                                       | 19 |
| 5 3uh. Junctinu des suffixes du comparatif et du superlatif au thême positif,    |    |
| en gothique                                                                      | 19 |
| \$ 305, 1. Comporatif masculin et neutre, en ancien slave                        |    |
| AND A MARKET TO A BURN TO THE TAIL                                               |    |

| TABLE | DES | MATIÈRES |
|-------|-----|----------|
|       |     |          |

| 124 TABLE DES MATTEMES.                                                        | l'ages. |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 5 3o6. Le comparatif en lithuanien et on horussien                             |         |
| \$ 307". Le superlatif en lithuanien Comparatifs et superlatifs adverbiaux,    |         |
| en lithuanien, on borussien et en gothique                                     |         |
| 5 307 Le comparatif, en arménien                                               | 206     |
|                                                                                |         |
| NOMS DE NOMBRE.                                                                |         |
| ADMBRES CARDINALX.                                                             |         |
| \$ 308. Le nombre = un =                                                       |         |
| REVINGER. — Composés germaniques renfermant le nom de nombre                   |         |
| -un — Termes signifiant -demi, entier                                          |         |
| \$30g. Le nom de nombre «deux».                                                | 216     |
| \$ 310. Le nom de nombre «trois». — Origine de ce nom                          |         |
| 5 311. Origine du nom de nombre «quatre».                                      |         |
| \$ 311. Origine du nom de nombre «quatre».                                     |         |
| \$ 313. Le nom de nombre «cinq». — Origine de ce nom.                          |         |
| \$ 314. Le nom de nombre #six#                                                 |         |
|                                                                                |         |
| \$ 315. Le nom de nombre =sept=<br>\$ 316. Le nom de nombre =huit=             | 228     |
|                                                                                |         |
| 8317. Le nom de nombre - neufo.                                                |         |
| 5 318. Le nom de nombre «dix». — Origine de ce nom                             |         |
| 8 31 g. Les noms de nombre de ronzen à rdix-neufn                              |         |
| REMARQUE. — Comparaison des nombres do conzer à cdix-neuf- et                  |         |
| des nombres de + un + à + neuf+ Altérations du nom de nombre                   |         |
| *dix* commo membre d'un composé                                                |         |
| 5 320. Les noms de nombre de « vingt» à « cent»                                |         |
| REMARQUE Formation des noms de nombre de « vingt » à « cent »                  |         |
| Le nom de nombre « mille »                                                     | 139     |
| YOMS DE NOMBRE ORDINAUX.                                                       |         |
| 5 3 s s . Le mot « premier» dans les langues indo-européennes. — Suffixes ser- |         |
| vant à former les noms de nombre ordinaux.                                     |         |
| \$ 322. Suite des nous de nombre ordinaux                                      |         |
| 5 3 a 3. Féminio des noms de nombre ordinaux. — Noms de nombre ordinant        |         |
| en arménico.                                                                   |         |
| AUVERBES VEMÉRALX.                                                             |         |
| 5 3n4. Les adverbes numéraux en sanscrit, en grec, en latiu et en lithuanien   | 251     |
| \$325. Adverbes sanscrits en di companis avec les adverbes grecs en ya         |         |
| roam autorios amarina en un computes arec les autoriocs grecs en Xa            | - 200   |

# TABLE DES MATIÈRES.

420 Pages

## PRONOMS.

|  | PERSONNES |
|--|-----------|
|  |           |

|         | Thèmes et déclinaison des pronoms personnels                             | 255 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2 340.  |                                                                          |     |
|         | Remangue. — Le nominatsf du pronom de la première personne               |     |
| 5 327.  | Les pronoms personnels en grec et en gothique                            | 258 |
|         | Les pronoms personnels en latin                                          |     |
| 5319.   | Formes sanscrites secondaires mé, té Leur origine                        | 260 |
| \$.33o. | Les pronoms personnels en lithuanien, en ancien slave et en arménien.    | 261 |
| 5 331.  | Pourquoi le pronom de la première personne a un antre thèma an plu-      |     |
|         | riel qu'au singulier                                                     | 263 |
| \$ 33s. | Pluriel du pronom de la première personne en sanscrit et en grec         | 264 |
| 5 333.  | Origine du thême pluriel et du thême duel du pronom de la première       |     |
|         | personne                                                                 | 265 |
| \$ 334. | Theme pluriel et duel du pronom de la seconde personne                   |     |
| \$ 335. | Les nominatifa pluriels mes, jus, en lithuanien; reis, jus, en gothique; |     |
|         | wir, ihr, en allemand                                                    | 168 |
| 5 336.  | Origine des formes secondaires sanscrites nas, vas, nas, vam, et du      |     |
|         | duel yw-rdm                                                              | 169 |
| \$ 337. | Les pronoms sée, rée, en latin                                           | 270 |
|         | Les formes secondaires du duel nau, ram, en sanscrit Les formes          |     |
|         | grecques +ŵ, oçŵ                                                         | 271 |
| \$ 339. | Pluriel et duel des pronoms des deux premières personnes, en ancien      |     |
|         | slave                                                                    | 273 |
| \$340.  | Pluriel des pronoms des deux premières personnes, en arménien            | 274 |
|         | BENARQUE Pronome possessifs servant de génitifs aux pronome per-         |     |
|         | sonnels                                                                  | 286 |
|         |                                                                          |     |

## PRONOMS DE LA TROISIÈME PERSONNE.

#### LE THÈME PRONOMINAL SEA.

| 2 241. | Le theme sea et ses derives en sanscrit, en renu, en grec, en mun, en |    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|----|
|        | germanique et en slave                                                | 28 |
| 5 349. | Différentes formes du thème ses en zend Le pronom ses en armé-        |    |
|        | nien. — Tablean comparatif de la déclinaison de ce pronom             | 29 |
|        | , :                                                                   |    |

### 

| 344. | Pronoms renfermant le thème te, eu sanscrit, en seud et en grec | 29  |
|------|-----------------------------------------------------------------|-----|
|      | Le thème pronominal ss.                                         |     |
| 346. | Le pluriel oi, ai, en grec                                      | 299 |

| 426     | TABLE DES MATIERES.                                                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| \$ 347. | Absence du signe casuel au nominatif sa, en sanscrit. — Fait identique   |
|         | en gree et en guthique                                                   |
| \$ 348. | Explication du fait exposé dans le paragraphe précédent 300              |
| \$ 349. | Tableau comparatif de la déclinaison du thème pronominal ta 301          |
| \$ 35o. | Dérivés du thème pronominal ta, - Changement du t initial en d 306       |
| \$ 351. | Autres dérivés du thème pronominal ta                                    |
|         | Autres dérivés du thème pronominal ta                                    |
| \$ 353. | Les thèmes dérives tya et sya, en sanscrit et en gothique                |
| 5 354.  | Le thème dérivé sya, en vieux haut-allemand                              |
|         | Déclinaison du thème tya, en vieux haut-allemand                         |
|         | Tablean comparatif de la déclinaison du thème tya, en sanscrit et en     |
|         | vieux haut-allemand                                                      |
|         | Reservote 1 L'article en vieux haut-allemand et en vieux frison 3:5      |
|         | Renauges 2 Le thème sys en zend, les thèmes sys et tys en ancien         |
|         | perse                                                                    |
| \$ 357. | Pronous composés renfermant les thèmes tya et sya, en vieuz haut-al-     |
| _       | lemand et en lithusnion                                                  |
| \$ 358. | Déclinaison du thème aya, en lithuanien et en ancien slave               |
|         | Raussons Examen d'une objection de Schleicher 390                        |
| \$ 35q. | Pronome composés renfermant le thème tya, en lithuanien                  |
| -       |                                                                          |
|         | LE THÈME PRONOMINAL I.                                                   |
|         | Le thème i, en sanscrit                                                  |
|         | Le thème i et ses dérivés, en latin                                      |
|         | Le thème i, en gothique                                                  |
|         | Féminin du thème i, en gothique                                          |
|         | Le thème i, en grec                                                      |
| \$ 365. | La particule inséparable i, en grec. — Comparaison avec la particule et, |
|         | ea gothique                                                              |
|         | LE THÈME PRONOMINAL 4.                                                   |
| \$ 366. | Le thème a et ses dérivés                                                |
|         | Féminin du thème a                                                       |
|         |                                                                          |
|         | LES THÈMES PRONOMINAUX MA ET NA.                                         |
|         | Le pronom composé ima                                                    |
| \$ 369. | Le pronom composé ana                                                    |
|         | RENAMORE. — Ancienues formes pronominales conservées en pâli 337         |
| \$ 370. | Mots composès renfermant le thème na                                     |
| 5371.   | Dérivés du thème na. — Origine des particules négatives                  |
|         | 1. Déclinaison du thème composé ana. — L'article au, en irlandais 366    |
| 5372.   | s. Le thème composé ana, en arménien                                     |
|         |                                                                          |
|         |                                                                          |
|         |                                                                          |
|         |                                                                          |

| \$272. 3. Le pressons amuse a, on arméniem. \$272. 6. L'entière de, no arméniem. Origine des tobmes ains, ains, ains, 2872. 6. L'entière de, no arméniem. Origine des tobmes ains, ains, ains, 2872. 6. L'entière de tobmes aux les prosons angul et autres. \$375. Le prosons ágare et pire. \$385. Le prosons ágare et pire. \$386. Origine da thome ens. — Le nógation es. \$386. Origine da thome ens. — Le objection publique aux, en altennad underna acud. \$387. Le thome ens. — Le objection inpublique aux, en altennad underna acud. \$388. Le thome ens. — Le thome simple en et ses dérivés. \$388. Le thome ens. — Le objection aiguite en et en geolónya. \$388. Le thome en en en acud. \$388. Le thome en en en arménien. \$388. Le thome en en colopation aiguite en et en geolónya. \$388. Le thome en en colopation aiguite aux, derives du thome en entit. \$388. Le thome en en colopation aiguite aux, derives du thome en entite. \$388. Le thome en en colopation aiguite aux, derives du thome en entit. \$388. Le thome en en colopation aiguite aux, derives du thome en entit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 427           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| \$272. 3. Le pressons amuse a, on arméniem. \$272. 6. L'entière de, no arméniem. Origine des tobmes ains, ains, ains, 2872. 6. L'entière de, no arméniem. Origine des tobmes ains, ains, ains, 2872. 6. L'entière de tobmes aux les prosons angul et autres. \$375. Le prosons ágare et pire. \$385. Le prosons ágare et pire. \$386. Origine da thome ens. — Le nógation es. \$386. Origine da thome ens. — Le objection publique aux, en altennad underna acud. \$387. Le thome ens. — Le objection inpublique aux, en altennad underna acud. \$388. Le thome ens. — Le thome simple en et ses dérivés. \$388. Le thome ens. — Le objection aiguite en et en geolónya. \$388. Le thome en en en acud. \$388. Le thome en en en arménien. \$388. Le thome en en colopation aiguite en et en geolónya. \$388. Le thome en en colopation aiguite aux, derives du thome en entit. \$388. Le thome en en colopation aiguite aux, derives du thome en entite. \$388. Le thome en en colopation aiguite aux, derives du thome en entit. \$388. Le thome en en colopation aiguite aux, derives du thome en entit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 42/<br>Pages. |
| 5325. Proputition dérivées du blum composé ans. 5326. Dérivée du blum eau. — Les promous mayel et ateras. 5326. Les promous depars et pieu. 5326. Posseme derivée du blume ans. 7326. Posseme derivée du blume ans. 5326. Posseme derivée du blume ans. 5327. Le blume composé ans. 5328. Dérivée du blume ans. 5329. Dérivée du blume ans. 5329. Dérivée du blume ans. 5329. Le blume composé ans. 5329. Le blume composé ans. 5320. Dérivée du blume ans. 5320. Le blume ans. 5320. Le blume selection probleme ans. 5320. Le blume selection and ans. 5320. Le blume select                                                                      | 346           |
| 3-74. Derivis du thème mes. — Les prosums mayet et nature.     3-75. Le prosums diprire de prim.     3-75. Le prosums dirivis du thème nes.     3-75. Derivis du thème nes.     3-75. Le thème composé mes.     3-75. Derivis du thème nes.     3-85. Derivis du thème nes.     3-85. Derivis du thème nes.     3-85. Derivis du thème nes. — La négation soi.     3-85. Derivis du thème nes. — La négation soi.     3-85. Derivis du thème nes. — Le thème simple ne et ses dérivés.     3-85. Derivis du thème ness. — Le thème simple ne et ses dérivés.     3-85. Le thème retuil qu. on amorrie, en gree et en armeion.     3-85. Le thème ses, en nesd, en tilleausien, en dave et en goldique.     Bassage. — Composition significant sei, dérivés du thour evidet.     Bassage. — Composition significant sei, dérivés du thour evidet.     Bassage. — Composition significant sei, dérivés du thour evidet.     Bassage. — Composition significant sei, dérivés du thour evidet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| \$ 3-76. Le pressums djern's et prins \$ 3-76. Diriris du thème area. \$ 3-77. Le thine composé me. \$ 3-77. Le thine composé me. \$ 3-77. Le thine composé me. \$ 3-77. Diriris du thème area. \$ 3-77. Le thine composé me. \$ 3-77. Le thine composé me. \$ 3-77. Le thine composé me. \$ 3-77. Le thème composé me. \$ 3-77. |               |
| 5 376. Pronoma dirrici du thime no.  1377. Le thème composé em. 1378. Diricis du thème ens. 1378. Diricis du thème ens. 1379. Particule repropue dérincie du thème ann. — La négation soi. 1380. Diricis du thème ens. — La coignetim goithique ené, en altenand mondreme anné. 1381. Origine du thème ens. — Le thème simple en et ses dérirés. 1381. Origine du thème ens. — Le thème simple en et ses dérirés. 1381. Le thème retuit ju. en amorrie, en gree et en armesian. 1383. Le thème yes, en ared, en tilleausien, en dave et en goldique. 1383. Le thème yes, en ared, en tilleausien, en dave et en goldique. 1384. Le thème yes, en ared, en tilleausien, en dave et en goldique. 1385. Le thème yes, en ared, en tilleausien, en dave et en goldique. 1385. Le thème yes, en ared, en tilleausien, en dave et en goldique. 1386. Le thème yes, en ared, en tilleausien, en dave et en goldique. 1386. Le thème yes, en ared, en tilleausien, en dave et en goldique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| TRINK PRODUKTAL P.A.  5.37g. Derivis du teleme onte.  5.37g. Derivis du teleme onte.  5.37g. Periturles greeques dérives du téleme onte.  5.37g. Periturles greeques dérives du téleme onte. La négation so.  5.37g. Periturles greeques dérives du téleme onte. La négation so.  5.38L. Dérique du téleme onte. Le téleme simple ve et ses dérirés.  5.38L. Dérique du téleme onte. Le téleme simple ve et ses dérirés.  5.38L. Le téleme par en marcie, que get et en armaion.  5.38L. Le téleme par, en ared, en télement, en dave et en gedérique.  6.38S. Le téleme par, en ared, en télement, en dave et en gedérique.  6.38S. Le téleme par, en ared, en télement, en dave et en gedérique.  6.38S. Le téleme par, en ared, en télement, en dave et en gedérique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 35 s          |
| 5 327. Le thôme composé era.  5 326. Divirio du thome area.  12 conjenction goldique aréa, es allemand mondrene area.  5 326. Origine du thome area.  12 thome simple es et sus derivirio.  7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 354           |
| 53:85. Divirió du teleme ente.  53:80. Divirió du teleme ente.  53:80. Divirió du teleme ente. — La négation est.  53:80. Divirió du teleme ente. — La négation est.  53:81. Origine du teleme ente. — La conjunction godique ente, en alternard moderne acade.  53:81. Origine du teleme ente. — Le teleme simple en est ses dérivés.  71/1/18/F POSO/NIAL F.I.  53:85. Le teleme relatif que, en amoreir, en grece et en armeine.  53:85. Le teleme par, en ared, en tillemanien, en aluver et en godiques.  63:85. Le teleme par, en ared, en tillemanien, en aluver et en godiques.  63:85. Le teleme par, en ared, en tillemanien, en aluver et en godiques.  63:86. Le teleme par, en ared, en tillemanien, en aluver et en godiques.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| 53:pp. Perionles groupes dérivée du thême are. — La négation soi. 5386. Dérivée d'home are. — La coajanction polhique sué, en allemand underne nech. 5381. Origine du thème are. — Le telema simple ve et ses dérivés.  71/288 FRONDRINAL FA. 5383. Le thème simple se et en armènien. 5383. Le thème ga, en send, en diffunisée, en diver et en gothique. 6383. Le thème ga, en send, en fillemaine, en diver et en gothique. 6383. Le thème ga, en send, en Capitalina sind, divire de them filterature.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| 2350. Diviris du thème ans. — la cospontina guidage est, en altenand muderne anch.  5381. Origine du thème ons. — le thème simple es et ses dérivés.  710/200. Tribite PROSONIAL F.I.  5385. Le thème relatif qu. en amorit, en gree et en armonien.  5385. Le thème ye, en and, en tilleausien, en alors et en gedhique.  6385. Le thème ye, en and, en tilleausien, en alors et en gedhique.  6386. Le thème ye, en and, en collapsion air, diviries de them erbeld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 857           |
| maderne auch.  \$281, Origine du thirm onn. — Le thirm simple ros et ses dérivés.  **TRÊME PROSONINAL 74.  \$289, Le thème prestif pa, en ameril, en grec et en armènien.  \$383, Le thème pa, en aved, en illumaine, en diver et en gelbique.  Brasager. — Comporteins nigitions aire, dérivées du bleer réstif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 357           |
| \$381. Origine du thème ann. — Le thème simple ru et ses dérivés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| THÈME PROXOMINAL F4. \$383. Le thème relatif ya , en annærit , en grec et en arménien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 358           |
| \$382. Le thème relatif ya, en sanerit, en grec et en armenien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 360           |
| 8.383. Le thème ys., en zend, en lithuanien, en slave et en gothique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| REMARQUE. — Conjonctions aignifiant * si *, dérivées du thême relatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 361           |
| REMARQUE. — Conjonctions aignifiant * si *, dérivées du thême relatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 363           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 362           |
| § 384. Particules dérivées du thème ya, en gothique, en lithuanieu et en latin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 365           |
| 5.385. Particules affirmatives dérivées du thème ya, en gothique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 366           |
| THÈME PRONOMINAL EA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| § 386. Le thème interrogatif ka, en sanscrit, en zend et en lithuanien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 366           |
| \$ 387. Le thème ka, en gree et en latin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 367           |
| § 388. Le thème ka, dans les langues germaniques et slaves                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 368           |
| \$ 38g. Le thème interrogatif ku et ses dérivés, en sonscrit, en zend et en latin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 369           |
| \$ 390. Le thème interrogatif ki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 372           |
| \$ 391. Dérivés du thême ki. — Ki changé en hi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 373           |
| 5 39a. Adverbes de temps renfermant le thème interrogatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 374           |
| \$ 3g3. Dérivés du thème ki, en rond et en latin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 376           |
| 5 394. Dérivés du thème ki, en latin : le pronom kie Changement du sens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
| interrogatif en sens démonstratif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 377           |
| \$ 395. Dérivés du thème interrogatif, en gothique. — L'enclitique uh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 378           |
| 5 396. Dérivés du thème ki, dans les langues germaniques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 38o           |
| \$ 397. Le thème ki, en arménien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 381           |
| 5 398. Le thème interrogatif ka, en arménien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 383           |
| 5 399. Enclitiques dérivées du thême interrogatif Les enclitiques éit, éa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| ćana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 384           |
| S. Ann. Dérivés du thême interrogatif ki, en vieux norrois Changement du                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| sens positif en sens négatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 385           |
| 5 hos. Le thème interrogatif ki, devenu zi en grec Les particules re et sai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 386           |

| De l'accentuation du pronom vis en grec |
|-----------------------------------------|
|                                         |

canadate be es gi

# ADJECTIFS PRONOMINAUX DÉRIVÉS.

#### PRONOMS POSSESSIFS.

| 5 404.  | Pronoms possessifs en ka, en sanscrit et en zend                     | 38 |
|---------|----------------------------------------------------------------------|----|
| \$405.  | Pronoms possessifs en tys, en sauscrit Le grec tèses Les pro-        | Т  |
|         | noms wolos, tolos, olos                                              | 39 |
| \$ 406. | Formation des pronoms possessifs, en ancien slave, en lithuanien, en |    |
|         |                                                                      |    |

5 407. Formation des pronoms possessifs du pluriel, eu lithuanieu et en ancien slave. — Pronom possessif formé du thème interrogatif, en

# PRONONS CORRÉLATIFS. 5 400. Les pronoms sanscrits en raat. — Formes correspondantes en latin... 3u5

|           | Les pronoms sanscrits en yant. — Formes correspondantes en zeud         |     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----|
|           | Pronoms et adverbes corrélatifs, en lithuanien                          |     |
| \$412.    | Pronoms corrélatifs udaos, réass, éass, en grec                         | 398 |
| \$413.    | Les pronoms corrélatifs Timos, imos; les adverbes Téus, éus             | 399 |
| \$ 415.   | Les pronoms corrélatifs kiti, táti, yáti, en sanscrit, et quet, tet, en |     |
|           | latin.                                                                  | 400 |
| \$ 415.   | Les pronoms corrélatifs en dria (tádria). — Les pronoms grecs en lixos  |     |
|           | (miles)                                                                 | 401 |
| 5 4 1 6.  | Les pronoms gothiques en leiks (heeleiks) Les adjectifs allemands       |     |
|           | en lich                                                                 | 403 |
| \$417.    | Identité du suffixe gothique leiks et du grec λικος                     | 404 |
| \$ 4 . 8. | Les pronoms slaves en liko et en ko                                     | 405 |

|         | ADVERBES PRONOMINAUX.                                            |     |
|---------|------------------------------------------------------------------|-----|
| \$ 420. | Adverbes de lieu en tra et en ha Formes correspondantes en send, |     |
|         | en grec, en latin, en ancien slave et en arménien                | 407 |
| \$ 421. | Les adverbes de lieu en tas Formes correspondantes en latin, en  |     |
|         | gree, en ancien slave et en arménien.                            | 411 |
| \$ 422. | Les adverbes de temps en dd Formes correspondantes en grec, en   |     |
|         |                                                                  |     |

|         | TABLE DES MATIÈRES.                                            | 429 |
|---------|----------------------------------------------------------------|-----|
| \$ 423. | Autres adverbes de temps en dá. — Origine de ce suffixe.       | 415 |
| \$ 424. | Les adverbes de temps umrisa, troisa, trisa                    | 415 |
| 5 425.  | Adverbes de manière en lam, id et ti Formes correspondantes es | 1   |
|         | fatin, en zend et en arménien                                  | 412 |

FIN DE LA TABLE DES MATIÈBES, "

. . . . . Chayle



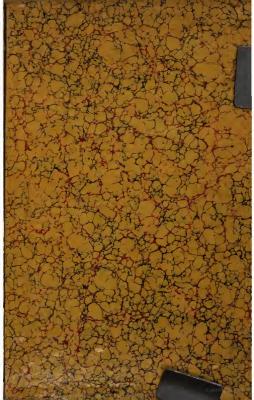

